











SIR

## ROBERT PEEL

ÉTUDE

D'HISTOIRE CONTEMPORAINE

PAR

### M. GUIZOT

NOUVELLE ÉDITION



PARIS

LIBRAIRIE ACADÉMIQUE
DIDIER ET C°, LIBRAIRES-EDITEURS
35, QUAL DES AUGUSTINS.



## SIR

## ROBERT PEEL

PARIS. -- IMPRIMÉ CHEZ BONAVENTURE ET DUCESSOIS.

# ROBERT PEEL

ÉTUDE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE

M. GUIZOT



#### PARIS

DIDIER ET Ce, LIBRAIRES-ÉDITEURS

35, QUAI DES AUGUSTINS.

1856

Droit de traduction reserve.

国Aの で354 18.56の

J.



### PRÉFACE

J'ai revu, rectifié et complété avec soin cette Étude historique sur sir Robert Peel. Je la crois exacte comme récit de sa vie, et fidèle comme portrait de son caractère et de son influence. Elle m'a fourni l'occasion de retracer et d'éclaircir quelques faits de notre temps et de ma propre vie, naguère bruyants et déjà entrés dans les calmes régions du passé. C'est bien vraiment une Étude d'histoire contemporaine, de cette histoire qui a pour nous l'importance et l'attrait d'un ami auquel on vient de dire adieu, et dont on se sépare le cœur plein de son souvenir.

J'ai ajouté à cette Étude des fragments extraits des Mémoires de sir Robert Peel lui-même sur les principaux actes de sa vie publique. Pendant ma visite à Drayton-Manor, en novembre 1848, sir Robert m'ouvrit un jour, dans son cabinet, de grandes armoires, et me montrant les papiers soigneusement classés dont elles étaient pleines : « Ce sont là, me dit-il, les lettres et les documents que j'ai conservés sur l'histoire de mon temps et de ma vie. J'ai rédigé, sur quelques époques particulières, de courts Mémoires. Je laisserai ces papiers à des amis sûrs qui en feront, après moi, l'usage que je leur indiquerai. » Quatre mois plus tard, en effet, le 24 mars 1849, sir Robert Peel ajoutait à son testament un codicile par lequel il léguait tous ses papiers, sans exception, à lord Mahon, aujourd'hui comte Stanhope, et à M. Cardwell, les instituant, sur ce point, ses exécuteurs testamentaires, et leur donnant plein pouvoir pour le choix et la publication des diverses parties de ses manuscrits, « bien assuré, dit-il, qu'ils exerceront ce droit de telle sorte qu'aucune confiance honorable ne soit trahie, qu'aucun sentiment particulier ne soit blessé sans nécessité, et qu'aucun

intérêt public n'ait à souffrir d'une publication prématurée et indiscrète.

Fidèles à leur mission, lord Stanhope et M. Cardwell ont publié, au mois d'avril dernier, sous le titre de Mémoires du très-honorable sir Robert Peel, un premier volume en tête duquel on lit: « Parmi les nombreux manuscrits confiés à leurs soins, ceux qui ont attiré d'abord et surtout l'attention des éditeurs sont deux Récits ou Mémoires rédigés par sir Robert Peel, écrits de sa main et placés l'un près de l'autre: le premier, sur la question de l'émancipation des catholiques romains, le second sur les lois relatives à l'importation des grains. Au commencement du premier de ces Mémoires, sir Robert a placé un compte-rendu fort court de l'un et de l'autre. Mais outre ces deux Mémoires, il y en a un troisième dont sir Robert ne dit rien dans ce petit avant-propos, et qui, dans l'ordre des temps, est placé entre les deux autres. Ce Mémoire, rédigé probablement à une époque très-antérieure, est d'un grand intérêt, quoique peu étendu, car il a pour objet les circonstances qui accompagnèrent la formation du premier ministère de sir Robert Peel en 1834 et 1835, et contient les lettres qui

lui furent expédiées à Rome. L'intention des éditeurs est de publier successivement ces trois *Mémoires*.»

Le premier, qui se rapporte à l'émancipation des Catholiques, est le seul qui ait encore paru. J'en ai extrait et je joins à ce volume, soit les lettres, soit les récits et les réflexions de sir Robert Peel lui-même, qui jettent le plus de lumière sur cette grande réforme, et font le mieux connaître à travers quels scrupules et quels obstacles sir Robert se décida à l'accomplir et en assura le succès.

GUIZOT.

Paris, novembre 1856.

#### SIR

## ROBERT PEEL

I

Il y a bientôt six ans, au moment de la mort de sir Robert Peel, j'éprouvai un vif désir de lui rendre un hommage public et de faire pressentir quelles seraient, selon moi, sa physionomie propre et sa place parmi les hommes qui ont gouverné leur pays; mais il est difficile de parler des morts, même des meilleurs, en présence des sentiments qui éclatent autour de leur cercueil, et quand il semble qu'euxmêmes soient encore là et entendent les paroles dont ils sont l'objet. Un hommage sérieux n'est rendu avec convenance qu'un peu loin de la tombe, quand les passions amies ou ennemies se sont calmées, sans que l'indifférence ait encore commencé. J'avais de plus un motif personnel de réserve. La dernière fois qu'il avait pris la parole dans la chambre des Communes,

le 28 juin 1850, la veille de l'accident qui a causé sa mort, sir Robert Peel, en rappelant la misérable querelle qui s'était émue, sept ans auparavant, entre la France et l'Angleterre, à propos des affaires de Taïti, m'avait fait l'honneur de parler de moi dans des termes dont je devais être et dont j'étais trop touché pour que ma sympathie parût tout à fait désintéressée. J'ajournai donc mon désir. J'y reviens aujourd'hui sans scrupule. Sir Robert Peel est entré dans l'histoire, et nulle part sa mémoire n'a plus de droits que dans cette enceinte 1. Ce qui est l'étude de votre vie, Messieurs, était la pratique de la sienne. Des vérités que vous travaillez à répandre, il a fait des lois pour son pays. Vous voulez fonder les sciences politiques; il les a fait pénétrer dans le gouvernement.

Non que sir Robert Peel fût un théoricien, un philosophe gouverné par des idées générales et des principes rationnels. C'était au contraire un esprit essentiellement pratique, consultant à chaque pas les faits comme le navigateur consulte l'état du ciel, cherchant surtout le succès, et prudent jusqu'à la circonspection. Mais s'il n'était pas le serviteur des principes, il n'en était pas non plus le détracteur: il respectait la philosophie politique sans l'adorer, ne la croyant ni souveraine, ni vaine, et également étranger à la folle confiance de ceux qui prétendent régler toutes choses selon le vent qui souffle dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La première partie de cet essai a été lue à l'Académie des Sciences morales et politiques.

leur esprit, et à l'impertinence de ceux qui se donnent les airs de mépriser l'esprit humain, comme s'ils en avaient eux-mêmes un autre.

« Sage et glorieux conseiller d'un peuple libre : » ainsi, le lendemain de sa mort, on le qualifiait dans son pays. J'ajouterai, aussi heureux que glorieux; heureux dans ses derniers jours comme dans le cours de sa vie, malgré l'accident lamentable qui l'a si fatalement terminée. Pendant quarante ans, sir Robert Peel a été debout dans l'arène politique, toujours combattant et le plus souvent vainqueur. La veille de sa mort, il était encore debout, mais en paix, à sa place dans le Parlement, répandant sans combat, sur la politique de son pays, les lumières de sa sagesse, et jouissant avec sérénité de son ascendant accepté de tous. Il est mort pleuré à la fois de sa souveraine et du peuple, et respecté, admiré des adversaires qu'il avait vaincus comme des amis qui avaient vaincu avec lui.

Dieu accorde rarement à un homme tant de faveurs. Il avait comblé sir Robert Peel, à sa naissance, des dons de l'esprit comme de la fortune. Il l'avait placé dans un temps où ses grandes qualités ont pu s'employer avec succès à de grandes choses. Après le succès, il l'a rappelé à lui soudainement, sans déclin de force ni de gloire, comme un noble ouvrier qui a fait sa tâche avant la fin du jour, et qui va recevoir sa récompense suprême du maître qu'il a bien servi.

Quel temps que celui où sir Robert Peel est entré

dans la vie politique! Nos pères, qui ont vu l'aurore de ce temps, le croyaient déjà bien grand, et s'applaudissaient orgueilleusement de sa grandeur. Elle a infiniment dépassé leur attente. L'ébranlement imprimé en 1789 aux sociétés humaines s'est étendu, aggravé, transformé, renouvelé au delà de toute prévoyance, de toute imagination. Chacune des générations qui se sont succédé depuis cette époque s'est crue au terme de la crise, et toutes ont été forcées de reconnaître qu'elles n'en avaient pas soupçonné la puissance; toutes ont repris, bon gré mal gré, leur course vers un avenir inconnu. Et nous-mêmes, après soixante ans de métamorphoses et d'épreuves, relancés tout à coup sur cet océan d'où l'on ne voit plus de terres, pouvons-nous dire aujourd'hui, à l'abri de notre nouvelle relâche, vers quels abîmes ou vers quels ports nous poussera encore ce grand vent de 1789 tant de fois assoupi et jamais épuisé?

C'est une redoutable épreuve, quand on entre dans la vie à une telle époque, que le choix à faire entre les principes et les partis en présence. Tant de belles vérités et tant d'odieuses erreurs si confusément mèlées, tant de nouveautés généreuses et tant de traditions respectables, l'esprit d'ordre et l'esprit de liberté, ces deux grandes forces morales, aveuglément aux prises; la sympathie légitime pour le progrès de l'humanité et la juste défiance de son orgueilleuse faiblesse, que de séductions et d'alarmes, que d'entraînements et de perplexités pour les grands esprits et les nobles cœurs!

Ils se partagent inévitablement entre les deux principes, le mouvement et la résistance. Ce fut en 1789 la fortune de l'Angleterre que, depuis plus d'un siècle, ces deux principes s'y étaient incorporés et organisés dans deux grands partis politiques portés et exercés tour à tour au gouvernement de leur pays. L'exercice contrôlé et contesté du pouvoir enseigne la sagesse, et c'est en gouvernant les autres qu'on apprend le mieux à se gouverner soi-même. Nous avions en France, en 1789, des amis passionnés et des adversaires alarmés de la liberté et du progrès social, les uns et les autres également livrés, sans expérience ni mesure, à leurs désirs ou à leurs terreurs. L'Angleterre avait des whigs et des torys accoutumés à se régler eux-mêmes en combattant leurs rivaux. C'est la liberté politique qui l'a préservée de la révolution.

Né le 5 février 1788 , Robert Peel eut en naissant sa part de cet heureux privilége de son pays; il fut dispensé de choisir lui-même sa foi et son drapeau. Il naquit tory. Non qu'il appartînt à l'une de ces grandes familles où les opinions et les devoirs politiques se transmettent héréditairement comme une portion des biens et de l'honneur de la maison. Il était issu d'une ancienne famille bourgeoise et saxonne établie d'abord dans le comté d'York, puis dans celui de Lancaster, et adonnée tour à tour à l'agriculture

¹ Dans un cottage voisin de Chamber-hall, maison de son père qui se trouvait dans ce moment en état de réparation,—aux environs de Bury, dans le comté de Lancaster.

et à l'industrie. Son grand-père commenca et son père acheva, dans la fabrication des étoffes de coton, une fortune immense; et lorsqu'en 1790 le premier sir Robert Peel entra pour la première fois dans la chambre des Communes, élu par cette même petite ville de Tamworth qui, depuis cette époque, y a constamment envoyé le père, le fils et le petit-fils, il était l'un des plus riches comme des plus habiles manufacturiers de l'Angleterre. Aussi honnête que riche, il prit en haine comme en effroi le mouvement révolutionnaire, s'engagea avec passion dans le parti qui le combattait, et mit au service de M. Pitt sa fortune et sa vertu, ses terreurs et son courage. Le 11 décembre 1792, il provoqua dans la ville de Manchester un grand meeting de maîtres et d'ouvriers pour former une association vouée au maintien de l'ordre légal et constitutionnel : « Il est temps, dit-il dans cette réunion, que le peuple sorte de sa léthargie, car il y a des incendiaires dans le pays. » Ce peuple conservateur commit, en se dispersant, quelques désordres qui furent vivement dénoncés dans la chambre des Communes par un jeune aristocrate libéral, lord Howick, depuis lord Grey. M. Peel soutint les ouvriers ses amis, et sommé de nommer les incendiaires qu'il avait indiqués, il s'en défendit en disant : « Je n'ai fait que crier : Dieu sauve le roi! » La grande majorité de la population de Manchester se rallia autour de lui, « et cette ville, dit l'un des biographes de son fils, qui avait eu d'abord deux partis, les pittistes et les foxistes, n'en eut

guère plus qu'un, qui s'appela les royalistes. » Ce n'était pas assez, pour M. Peel, de faire de son fils un tory; son ambition et sa confiance portaient plus loin : « Il avait, a dit de lui le démagogue Cobbett, le pressentiment qu'il fonderait une famille. » Ce bourgeois enrichi par le travail et l'économie savait faire, pour sa cause, de grands sacrifices, et poursuivre avec patience ses désirs d'élévation pour ses enfants. Il donna un jour 10,000 livres sterling (250,000 francs) dans une souscription ouverte pour soutenir la politique de M. Pitt, et voua pour ainsi dire dès l'enfance son fils à être non-seulement un partisan comme lui, mais un continuateur de M. Pitt, un autre grand ministre au service des principes et des intérêts conservateurs de son pays. Il poursuivait ce désir avec une passion si persévérante que, tous les dimanches, en revenant de l'église, il voulait que l'enfant, debout sur une table, répétât le sermon qu'il venait d'entendre, pensant qu'il ne pouvait lui imposer trop tôt ces forts exercices de la mémoire et de la parole qui aident si efficacement à former les grands orateurs. Que de sentiments divers et combattus auraient agité M. Peel s'il eût entrevu dans l'avenir son fils aussi grand, aussi puissant qu'il l'eût jamais osé prétendre, mais faisant souvent de son pouvoir un bien autre usage que son père ne l'eût souhaité! Frappant exemple des combats que se livrent, au sein des familles comme dans l'État, l'esprit de tradition et l'esprit de liberté, et aussi des mécomptes qui peuvent s'unir, dans le cœur d'un

père, aux plus éclatantes satisfactions de l'orgueil paternel!

De très-bonne heure le jeune Peel donna lieu de penser que l'ambition et la confiance de son père ne seraient point déçues. Dans tout le cours de son éducation, au collége de Harrow comme à l'université d'Oxford, ses travaux et ses succès firent présager pour lui une brillante destinée : « Peel, l'orateur et l'homme d'État, était mon camarade de classe, dit lord Byron dans ses Mémoires; nous étions bien ensemble..... Il y a toujours eu sur son compte, parmi nous tous, maîtres et écoliers, de grandes espérances qu'il n'a point trompées. Dans les études classiques, il m'était très-supérieur; pour déclamer et comme acteur, j'étais au moins son égal. Hors de l'école et dans notre vie libre, je me mettais toujours dans de grands embarras, lui jamais. Dans l'école, il savait toujours sa leçon, moi rarement; mais quand je la savais, je la savais presque aussi bien que lui. En instruction générale, en histoire, etc., je crois que je lui étais supérieur, comme à la plupart des garçons de mon temps. » A l'université d'Oxford, lorsqu'il subit les examens exigés pour les grades, le jeune Peel obtint un honneur presque sans exemple, dit-on, le premier rang dans les études mathématiques et physiques aussi bien que dans les études classiques. Dès qu'il sortit de l'université, son père, qui ne voulait pas perdre un jour de l'avenir auquel il aspirait pour lui, s'assura la vacance électorale du bourg de Cashel, dans le comté de Tipperary, en Irlande, et

Robert Peel, à peine âgé de vingt et un ans, entra en 1809 dans la chambre des Communes.

#### H

A peine il y siégeait, et déjà l'avenir qu'on présageait pour lui était un sujet de sarcasmes; un pamphlet courut, intitulé Testament et dernières volontés d'un patriote, qui s'amusait à donner aux hommes publics les qualités qu'il leur croyait nécessaires : « Je donne et lègue, disait-il, ma patience à M. Robert Peel; il en aura besoin avant de devenir premier ministre d'Angleterre; et, en cas que cela lui arrive, ma patience fera retour au peuple anglais, qui en aura grand besoin à son tour. » Il y avait prétexte à cette dédaigneuse ironie; le premier ministre prédit avait débuté avec un talent et un succès un peu froids. Les maîtres de la politique et de l'éloquence, Pitt, Fox, Burke, n'étaient plus là; mais, dans le Parlement et hors du Parlement, le public, encore tout ému de leurs grandes luttes, restait passionné et difficile; leurs seconds, Grattan, Sheridan, Tierney, Romilly, Windham, Canning surtout, occupaient encore brillamment la scène. Brougham venait d'y entrer. Plus judicieux qu'énergique et plus lucide que chaud, Robert Peel n'emporta point du premier coup, dans l'esprit des spectateurs, son renom et son rang.

Les hommes de gouvernement et d'affaires le devi-

nèrent mieux. M. Perceval, alors premier ministre, s'empressa de l'attacher à l'administration comme sous-secrétaire d'État au département des colonies. Deux ans après, en 1812, lord Liverpool, devenu chef du cabinet, le fit d'abord principal secrétaire pour l'Irlande, puis en 1821 ministre de l'intérieur, et M. Peel occupa ce poste jusqu'à la chute du cabinet Liverpool, en 1827. Il fut ainsi, pendant dix-sept ans et dès ses premiers pas dans la vie publique, constant défenseur et membre actif du gouvernement.

Les douze premières années de cette époque, jusqu'au suicide de lord Castlereagh, marquis de Londonderry, en 1822, furent le règne le plus complet du parti tory, de torys bien plus rigides que ne l'avait jamais été M. Pitt, leur maître. Des esprits superficiels s'en sont étonnés. La paix et les gouvernements pacifiques étaient rétablis en Europe; les périls extérieurs ou intérieurs dont l'Angleterre s'était vue menacée n'existaient plus; les causes qui l'avaient portée à tendre fortement les ressorts du pouvoir s'étaient évanouies ou grandement atténuées; il semble que le pouvoir eût dû se relâcher : mais les effets survivent longtemps aux causes; si le régime tory ne paraissait plus au même point indispensable, le parti tory n'en était pas moins le parti victorieux et dominant, partout en possession de la prépondérance et puissamment organisé pour la conserver. C'est le parti naturel du gouvernement; le pouvoir va, par sa propre pente, aux hommes qui l'aiment et

le soutiennent avec le plus d'ardeur. L'Angleterre d'ailleurs demeurait intimement unie aux monarchies absolues du continent: ses conseillers avaient contracté avec les leurs, dans les rudes épreuves de la coalition, ces liens de pensées, d'intérêts et d'habitudes que créent des combats et des succès communs; sa politique extérieure pesait sur sa politique intérieure, et lord Castlereagh était plus enclin à s'assimiler au prince de Metternich qu'à s'en distinguer. Pour le malheur de l'esprit de liberté renaissant, l'esprit révolutionnaire renaissait aussi, répandant son venin dans les institutions comme dans les âmes, et tenant partout les gouvernements sur le qui-vive. Pendant ces douze années de paix, l'Angleterre vit chez elle le pouvoir plus inquiet, plus immobile, plus inaccessible à toute réforme et à toute innovation libérale, qu'il ne l'avait été au cœur de la guerre, pendant ses plus grands efforts et ses plus grands dangers.

Robert Peel s'associa sans hésitation à cette politique, et partout, dans l'administration de l'Irlande comme dans les débats du Parlement, il la soutint avec une conviction sincère, mais comme on soutient l'ordre établi, la loi du pays, la nécessité actuelle, plutôt que par attachement à des principes systématiques et fixes. La discussion publique, ardente et sans cesse renouvelée, entraîne les hommes, soit du gouvernement, soit de l'opposition, au delà de leur sentiment réel; les paroles dépassent non-seulement les intentions, mais les actes mêmes, et les specta-

teurs, trompés par ces apparences, ne font plus entre les acteurs aucune distinction; ils attribuent à tous ceux qui servent sous le même drapeau les mêmes idées, les mêmes passions, les mêmes desseins. Comme l'intraitable chancelier lord Eldon, M. Peel défendait la domination exclusive de la race anglaise et de l'Église anglicane en Irlande; il devenait dans cette lutte l'adversaire en titre de M. O'Connell et l'objet de ses plus fougueuses invectives, et sir James Mackintosh pouvait dire en 1817, à l'occasion d'un grand débat sur l'émancipation des catholiques : « Peel a fait un discours de peu de mérite, mais élégant, clair, et si bien prononcé qu'il a été applaudi avec excès. Il est un grand exemple de ce que vaut la mécanique de l'art oratoire quand elle s'unit à beaucoup d'éducation et d'étude. Il remplit maintenant l'important emploi d'orateur de la faction des intolérants. » Quand on relit aujourd'hui le discours de M. Peel, on ne s'étonne pas de cette dure parole, tant son langage contre l'émancipation des catholiques est positif et d'accord avec les préjugés de leurs adversaires. Et pourtant, en y regardant de près, on sent qu'il n'y a derrière ce langage, dans la pensée même de l'orateur, rien d'absolu ni d'irrévocable. C'est au nom d'un principe moral, la liberté religieuse, qu'on réclame l'émancipation des catholiques; c'est au nom d'un danger social, d'un danger anglais que M. Peel la repousse; il la regarde comme actuellement impossible, non comme essentiellement illégitime; que le danger cesse ou qu'il y ait plus de

danger à repousser l'émancipation qu'à l'accorder, M. Peel pourra céder. On l'accusera de se démentir, et il n'aura pas bonne grâce à s'en plaindre; mais pour lui-même et dans son âme, il n'aura point renié un principe ni trahi sa foi.

Dans la pratique des affaires, M. Peel s'efforçait d'adoucir en Irlande le dur régime dont il défendait le maintien. Détestant la violence brutale. quels qu'en fussent les auteurs ou les victimes, il établit, dans les comtés troublés par des séditions que d'ordinaire l'oppression était seule chargée de réprimer, des magistrats spéciaux et une police régulière qui réussit si bien que presque partout en Irlande ses agents sont encore appelés des peelers. Dans l'administration de la justice et dans les questions de personnes, il essayait d'être envers les catholiques plus impartial que ne voulait le permettre l'esprit de faction orangiste. Il témoigna pour l'éducation populaire en Irlande un vif et constant intérêt, favorisant l'établissement des écoles, des colléges catholiques, et saisissant l'occasion des débats élevés à ce sujet pour parler du peuple irlandais avec une bienveillante estime qui n'entrait guère dans le langage habituel de ses maîtres. Les amis de l'Irlande, les patrons de l'émancipation s'en montraient touchés, et en 1821 le plus éloquent d'entre eux, M. Plunkett, en adressant spécialement à M. Peel son discours, lui disait : « Si je choisis l'honorable membre pour mon adversaire, je puis l'assurer que je le fais avec tout le respect dù à ses talents, à ses travaux, à son intégrité, et à l'élévation de ses principes comme homme d'État et comme homme. Nul homme d'État, je le sais, n'aura probablement plus d'influence sur cette question, et il n'y a point d'homme dont l'adhésion à ce que j'appellerai des préjugés sans fondement doive faire plus de mal à mon pays. » La courtoisie sérieuse et sincère est douce de la part d'un digne adversaire, et M. Peel était courtois à son tour; mais le séjour de l'Irlande lui devenait insupportable : triste condition que d'avoir à chaque instant sous les yeux le spectacle des abus et des maux qu'on défend. Une circonstance inattendue permit à M. Peel de s'en affranchir; en 1817, la représentation de l'université d'Oxford à la chambre des Communes devint vacante. M. Canning en sollicitait vivement l'honneur; mais Canning était le défenseur éclatant de l'émancipation des catholiques; le ministère et l'Église anglicane lui opposèrent M. Peel, qui fut élu sans difficulté, et peu de mois après ce succès qui l'engageait de plus en plus dans la cause du torisme anglais en Irlande, il quitta son poste de principal secrétaire à Dublin, et revint en Angleterre s'adonner tout entier aux luttes du Parlement.

Il fut bientôt appelé à une épreuve qui devait être, à plusieurs reprises, l'épreuve éclatante de sa vie et en former le principal et original caractère; il eut à se séparer de ses opinions et de ses amis, et cette fois l'ami avec lequel il entra en dissentiment était son père. Depuis 1797, la banque d'Angleterre était autorisée à ne pas échanger à vue ses billets contre des

espèces, et le premier sir Robert Peel avait énergiquement soutenu cette mesure de M. Pitt, motivée, disait-on, par les besoins de la circulation, mais qui, en quelques années, amena dans la quantité des billets un accroissement, et dans leur valeur réelle une dépréciation considérable. En 1811, un comité de la chambre des Communes, présidé par M. Horner et soutenu par M. Ricardo, proposa de prescrire à la banque, au bout de deux ans, l'échange au pair de ses billets en espèces; mais malgré le talent du rapporteur, l'éloquence de Canning et le progrès du bon sens public en cette matière, le cabinet de lord Liverpool, s'appuyant sur l'indomptable obstination des vieux amis de M. Pitt, fit rejeter les propositions du comité, et le jeune Peel vota, comme son père, avec le gouvernement. La question fut reprise en 1819; Horner était mort, et Robert Peel fut élu à sa place président du comité. Le 24 mai, au moment où il se disposait à faire à la chambre son rapport pour lui proposer la reprise des payements de la banque en espèces, son père se leva, et présentant une pétition des négociants de Londres contre cette proposition: « Je combattrai ce soir, dit-il, quelqu'un qui me tient par des liens bien proches et bien chers. C'est mon sentiment que j'ai un devoir à remplir. Je respecte ceux qui remplissent aussi le leur et le font passer avant toute autre considération. Quelques personnes se sont étonnées que, dans un autre lieu, j'aie prononcé le nom de M. Pitt. J'ai certainement pour lui une profonde déférence.

Je l'ai toujours regardé comme le premier homme du pays. Nous avons tous notre penchant personnel; je ne querellerai pas ceux qui préfèrent quelque autre nom. Je me rappelle que, lorsque la personne si intime et si chère à laquelle je viens de faire allusion était un enfant, j'ai dit quelquefois à quelques amis que l'homme qui servait son pays comme le faisait M. Pitt était, dans le monde entier, celui qui méritait le plus d'être admiré et imité. Je pensais alors que, si Dieu me conservait la vie et celle de mon cher enfant, je le présenterais un jour à mon pays pour marcher dans cette voie. Aujourd'hui je ne dirai de lui que ceci : quoique, dans cette circonstance, il dévie du droit chemin, son esprit et son cœur sont droits, et j'espère qu'ils l'y ramèneront. » Le père se rassit; le fils se leva : « Bien des difficultés, dit-il, m'ont assiégé dans l'examen de cette question; une surtout m'a été bien pesante, la nécessité de me refuser à une autorité devant laquelle je me suis toujours incliné depuis mon enfance et à laquelle je porterai toujours le plus profond respect. Mon excuse aujourd'hui, c'est qu'un grand devoir public m'est imposé, un devoir dont je ne puis m'affranchir, quels que soient mes sentiments personnels. J'avouerai sans détour, comme sans honte et sans remords, que par suite des enquêtes et des discussions auxquelles j'ai assisté, mes idées sur la question dont il s'agit ont subi un grand changement. J'ai voté, en 1811, contre les résolutions proposées par M. Horner, et maintenant, quoique je diffère toujours beaucoup

avec lui sur d'autres grandes questions politiques, je rends hommage à sa sagacité supérieure en cette matière; ses idées doivent inspirer pour son caractère le plus grand respect, et rendent sa perte à jamais regrettable pour le pays. »

La chambre adopta les propositions de son comité; la banque devança elle-même de deux ans l'époque fixée pour la reprise de ses payements en espèces, et les premières bases de l'autorité de M. Peel en matière de finances furent posées. Un certain nombre de propriétaires fonciers, grevés d'hypothèques par suite de récents emprunts, se plaignirent seuls; Peel avait, disaient-ils, sacrifié l'intérêt de la propriété territoriale à celui du capital mobilier: symptôme précoce de l'accusation qui devait être élevée un jour contre lui dans une occasion bien plus grave et avec bien plus de passion.

Trois ans s'étaient écoulés depuis son retour d'Irlande; il avait, durant ce temps et sans occuper aucun emploi, constamment soutenu le cabinet. Lord Liverpool sentait le besoin de fortifier son administration un peu usée; lord Sidmouth, ministre de l'intérieur, bien plus usé lui-même, voulait se retirer; M. Peel le remplaça dans cet important département, à la grande satisfaction du parti tory, qui le regardait comme son meilleur défenseur. Il avait naguère, dans un nouveau débat sur l'émancipation des catholiques, persisté à la repousser, et les torys lui en savaient d'autant plus de gré qu'il avait échoué avec eux dans sa résistance. Porté par l'éloquence

de M. Canning et par le flot montant de l'opinion, le bill d'émancipation avait passé dans la chambre des Communes, et n'était venu tomber, dans la chambre des Lords, que devant une assez faible majorité. La timidité de ses adversaires en faisait encore mieux pressentir le succès prochain; M. Peel l'avait combattu avec une répugnance visible : « Je sais, avait-il dit, que nous n'avons à choisir qu'entre des difficultés. Selon moi, les raisons pour maintenir l'exclusion l'emportent sur les raisons pour l'abolir; mais quelle que soit la décision de la chambre, je m'y soumettrai pleinement, et je ferai tous mes efforts pour lui concilier les protestants, » Devenu ministre de l'intérieur, il se montra bientôt encore plus doux; il ne combattit que faiblement la rentrée des lords catholiques dans la chambre des Pairs; il admit que les catholiques d'Angleterre fussent investis des mêmes droits électoraux dont jouissaient les catholiques d'Irlande; il fut hautement favorable, et sans aucune vue de propagande protestante tyrannique ou astucieuse, à toutes les mesures qui avaient pour objet le progrès, en Irlande, de l'éducation populaire : « Mes opinions sur la question catholique, dit-il, n'ont jamais influé sur mes vœux pour l'éducation en général; j'aime mieux le peuple catholique éclairé qu'ignorant, et je voudrais étendre le bienfait de l'éducation à tous les partis, quelle que soit leur foi religieuse. » Cette modération libérale donnait de l'humeur à ses amis torys, et ses adversaires whigs s'en prévalaient pour mettre en doute que sa résistance officielle à leurs motions fût sérieuse. Peel se défendait de l'une et de l'autre attaque avec une vivacité sincère et embarrassée, également blessé de la méfiance et de la tyrannie de son parti, qu'il ne voulait ni trahir, ni servir aveuglément.

Il avait, pour échapper aux ennuis de cette situation, une ressource qu'il embrassa avec ardeur; il se fit libéral et réformateur dans les questions que l'esprit de parti n'avait pas inscrites sur son drapeau. Deux whigs justement honorés, sir Samuel Romilly et sir James Mackintosh, avaient plusieurs fois provoqué, dans les lois pénales de l'Angleterre, de salutaires réformes: mais ils appartenaient à l'opposition; leur politique générale était suspecte; les ressorts encore très-tendus du pouvoir repoussaient l'adoucissement de la législation. Les efforts de ces réformateurs philosophes ne réussirent guère qu'à ouvrir la perspective des réformes et à les rendre possibles un jour par d'autres mains que les leurs. Peel était à peine depuis six mois ministre de l'intérieur, quand sir James Mackintosh proposa à la chambre des Communes de déclarer « que dans sa prochaine session elle prendrait en sérieuse considération les moyens d'augmenter l'efficacité des lois criminelles en en diminuant la rigueur, ainsi que les mesures propres à fortifier la police et à rendre les peines de la transportation et de l'emprisonnement plus morales et plus exemplaires. » L'avocat général de la couronne, sir Robert Gifford, combattit la motion; mais au moment où la chambre était près de voter, M. Peel annonça qu'il proposerait luimême, dans trois jours, un bill pour régler la discipline des prisons; les questions de la transportation, de la police et du régime pénal en général se présenteraient naturellement alors, et il avait à ce sujet des vues qu'il demanderait à la chambre la permission de lui soumettre : « Si, dans le cours de la session prochaine, dit-il, l'honorable et savant auteur de la motion veut entrer dans les détails de cette matière, il ne trouvera pas en moi un opposant décidé d'avance à le combattre. » La chambre applaudit à ce langage. La motion de sir James Mackintosh fut adoptée comme gage de réformes prochaines et poursuivies de concert; les questions de législation pénale sortirent de l'arène des partis pour devenir l'objet d'une étude calme et libre: les faits furent recueillis de toutes parts; les idées mûrirent dans tous les camps; et moins de quatre ans après ce mouvement d'un généreux accord, M. Peel proposa successivement cinq bills, destinés d'une part à simplifier, coordonner et éclaircir, de l'autre à rendre plus humaines les lois pénales de l'Angleterre, notamment celles qui réprimaient les attentats contre les propriétés et celles qui entraînaient la peine de mort. La sincérité sérieuse, l'esprit pratique et décidé qui présidèrent à ce travail, le succès qu'il obtint quand les lois nouvelles furent mises à l'épreuve de l'application, firent à M. Peel un grand honneur. Un peu d'humeur jalouse se mélait aux éloges des whigs, ses

anciens adversaires, qui le voyaient recueillir les fruits de leurs longs efforts; mais l'approbation publique étouffait ces petits froissements des amourspropres, et c'était, en parlant de M. Peel, le mot souvent répété des whigs réformateurs : Quoniam talis es, utinam noster esses!

## III

M. Peel cependant n'était que médiocrement satisfait, et n'avançait guère vers ce premier poste dans le gouvernement de l'État, but suprème de son ambition comme des présages de son père et de ses amis. Auprès de lui siégeait et grandissait à vue d'œil un rival plus brillant et plus populaire, M. Canning, qu'en 1822, après le suicide de lord Castlereagh, lord Liverpool avait appelé à sa place dans le cabinet, comme ministre des affaires étrangères. Ce choix ne s'était pas fait sans obstacle. Bien qu'entré d'abord dans les affaires sous le patronage de M. Pitt et au service de sa politique, M. Canning n'inspirait aux torvs ardents et constants que peu de confiance. Esprit libre et mobile, plein d'élan et peu troublé des scrupules de principes ou de traditions, habile à démêler quelle part il fallait faire aux vœux libéraux du public pour gagner sa faveur, il était bien plus propre au mouvement qu'à la résistance, et le novateur flexible se laissait toujours entrevoir derrière le

conservateur éloquent. Partisan déclaré d'ailleurs de l'émancipation des catholiques, il était, à ce titre seul, vivement repoussé par le torisme protestant. Le roi George IV le repoussait aussi avec antipathie pour avoir été l'un des favoris de la reine Caroline, sa femme, et pour n'avoir pas voulu plus tard se prêter au procès qui avait étalé les scandales du ménage royal. Lord Liverpool, convaincu que le cabinet ne pouvait se passer du talent et de l'influence de M. Canning, s'était efforcé, mais en vain, de le faire agréer au roi : « Je m'en charge, » lui dit le duc de Wellington, accoutumé à traiter George IV avec un respect rude et inflexible auquel le roi intimidé finissait toujours par céder. Il céda en effet, et M. Canning entra dans le cabinet, imposé aux torvs par la nécessité, et au roi par le chef des torvs, au nom de la nécessité.

Sa situation y fut difficile et désagréable. Le roi se vengeait de l'avoir subi en lui témoignant son mauvais vouloir. Il ne l'invitait point à sa cour, et ne consentait même à le voir que rarement, une ou deux fois par mois, quand les affaires l'exigeaient absolument. Les collègues de M. Canning ne se montraient guère envers lui plus gracieux ni plus confiants; ils contestaient ses propositions, s'appliquaient à entraver ou à énerver sa politique extérieure, et lui faisaient souvent sentir qu'il était, au milieu d'eux, isolé et suspect. Avec le duc de Wellington lui-même, qui l'avait fait accepter, ses relations n'étaient pas meilleures : c'étaient celles d'une recon-

naissance obligée en face d'une protection un peu bautaine et d'une méfiance mutuelle. M. Canning ressentait vivement ces désagréments et ces embarras; mais il connaissait aussi sa force et savait en user. Adroit en même temps qu'indispensable, et aussi aimable dans la vie privée que puissant dans les débats publics, il prit de sa position incertaine un soin intelligent et assidu. Il avait des amis dévoués, quelques-uns bien en cour, et qui l'aidèrent à rentrer en bons termes avec le roi. Au sein du Parlement et parmi le public, il chercha et trouva dans l'opposition libérale la faveur qui lui manquait dans le parti du gouvernement. Par ses discours, par ses mesures, en reconnaissant les républiques de l'Amérique espagnole, en protestant avec éclat, bien que sans action, contre l'entrée de l'armée française en Espagne, il changea bientôt, plus tôt peut-être qu'il n'en eût eu envie s'il n'en avait pas eu besoin, la politique extérieure de l'Angleterre, et la fit passer du camp de la résistance et de l'ordre européen dans celui du mouvement et de la liberté. Il déployait en même temps dans les questions étrangères à son département, en matière de finances surtout, une étendue et une souplesse d'esprit, une facilité à tout comprendre et à tout embellir en l'exposant, une élégance et un éclat de talent qui, de jour en jour, l'élevaient plus haut dans le sentiment public, et faisaient de lui le chef réel de ce cabinet au sein duquel il vivait comme un collègue péniblement subi et toléré.

Ce voisinage coûtait cher à M. Peel. Bien plus accrédité dans son parti et plus considéré en général que M. Canning, il n'avait ni, comme orateur, cette splendeur et cet entraînement, ni, comme homme, ce charme, cette séduction de caractère et de succès qui valaient à son rival l'admiration publique et des amis passionnés. On rendait justice à M. Peel, à sa capacité zélée et laborieuse, à sa solide connaissance des questions et des faits, à son jugement sûr et pratique; on le regardait comme un excellent ministre de l'intérieur, mais on ne parlait plus de lui comme d'un chef nécessaire et prochain du gouvernement. Il ne descendait pas, mais M. Canning montait rapidement au-dessus de lui. Quelques personnes allaient jusqu'à croire que M. Peel acceptait lui-même ce fait et se résignait au second rang. On pouvait le dire, car, ni dans sa conduite, ni dans ses discours, rien ne trahissait de sa part la jalousie et l'humeur. Outre la rectitude et l'équité naturelle de son esprit qui ne lui permettaient pas de méconnaître les mérites et les succès même d'un rival, il était d'une fierté susceptible et réservée, et n'avait garde d'engager par amour-propre des luttes douteuses, ou de se mettre en avant avec un empressement prématuré. Il subit dignement et modestement les désagréments de sa situation à côté de M. Canning, blessé peut-être et attristé plus d'une fois dans son âme, mais contenu, patient et persévérant, comme il convient, sous un régime libre, à l'ambition honnête et sensée.

La dissolution du Parlement en 1826 vint aggraver

ses difficultés et ses ennuis. L'émancipation des catholiques fut, dans les élections, la question dominante, et passionna plus que jamais les esprits. Adversaires ou partisans de la mesure, tous s'y portèrent comme à une lutte décisive. Dans les attaques dont les Irlandais et le clergé catholique furent l'objet, l'insulte se mêla à la violence : le Times appela les prêtres « des bandits en surplis. » Dans le comté de Waterford, le chef des torys anglicans, lord George Beresford, réclama presque comme un droit exigible. non comme un acte libre, les votes de ses tenanciers: « La flèche du mépris, dit un proverbe oriental, perce l'écaille de la tortue; » les plus humbles paysans irlandais s'offensèrent, les protestants libéraux s'indignèrent. L'un d'entre eux, M. Villiers Stuart, héritier des comtes de Grandison, opposa sa candidature à celle de lord George Beresford : «J'aime à voir, dit-il, des tenanciers reconnaissants de la protection et des bontés généreuses de leur seigneur; mais la reconnaissance a ses bornes comme la générosité; une nation ne peut pas faire litière de son honneur, ni une femme de sa vertu, ni un franc tenancier de son suffrage. » Ainsi appuyé d'en haut par un noble élan d'équité morale, le sentiment national et religieux l'emporta en Irlande sur l'autorité et la tradition. Quelques fermiers et quelques prêtres, qui persistèrent à soutenir la cause de leur patron tory, furent honnis de toute la population. L'un de ces derniers, parcourant le comté de Waterford pour recueillir la contribution populaire qui faisait son

salaire, ne rapporta que 3 shellings, au lieu de 50 ou 60 livres sterling qu'il avait coutume de recevoir. M. Villiers Stuart fut élu. Plusieurs comtés suivirent cet exemple. En Angleterre et en Écosse, les catholiques gagnèrent peu de voix; mais ils avaient conquis en Irlande leur liberté électorale, et dans le parti libéral des trois royaumes un vif mouvement de sympathie et d'espérance. La motion de l'émancipation avait déjà réussi dans la chambre des Communes et pouvait s'v reproduire avec une force irrésistible. Saisis d'inquiétude, les torys protestants serrèrent leurs rangs, se préparant à redoubler leur résistance. Le duc d'York, très-malade, écrivit au roi son frère pour le conjurer de résister aussi, en formant un cabinet exclusivement protestant et bien décidé à repousser les prétentions des catholiques et de leurs amis. Lord Liverpool et lord Wellington, à qui George IV communiqua la lettre de son frère, ne s'en laissèrent point émouvoir, et, tout en se montrant résolus à combattre l'émancipation, ils remirent à leur tour au roi un mémoire pour le détourner de tout cabinet exclusif et de tout engagement irrévocable. On dit même que, dans l'intimité, M. Peel dit dès lors à lord Liverpool qu'à son avis c'était un vain effort de prolonger encore la lutte, et qu'il lui offrit de se retirer du cabinet jusqu'à ce que, par une concession plus ou moins étendue, la question eût été réglée.

Non-seulement il ne sortit point du cabinet, mais quand le débat sur l'émancipation des catholiques recommença dans le nouveau Parlement, il fut, contre eux, plus rude et plus absolu qu'il n'avait encore été. Le duc d'York venait de mourir ; la cause du torisme anglican semblait très-affaiblie : « Quelque vifs que soient mes regrets, dit M. Peel, en perdant de tels appuis, j'ai du moins cette consolation qu'une occasion m'est donnée de montrer mon ferme attachement aux principes que j'ai adoptés; si mes opinions sont impopulaires, j'v persiste cependant quand l'influence qui pouvait leur prêter force s'est évanouie, et quand il est, je crois, impossible de supposer que je les soutiens dans des vues de faveur ou de grandeur personnelle. » Ce langage ne rencontra pas une pleine confiance; c'était au contraire une idée assez répandue que M. Peel, voyant M. Canning grandir de jour en jour dans le parti libéral, voulait, de son côté, s'assurer la forte adhésion des torys pour arriver un jour, par leur aide, à la tête du gouvernement. M. Canning, avec sa finesse éloquente, ne manqua pas d'exploiter contre son rival cette prévoyance soupconneuse : « Mon honorable ami, dit-il, le secrétaire d'État de l'intérieur a dit qu'aux difficultés et aux troubles de l'Irlande il fallait opposer beaucoup de fermeté et de décision. La décision et la fermeté sont des qualités admirables, mais elles deviennent des vertus ou des vices selon l'emploi qu'on en fait. Je ne veux pas attribuer dans cette occasion à ces mots le sens défavorable qui semble en général s'y attacher; si je le faisais, je ne porterais certes nulle envie à la main qui serait

chargée de mettre en pratique un tel système. » Quelles que fussent à ce moment les vues de M. Peel, un incident inattendu vint lui enlever toute chance de pouvoir; le 18 février 1827, lord Liverpool fut frappé d'apoplexie; il fallut chercher au cabinet un autre chef. On tâtonna pendant six semaines : s'arrêterait-on dans la voie nouvelle que M. Canning avait ouverte, ou s'v engagerait-on plus avant? Roi, ministres et Parlement, torys, whigs et indifférents, tous étaient perplexes, les uns pressés de résoudre la question à leur profit, les autres essayant de l'ajourner. Les torys auraient voulu donner à lord Liverpool le duc de Wellington pour successeur; mais que le commandant en chef de l'armée devint en même temps chef du gouvernement, les maximes constitutionnelles repoussaient cette idée. Dans la même matinée, le roi appela séparément, pour les consulter, le duc de Wellington, M. Peel et M. Canning. Au fond il détestait le duc de Wellington, comme on déteste un homme de qui on se sent méprisé et avec qui on est forcé de compter. M. Peel, qu'il estimait, lui plaisait peu; il le trouvait dépourvu des manières de cour. M. Canning avait beaucoup gagné dans sa faveur. Aucun des trois ne tira le roi d'embarras. On proposa de laisser les ministres choisir eux-mêmes et entre eux leur chef, comme cela s'était pratiqué, ou à peu près, pour lord Liverpool; mais c'était enlever à la couronne le droit de choisir, au moins en apparence, son premier ministre, pour le remettre à une coterie aristocratique. George IV ne

gouta point cet expédient; M. Canning n'en voulait pas davantage, sachant bien qu'il ne serait pas choisi; il déclara qu'il se retirerait. Par dignité personnelle ou par scrupule constitutionnel, M. Peel fit la même déclaration. Forcé de se prononcer, le roi se résolut enfin à suivre l'impulsion du public, et chargea M. Canning de reconstruire le cabinet. A l'instant, ses collègues torys, le duc de Wellington, le chancelier lord Eldon, les lords Bathurst, Westmoreland, Melville, Bexley et M. Peel, donnèrent leur démission. M. Canning s'efforça, mais sans succès, d'en retenir quelques-uns; un seul, lord Bexley, consentit à rester. Le roi, piqué de cette conduite fort légitime des torys, qu'il traitait de manœuvre contre le libre exercice de sa prérogative, donna carte blanche à M. Canning pour chercher où il voudrait de nouveaux collègues. Canning à son tour promit au roi de laisser dormir la question catholique et de gouverner en général d'après les mêmes errements que lord Liverpool. On s'entend aisément quand on se contente de concessions et de promesses que de part et d'autre on espère éluder. Canning, en liberté, réunit promptement un cabinet formé de libéraux et de torys modérés ou insignifiants, et de quelques amis personnels. Les whigs, bien sûrs qu'il dériverait rapidement vers eux, lui promirent leur appui, et M. Peel, sortant des affaires avec tous les hommes considérables de son parti, entra pour la première fois dans l'opposition.

Quatre mois s'étaient à peine écoulés, et M. Can-

ning, après avoir langui quelques jours chez le duc de Devonshire, son ami, à l'ombre des beaux cèdres et sur les beaux gazons de Chiswick, mourait au sein de son triomphe, sans avoir encore rien fait de ce pouvoir conquis avec tant d'efforts; aucun grand succès oratoire n'avait même marqué son court passage; attaqué dans la chambre des Pairs par lord Grev avec une violence altière et méprisante, il n'y avait été que faiblement défendu par des amis inhabiles ou intimidés, et il en était blessé à ce point qu'il eut, dit-on, un moment l'idée de sortir de la chambre des Communes et de se faire nommer pair, pour aller venger, dans la chambre des Lords, sa politique et son honneur. Amis ou adversaires de M. Canning, tous ressentirent et témoignèrent à cette brusque mort une vive émotion. Quiconque aime à regarder en haut s'attriste de voir disparaître un des astres qui brillent au ciel. Les débris du cabinet de M. Canning lui survécurent quelques mois, ralliés autour de lord Goderich: mais leur insuffisance devint bientôt évidente, et le 8 janvier 1828, en admettant dans leurs rangs quatre des collègues de M. Canning, les torys rentrèrent au pouvoir, avant à leur tête le duc de Wellington comme chef du cabinet, et M. Peel comme chef (leader) de la chambre des Communes, en qualité de ministre de l'intérieur.

## IV

Presque à l'instant une double fermentation se manifesta, l'une intérieure et sourde, l'autre extérieure et bruvante. Les amis de M. Canning restés dans le ministère, M. Huskisson surtout, le plus important alors comme le plus libéral, se sentirent mal à l'aise; les torys se méfiaient d'eux, les whigs les traitaient avec froideur; lady Canning, dans sa douleur passionnée, leur reprochait amèrement d'avoir fait alliance avec ceux qu'elle appelait les meurtriers de son mari. Les désagréments de leur situation sociale faussaient et embarrassaient leur situation politique. Parmi les torys eux-mêmes, quelque humeur percait au sein de la victoire; plusieurs, et des plus considérables, pressentaient dans le cabinet l'esprit de concession. L'homme qui eût été pour eux, contre ce péril, la plus sûre garantie, le vieux chancelier lord Eldon, n'était pas rentré dans le gouvernement ; lord Lyndhurst y avait été appelé à sa place. On s'en étonnait; on se demandait pourquoi lord Eldon n'était pas ministre; et à cette question, qui lui fut un jour adressée à lui-même, lord Eldon répondait avec une sincérité malicieuse : « Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas ministre. » Sans décomposer encore le parti vainqueur, ces mécontentements personnels, ces inquiétudes mal contenues le travaillaient péniblement.

Au dehors, une opposition à la fois violente et habilement organisée éclatait. Sous M. Canning, les catholiques irlandais n'avaient point fait de bruit, espérant en lui et attentifs à ne pas embarrasser, par les alarmes du public, la bienveillance du pouvoir: mais dès qu'ils virent le gouvernement retombé aux mains des torys, ils rengagèrent passionnément la lutte; l'Association catholique recommenca ses assemblées populaires, ses harangues, ses adresses, ses pamphlets, ses souscriptions, tout son ardent et adroit travail, en Irlande tantôt pour exciter, tantôt pour discipliner le peuple, en Angleterre tantôt pour intimider ses ennemis, tantôt pour encourager et recruter ses partisans. Deux hommes très-inégalement puissants, mais tous deux puissants sur des théâtres et par des moyens très-divers, O'Connell et Moore, marchaient en tête de cette croisade pour l'émancipation de leur foi et de leur race : O'Connell, lutteur politique robuste et audacieux, légiste inventif et rusé, infatigable dans son éloquence tour à tour brillante ou vulgaire, entraînante ou divertissante, et dévoué avec une passion sans scrupule à la cause qui faisait à la fois sa gloire et sa fortune; Moore, poëte patriote et mondain, pathétique et satirique, aussi populaire dans les salons de Londres qu'O'Connell dans les meetings d'Irlande, chantant ses mélodies pendant qu'O'Connell exhalait ses invectives; tous deux, par leurs efforts à la fois communs et séparés, ralliant au service d'un même dessein la population grossière et le monde élégant, les passions

fougueuses et les idées élevées, l'ambition des hommes et la sympathie des femmes, les paysans celtes et les aristocrates saxons, les prêtres catholiques et les whigs philosophes. La grandeur de l'effet répondit à l'ardeur de l'effort : O'Connell fut élu, dans le comté de Clare, à cette chambre des Communes dont la loi lui interdisait l'entrée; l'Irlande se levait et s'arrêtait à sa voix, tantôt se précipitant jusqu'aux dernières limites de l'ordre légal, tantôt docile et prompte à y rentrer. En Angleterre, dans les diverses classes de la société laïque et au sein même de l'Église anglicane, les sentiments et les pressentiments favorables aux catholiques gagnaient chaque jour du terrain. Aussi obstiné dans ses alarmes que sincère dans sa foi, le torisme protestant luttait toujours, mais en se sentant et se laissant voir affaibli; les réunions orangistes de l'Irlande soutenaient mollement le combat contre les meetings de l'Association catholique, et dans la chambre des Pairs lord Eldon lui-même perdait confiance : « Nous combattrons, écrivait-il, mais nous serons dans une misérable minorité; ce qu'il y a de désastreux, c'est que plusieurs évêques sont contre nous.»

Les deux chefs du cabinet, Wellington et Peel, observaient avec une attention perplexe ce progrès agité des esprits. Peut-être n'avaient-ils pas encore pris leur résolution définitive; mais à coup sûr ils la pressentaient, et ne s'en dissimulaient pas la gravité. La question qu'ils avaient à résoudre n'était pas, quoiqu'on essayât souvent de lui donner cet aspect,

34

une question de liberté religieuse : grâce au progrès de la raison publique au sein de la civilisation chrétienne, la libre pratique des croyances et des cultes dissidents, protestants ou catholiques, n'était plus en question; c'était l'égalité des droits politiques entre les diverses croyances religieuses qu'on réclamait. Il s'agissait de séparer la société civile de la société religieuse, de déclarer que, dans l'ordre politique, il n'v avait à tenir nul compte des croyances religieuses des citovens; et c'était au sein d'une société dont tout l'établissement politique, royauté, parlement, législation, était exclusivement protestant, que cette déclaration devait éclater et devenir loi : « Si votre principe est correct, disait lord Eldon, si les opinions religieuses ne sont de rien dans la politique, le roi de la Grande-Bretagne n'a aucun droit de siéger sur le trône, car il n'y siége qu'en vertu de certaines opinions religieuses particulières. » Si ce n'eût été là qu'un argument philosophique, Wellington et Peel en auraient été probablement peu touchés; mais l'argument exprimait un fait puissant, ancien, légal, national, et ils hésitaient à v porter atteinte. Ils hésitaient d'autant plus que jusque-là ils avaient eux-mêmes, au nom du droit et de la sûreté de l'État, défendu et maintenu ce grand fait. Rude tâche que d'avoir à se désavouer soi-même pour changer la constitution de son pays! Dès que la discussion s'engagea, l'ironie insultante contre les personnes se mêla à la lutte des principes : lord Eldon avait présenté à la chambre des Lords une pétition des tailleurs de Glasgow contre l'émancipation : «Qu'ont à faire en ceci les tailleurs?» demanda lord King. — « Rien de plus simple, » reprit lord Eldon : « vous ne pouvez pas prétendre que les tailleurs aiment les gens qui retournent leur habit!»

Avant d'adopter ouvertement cette grande et amère détermination, les ministres prirent deux mesures qui semblaient l'ajourner encore, mais qui, au fond, la préparaient : ils acceptèrent, après l'avoir mollement repoussé, un bill proposé par lord John Russell pour relever les dissidents protestants des incapacités politiques que faisait peser sur eux l'exigence d'un serment contraire à leur foi, et ils saisirent avec empressement une occasion d'écarter du cabinet les quatre amis de Canning qui y siégeaient encore, M. Huskisson, lord Palmerston, lord Dudley et M. Charles Grant, pour les remplacer par d'anciens torys. Ils se montraient ainsi préoccupés du désir de rallier tous les protestants et de rétablir dans le gouvernement l'unité de principes et de desseins. Le bill favorable aux dissidents passa, dans les deux chambres, à une forte majorité; mais l'opposition ne se méprit point sur sa portée : « Plus tôt ou plus tard, dit lord Eldon, peut-être cette année même, certainement l'an prochain, la concession aux dissidents sera suivie des mêmes concessions aux catholiques. Cela est inévitable, quoique en ce moment la politique convenue soit de s'en défendre.» Quand le cabinet fut tout entier tory, quand le viceroi d'Irlande, lord Anglesey, qui s'était prononcé

avec éclat en faveur des catholiques, eut été rappelé et remplacé par le duc de Northumberland, tory décidé, quand le duc de Wellington et M. Peel se crurent en mesure d'affirmer que l'émancipation des catholiques n'était pas une concession arrachée par l'opposition aux dissensions intérieures et à la faiblesse du pouvoir, mais un acte nécessaire, commandé par la paix publique, ils se résolurent à la proposer au Parlement.

Ce ne fut pas sans peine qu'ils obtinrent l'assentiment du roi : non que George IV fût, comme son père George III, un prince sérieux et consciencieux, résistant avec conviction et par devoir; mais c'était une tradition, à la fois royale et populaire, que la sûreté de sa maison tenait à celle de l'établissement protestant. Il était d'ailleurs grand comédien, et prenait plaisir à cacher sous des démonstrations emphatiques son insouciance ou sa faiblesse. Il eut l'air de chercher à former un autre cabinet. N'y réussissant pas, il fit venir lord Eldon: « Que puis-je faire? sur quoi puis-je me replier? Ma situation est misérable. Si je donne mon consentement, j'irai aux eaux et de là à Hanovre; je ne rentrerai plus en Angleterre. La nation verra que je ne voulais pas de ce bill. » Au fond, c'était uniquement à cela qu'il tenait. Quand ses ministres insistaient péremptoirement, il s'emportait ou pleurait, pour bien constater qu'ils lui forçaient la main. Aussi peu émus de ses larmes que de ses colères et se fiant peu à ses paroles, ils lui demandèrent, pour la présentation du bill, son autorisation écrite. Il la leur donna enfin, et, le 5 mars 1829, M. Peel proposa solennellement, dans la chambre des Communes, l'abolition des incapacités politiques et civiles qui pesaient sur les catholiques.

« Je sais, dit-il, que je parle devant une chambre dont la majorité est disposée à voter en faveur de cette mesure par des motifs plus élevés que ceux sur lesquels je veux me fonder... Je m'abstiendrai de toute discussion sur les droits naturels ou sociaux de l'homme. Je n'entrerai dans aucune recherche sur les théories de gouvernement. Je me renfermerai dans l'examen pratique de l'état actuel des affaires, préoccupé, non de ce qui peut se dire, mais de ce qu'il v a à faire dans une si pressante difficulté. Pendant bien des années, je me suis efforcé de maintenir l'exclusion qui éloignait les catholiques romains du Parlement et des grandes charges de l'État. Je ne pense pas que ce fût un effort inique ni déraisonnable. J'y renonce, convaincu qu'on n'y peut plus persister utilement. A mon avis, les movens efficaces manquent aujourd'hui pour une telle lutte. Je cède à une nécessité morale que je ne puis surmonter. Cette nécessité existe-t-elle? Y a-t-il, pour l'établissement même que je veux défendre, plus de péril dans une résistance obstinée que dans une concession accompagnée de certaines précautions? C'est là tout ce que je me propose de démontrer. »

Telles furent en effet, pour M. Peel, les limites du débat. Il n'en sortit que pour sa défense personnelle. On lui adressait deux cruels reproches, la versatilité

et la peur. Il les repoussa avec un bon sens franc et fier: « Je ne saurais, dit-il, acheter l'appui de mes honorables amis en promettant de persister en tout temps et à tout risque, comme ministre de la couronne, dans les opinions et les arguments que j'ai pu soutenir devant cette Chambre. Je me réserve positivement le droit de régler ma conduite selon l'exigence du moment et l'intérêt du pays... C'est ce qu'ont fait tous les hommes d'État dans tous les pays et dans tous les temps, et j'exprimerai ma pensée par des paroles bien plus belles que je ne saurais les trouver moi-même, par ces paroles de Cicéron : « Ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu dans les écrits célèbres, ce que m'ont enseigné les hommes les plus sages comme les plus illustres, et de cette république et des autres cités, c'est qu'il ne convient pas que les mêmes personnes soutiennent constamment les mêmes avis, mais bien les avis que commandent l'état des affaires, la disposition des temps et l'intérêt de la paix publique 1. » Et quant au reproche de céder à la peur : « Je ne connais, dit M. Peel, point de motif de conduite plus ignominieux que la peur; mais il y a une disposition plus dangereuse encore peut-être, quoique moins basse,

¹ « Hæc didici, hæc vidi, hæc scripta legi, hæc de sapientissimis et clarissimis viris, et in hâc republicâ et in aliis civitatibus monumenta nobis litteræ prodiderunt, non semper easdem sententias ab iisdem, sed quascumque reipublicæ status, temporum inclinatio, ratio concordiæ postularent, esse defendendas. » (Cicéron, Pro C. Plancio, c. xxxix.)

c'est la peur d'être soupçonné d'avoir peur. Quelque vil que soit un lâche, l'homme qui s'abandonne à la crainte d'être traité de lâche ne montre guère plus de courage. Les ministres de Sa Majesté ne sont point et n'ont point été effrayés de l'Association catholique; ils auraient étouffé sans peine toutes les tentatives d'intimidation... Mais il y a des craintes qui ne répugnent nullement au caractère de l'homme le plus ferme, constantis viri; il y a des choses qu'il ne saurait voir sans les craindre. On ne doit pas voir sans crainte la désorganisation et la désaffection qui règnent en Irlande, et celui qui affecterait de ne les point craindre ne ferait preuve que d'insensibilité au bonheur ou au malheur du pays. »

L'issue du combat n'était pas douteuse : Peel ne l'avait engagé que sous l'empire de la nécessité et avec la certitude du succès; mais ses adversaires, n'avant rien à ménager, ne se refusèrent contre lui aucune des armes, aucun des cruels plaisirs de la guerre. En changeant de politique, il s'était loyalement démis de son siège dans la chambre des Communes comme représentant de l'université d'Oxford, non sans quelque espoir secret de le reprendre par une nouvelle élection; il succomba dans la lutte. On lui rappela plusieurs fois avec une dérision poignante son opposition contre M. Canning, ce glorieux rival à qui il venait maintenant ravir et sa politique et l'honneur du triomphe. Une caricature fut répandue avec profusion qui représentait Canning sortant de son tombeau et poursuivant Wellington et Peel de

cette fière parole : « Je suis vengé! » Un grossier ennemi alla jusqu'à donner à entendre que M. Peel n'avait changé d'opinion que pour conserver les avantages de sa place : « Bon Dieu! s'écria Peel indigné, je ne discuterai certainement pas avec un homme qui peut mettre l'abandon des avantages d'une place quelconque en balance avec l'amer sacrifice que j'ai fait. » Et quand le débat toucha à sa fin, le cœur blessé de ce souvenir de Canning tant de fois évoqué contre lui : « Un mot encore, dit-il, et j'ai fini... Plusieurs des honorables membres m'ont prodigué, pour avoir enfin réglé cette grande question, des éloges que je ne mérite pas ; ce n'est pas à moi qu'en appartient l'honneur; il appartient à M. Fox, à M. Grattan, à M. Plunkett, et à un illustre ami qui n'est plus... Je n'essayerai pas de cacher à la chambre les pénibles sentiments que m'ont causés dans ce débat tant d'amères allusions à sa mémoire... J'ai vécu avec M. Canning, jusqu'au jour même de sa mort, dans la plus affectueuse intimité, et je le dis dans la pleine sincérité de mon cœur, plût à Dieu qu'il fût vivant pour recueillir la moisson qu'il a semée! Je dirai de lui ce qu'il a dit un jour lui-même de feu M. Perceval : plût à Dieu qu'il fût ici et qu'il jouît au milieu de nous de sa victoire!

« Tuque tuis armis, nos te poteremur, Achille 1. »

Malgré les douleurs de la lutte, cette grande me-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Tu serais, Achille, en possession de tes armes, et nous en possession de toi. » (Ovide, Métamorphoses, XIII, 480.)

sure heureusement accomplie laissa dans l'âme de M. Peel un profond sentiment de patriotique joie et de juste orgueil: « Je vois, dit-il peu de temps après, dans l'état de notre pays les éléments, pour un avenir prochain, de la paix religieuse et de la prospérité nationale. Les hautes classes de la société marchent rapidement vers l'oubli des vieilles haines, et leur exemple se répand dans tout le grand corps social. Je déplore profondément la perte de cette confiance qu'une partie des membres de cette chambre ont retirée au gouvernement de Sa Majesté; je prévois clairement les conséquences que peuvent entraîner les combinaisons des partis, et pourtant je ne saurais racheter leur confiance par l'expression d'un regret sur ce qui s'est passé. Je le dis sans aucun sentiment d'hostilité ou d'amertume : j'ai pleinement connu, dès le premier jour, les douloureux résultats que devait avoir pour moi, et personnellement et dans mon caractère public, l'émancipation des catholiques; mais si les mêmes circonstances se reproduisaient, si j'avais de nouveau à ce sujet, et avec encore plus de réflexion et de sacrifice, une résolution à prendre, j'annoncerais ce soir même à la chambre une motion pour lui proposer cette mesure. »

Il proposa et mena à bien, durant la même époque, deux autres réformes moins grandes et moins difficiles, et qui furent pourtant très-contestées. Il fit substituer à la prohibition absolue des blés étrangers le système de l'échelle mobile, c'est-à-dire d'un droit variable sur les grains importés du dehors, selon le

prix des grains à l'intérieur. Il établit dans Londres et aux environs ce régime de surveillance et de police municipale qui est maintenant adopté dans presque toutes les villes d'Angleterre.

En accomplissant la première de ces réformes, et quoiqu'elle fût un pas dans les voies de la liberté commerciale, il ne prévoyait guère sans doute jusqu'où elle le conduirait un jour, car il eût probablement apporté dans ses paroles un peu plus de réserve qu'il ne le faisait en disant : « Dans l'état actuel de notre société, à raison de l'immense capital employé à la culture du sol, et aussi par égard pour d'autres intérêts publics, la chambre ne peut appliquer en cette matière aucun principe abstrait et rigoureux. Il v a d'ailleurs de grands faits qu'il faut prendre en considération. Dans une monarchie limitée comme celle-ci, il importe de soutenir les intérêts qui soutiennent si puissamment le gouvernement et l'État. Je serais désolé d'acheter une réduction dans le prix du pain au risque de faire tort à ces intérêts fondés et en possession qui sont essentiels à la sûreté de l'ordre social. » Contraints d'agir et de parler tous les jours, les plus prudents ministres ne réussissent pas toujours à ne rien faire et à ne rien dire qui ne convienne également aux besoins du présent et aux chances de l'avenir.

Malgré son utilité évidente, le bill qui établissait la nouvelle police municipale rencontra, parmi les aveugles adorateurs du passé, une fougueuse opposition. Un cabinet militaire voulait, disait-on, introduire en Angleterre la police despotique des États du continent, avec son espionnage domestique. Des journaux accrédités se lamentèrent de voir l'ancien régime des hommes du guet (watchmen) impitoyablement aboli. Une adresse fut présentée au roi George IV pour le conjurer d'ouvrir les yeux, d'invoquer le nom de l'Éternel et de rallier autour de lui son peuple, car un complot était formé pour renverser la maison de Hanovre et porter au trône le duc de Wellington, à l'aide des catholiques irlandais qui s'enrôleraient dans la nouvelle police. Les peuples ont tour à tour des terreurs et des espérances également puériles et folles.

Tout réussissait au cabinet : il gagnait de grandes batailles parlementaires, il accomplissait de grandes réformes sociales; et pourtant, au lieu de se fortifier, il s'affaiblissait; il ne triomphait qu'à l'aide de ses anciens adversaires; il perdait, en triomphant, une partie de ses anciens amis. L'hésitation et la confusion pénétraient dans ces puissants partis politiques, si longtemps disciplinés et fidèles sous leur drapeau. Les whigs marchaient avec un sourire ironique à la suite de Wellington et de Peel; parmi les torys, les uns s'éloignaient d'eux avec tristesse ou avec colère; les autres les suivaient avec inquiétude : « Peel n'a pas de reins, disait-on; il ne sait pas faire tête à ceux qui le poussent. » M. Peel semblait lui-même quelquefois un peu embarrassé de sa situation; soit nécessité, soit dessein, il ne poursuivait pas vigoureusement, dans l'administration de l'Irlande, les

conséquences libérales de l'émancipation des catholiques; il laissait aux orangistes tout leur pouvoir; il prenait soin que le duc de Wellington demeurât bien, aux yeux du public, le chef du cabinet, comme pour se mettre à couvert sous un nom plus imposant que le sien. Le pouvoir était inerte et chancelant au milieu de ses triomphes.

La révolution de 1830 en France vint mettre au jour cette situation et en presser les conséquences. Au premier bruit qui en parvint à Londres, quand on n'y savait encore que les ordonnances de juillet : « Que faut-il penser de ceci? » demanda quelqu'un au duc de Wellington.—C'est une nouvelle dynastie, répondit le duc. - Et quel parti prendrez-vous?-D'abord un long silence, puis nous nous concerterons avec nos alliés pour parler. » Le duc de Wellington pressentait bien l'avenir de la France, et mal sa propre conduite dans son pays. Quand l'événement fut accompli et complétement connu, une sympathie vive et générale éclata en Angleterre; des hommes prudents s'inquiétaient, des torvs rigides blâmaient; mais le sentiment public tenait peu de compte des scrupules et des alarmes. C'étaient les principes, c'étaient les exemples de la révolution de 1688 que venait de pratiquer la France; l'Angleterre applaudit avec enthousiasme; le mouvement national l'emporta sur les dissidences de parti et sur les inquiétudes du pouvoir. A ce moment même, les embarras du cabinet Wellington-Peel avaient redoublé: il servait un nouveau roi, Guillaume IV venait de monter sur le trône; il attendait un nouveau Parlement; trois jours avant la révolution de juillet, la chambre des Communes avait été dissoute. Le duc de Wellington ne put « ni garder un long silence, ni attendre pour se concerter avec ses alliés. » Il s'empressa de reconnaître la nouvelle monarchie française, acceptant, devant la nouvelle chambre des Communes qu'élisait l'Angleterre, la responsabilité de la nouvelle politique où l'entraînait cette adhésion.

Il en sentit bientôt tout le poids. Peu avant la mort de George IV, M. O'Connell avait proposé, dans la chambre des Communes, la réforme parlementaire la plus radicale, les Parlements triennaux, le suffrage universel, le scrutin secret. Une immense majorité avait repoussé sa proposition, mais la réforme était restée à l'ordre du jour; une motion de lord John Russell demandant à la chambre de déclarer « qu'il convenait d'élargir les bases de la représentation nationale » avait réuni 117 suffrages contre 213, et dans le cours de l'automne, M. Peel et le duc de Wellington lui-même, se promenant à travers le pays, entre autres à Manchester et à Birmingham, ne s'étaient point montrés résolus de tout repousser à ce sujet. Le nouveau Parlement à peine réuni, la question reparut, poussée avec bien plus d'ardeur. Le 2 novembre 1830, dans le débat de l'adresse en réponse au discours du trône, lord Grey, tout en désavouant les idées radicales, déclara qu'il regardait une réforme dans le système électoral comme aussi

inévitable que juste, et somma le gouvernement de s'y préparer. Le duc de Wellington se leva : « Quant à moi, dit-il, je ne connais aucun système de représentation meilleur ni plus satisfaisant que celui dont jouit l'Angleterre; ce système possède et mérite de posséder la pleine confiance du pays. J'irai plus loin: si le devoir m'était imposé en ce moment de former une législature pour un pays quelconque, surtout pour un pays à grandes richesses de toute sorte comme le nôtre, je ne pense pas que je parvinsse jamais à former une législature comparable à celleci, car la sagesse humaine n'atteint pas du premier coup à une institution si excellente..... Je ne suis donc point prêt à proposer la mesure à laquelle a fait allusion le noble lord. Non-seulement je n'y suis pas prêt, mais je déclare que, tant que j'occuperai un poste dans le gouvernement de mon pays, je m'opposerai à cette mesure quand d'autres la propo-

Ni l'opposition dans les chambres, ni le public au dehors, ni probablement la plupart même des membres du cabinet ne s'attendaient à une déclaration si péremptoire. L'irritation des partisans de la réforme fut extrême et se répandit rapidement parmi le peuple. Le roi Guillaume IV devait aller dîner le 9 novembre dans la Cité. On annonça de toutes parts que des démonstrations violentes éclateraient, que le duc de Wellington serait gravement insulté, peutêtre menacé; on s'inquiéta pour la sûreté du roi luimême. Les événements de Paris enflammaient ou

alarmaient encore les esprits; la fermentation populaire et le trouble du pouvoir croissaient d'heure en heure. Le cabinet chancelant ne voulut pas accepter la responsabilité de la sédition ni de la répression que la promenade royale à travers les rues pouvait entraîner. Une proclamation annonça la veille qu'elle n'aurait pas lieu, non plus que le dîner de la Cité. Pendant deux jours, les deux chambres retentirent à ce sujet d'interpellations, d'explications et de débats. Le duc de Wellington se défendit avec quelque embarras; M. Peel le soutint loyalement, en essayant d'ouvrir quelques perspectives de conciliation; mais les whigs, qui touchaient à la victoire, n'avaient garde de souffrir qu'elle fût ajournée. Le 15 novembre, une proposition du chancelier de l'échiquier, pour la liste civile du nouveau règne, fut rejetée par 233 suffrages contre 204, et le lendemain 16, le duc de Wellington et M. Peel annoncèrent dans les deux chambres que le cabinet se retirait, et que le roi avait chargé lord Grev de former une administration.

Dans le public et parmi les vainqueurs eux-mêmes, plusieurs auraient voulu séparer M. Peel des vaincus et le gagner à la cause de la réforme. Il n'y était pas, disait-on, absolument contraire; le duc de Wellington l'entraînait dans son égoïste entêtement, et la haine des ultra-torys ne lui pardonnait pas l'émancipation des catholiques. M. Peel repoussa toutes ces insinuations, et tomba sans hésiter avec ses collègues. Il ne se taisait pas cependant sur les causes de

leur chute, et se préparait à ne se conduire désormais que selon sa propre pensée et pour le grand avenir qui lui était depuis si longtemps prédit : « Depuis un an, disait-il le lendemain même de sa retraite, le gouvernement trébuche et ne marche pas. Nous nous sommes aliéné les torys sans nous concilier les whigs. La chute du cabinet était infaillible. Le duc, par sa déclaration contre toute réforme, a accéléré la catastrophe. Le chef de l'administration ne doit jamais laisser pénétrer ses secrets. On peut tout faire, mais on ne peut pas tout dire. Supposez qu'un ministère soit opposé à toute réduction de taxes; on peut agir sur ce principe et ne point réduire les taxes; mais qu'on le dise formellement une seule fois, le cabinet est renversé. Pour moi, ma conduite est tracée : je ne suis l'ennemi que des radicaux. Le gouvernement l'est également : en cela, je le soutiendrai. Pour le reste. j'attends la profession de foi politique des ministres; je saurai alors si je leur suis, ou non, opposé.»

## V

Il ne tarda guère à le savoir. Proposé le 4er mars 1831 par lord John Russell, le bill de réforme parlementaire, à travers de laborieuses complications et de violents orages, absorba pendant dix-sept mois, jusqu'à l'adoption définitive en août 1832, l'attention passionnée du public comme des chambres, et du-

rant tout ce temps, dans toutes les phases de cette grande lutte, M. Peel, devenu sir Robert Peel depuis la mort de son père, combattit sans relâche la mesure. Il la combattit comme née sous de mauvais auspices, comme excessive en soi et dénaturant la constitution du pays, comme soutenue par de mauvais movens. C'était, dit-il, une réforme soulevée en Angleterre par le vent révolutionnaire venu de France, et dont on poursuivait le triomphe en fomentant parmi le peuple les idées, les passions, les pratiques révolutionnaires : « Notre jugement est troublé par ce qui vient de se passer chez nos voisins..... J'admets que leur résistance à un exercice illégal de l'autorité a été juste; mais considérez quels effets a sur la prospérité nationale, sur l'industrie, sur le bonheur des familles, la résistance populaire, même juste..... Ne vous laissez pas entraîner par cette excitation momentanée; ne la prenez pas pour votre seul guide. Tout ce que je vous demande, c'est du temps pour délibérer sur une question si grave..... Quand le peuple anglais reprendra son ferme bon sens, il vous reprochera d'avoir sacrifié la constitution du pays au désir d'exploiter une explosion de sentiments populaires.... Vous n'ajoutez pas à l'édifice social une construction nouvelle pour satisfaire aux progrès de ceux qui l'habitent; vous renversez l'ancien édifice pour lui en substituer un nouveau..... Je combattrai ce bill jusqu'au bout, parce que je le crois fatal à notre heureuse forme de gouvernement mixte, fatal à l'autorité de la

chambre des Lords, fatal à cet esprit de suite et de prudence qui a valu à l'Angleterre la confiance du monde, fatal à ces habitudes, à ces pratiques de gouvernement qui, en protégeant efficacement la propriété et la liberté des personnes, ont donné au pouvoir exécutif de cet État une vigueur inconnue à tout autre temps et dans tout autre pays..... Aucun intérêt personnel ne dicte ma conduite; je n'ai point de bourg à défendre ; je n'ai contracté aucune obligation envers les possesseurs de l'influence que cette mesure veut détruire..... Je demande qu'on ne me range point parmi les hommes qui tentent de déprécier les classes moyennes de la société dans notre patrie; je suis moi-même issu de ces classes et fier de leur appartenir. Et bien loin de faire peu de cas de leur intelligence et de leur influence, je vous dis, à vous qui parlez sans cesse d'en appeler au peuple, que si ces classes moyennes ne montraient pas plus de prudence, de jugement et de modération que leurs gouvernants, je désespérerais des destinées de mon pays.... Si le bill proposé par les ministres est adopté, il introduira parmi nous la pire et la plus vile sorte de despotisme, le despotisme des démagogues, le despotisme du journalisme, ce despotisme qui a poussé des contrées voisines, naguère heureuses et florissantes, sur le bord de l'abîme. »

Ce n'était pas dans le seul parti tory que fermentaient ces alarmes; un des hommes les plus éclairés et les plus considérés de l'Angleterre, whig de principes et spectateur aussi désintéressé qu'attentif de

ce grand débat, m'écrivait le 4 mai 1831 : « Le cours des choses humaines pousse depuis longtemps les nations de l'Europe occidentale vers la démocratie: c'est le fruit de la diffusion des richesses et des lumières; mais je ne vois pas pourquoi il était nécessaire d'accélérer dans l'ordre social un changement qui eût pu être judicieusement réglé, et qui, graduellement amené, n'eût pas été accompagné des maux que j'en redoute aujourd'hui. Tout le monde admet ici qu'une réforme dans notre Parlement, bien moindre que celle que nous jettent à pleines mains nos ministres, eût été recue de la partie modérée de la nation avec reconnaissance et même avec quelque surprise. » Parmi les défenseurs mêmes du bill de réforme, quelques-uns, et des plus éminents, se montraient touchés de ces inquiétudes, et cherchaient à la mesure d'autres motifs pour la justifier pleinement : « S'il ne s'agissait en ceci que de la réforme des institutions, disait sir James Mackintosh, je pourrais me joindre au cri tant répété qu'on va trop loin, ou du moins trop vite, plus loin et plus vite que ne le conseillerait une sage politique; mais la réforme actuelle est surtout un moyen de regagner la confiance nationale, et je fais moins de cas du plan même que de l'esprit qui l'anime et s'y révèle.... Les classes supérieures de la société, en se confiant avec éclat au peuple, peuvent raisonnablement se promettre qu'à son tour le peuple se confiera en elles. Pour atteindre ce but, il faut nonseulement qu'elles soient, mais qu'elles paraissent libéralement justes et généreuses. La confiance ne s'achète que par la confiance. »

Contre une mesure à ce point contestée, l'opposition semblait avoir des chances de succès. Beaucoup de torvs s'en flattaient, et dirigés par un homme d'un esprit vigoureux, net, précis, pratique, et d'une volonté aussi persévérante que passionnée, M. Croker, ils s'efforcaient de saisir dans le débat tous les incidents qui pouvaient infliger au cabinet whig un échec grave, déterminer sa chute, ramener les torys au pouvoir, et les mettre ainsi en état, soit de faire échouer la réforme, soit de substituer au bill proposé par lord John Russell une mesure moins fatale à leur parti; mais sir Robert Peel n'entrait point dans ce dessein; au fond, il ne le croyait pas praticable; l'impulsion populaire en faveur du bill était réellement très-forte; les esprits les plus élevés, les orateurs les plus éloquents de l'Angleterre invoquaient la réforme avec une conviction passionnée, et comme encore plus indispensable qu'irrésistible : « Regardez loin de vous, autour de vous, partout, s'écriait M. Macaulay; tout présage à ceux qui s'obstinent dans une vaine lutte contre l'esprit du temps une défaite assurée. La chute du plus superbe trône du continent retentit encore à nos oreilles: le toit d'un palais anglais donne un triste asile à l'héritier exilé de quarante rois; de tous côtés nous voyons les anciennes institutions renversées, les grandes sociétés bouleversées. Maintenant, pendant que le cœur de l'Angleterre est encore sain, pendant que les anciens

sentiments, les anciennes institutions conservent encore chez nous un pouvoir et un charme qui peuvent s'évanouir bientôt, dans ce moment encore propice, dans cette heure de salut, prenez conseil, non des préjugés, non de l'esprit de parti, non du honteux orgueil d'une obstination fatale, mais de l'histoire, de la raison, des siècles passés, des redoutables symptômes de l'avenir. Rajeunissez l'État; sauvez la propriété divisée contre elle-même; sauvez la multitude livrée à ses ingouvernables passions; sauvez l'aristocratie compromise par son pouvoir impopulaire; sauvez la plus grande, la plus belle société, la plus admirablement civilisée qui ait jamais vécu, des calamités qui peuvent en quelques jours ravager ce riche héritage de tant de siècles de sagesse et de gloire. Le danger est immense, le temps est court. Si le bill doit être rejeté, je prie Dieu qu'aucun de ceux qui concourront à le faire rejeter ne regrette un jour amèrement et vainement son vote au milieu de la ruine des lois, de la confusion des rangs, de la spoliation des richesses et de la dissolution de l'ordre social. »

Ces sombres pronostics, ce puissant langage portaient quelque trouble dans l'âme de Peel. En général, quand il se trouvait en face de l'opinion populaire, il était plus enclin à s'en exagérer qu'à s'en dissimuler la force, et même en lui résistant il se flattait peu de la vaincre. A peine sorti d'ailleurs des embarras et des amertumes que lui avait fait subir l'émancipation des catholiques, il ne se sentait ni en état ni en goût de recommencer sitôt la même ma-

nœuvre, et de se faire encore une fois, au nom de la nécessité, l'exécuteur d'une politique qu'il avait longtemps combattue. Son vrai et intime désir était que la question de la réforme parlementaire fût vidée par ses adversaires, et qu'il pût rentrer en lutte avec eux dans une arène déblayée d'un si périlleux écueil. Près du terme de ce grand débat, il fut appelé à manifester clairement sa pensée. Triomphant dans la chambre des Communes, le bill était près d'échouer dans la chambre des Lords; pour le faire passer, lord Grey demandait au roi la faculté de créer autant de pairs qu'il le jugerait nécessaire; sinon, le cabinet whig se retirait. Guillaume IV accepta cette retraite, et entra en pourparlers avec les torys pour qu'ils reprissent le pouvoir, mais sous la condition d'acquitter la parole du roi envers le peuple en présentant un bill de réforme équivalent, pour les points essentiels, à celui des whigs. Plus hardi dans l'action et moins préoccupé des difficultés de situation ou de principes que sir Robert Peel, le duc de Wellington était prêt à accepter; Peel refusa: « On lui offrait, dit-il, le poste qui, dans la vie politique, est regardé comme l'objet le plus élevé de l'ambition; mais lui, qui venait de combattre obstinément et dans son principe même le bill de réforme, pouvait-il se lever. comme ministre, pour recommander l'adoption d'une mesure semblable? J'ai refusé sur-le-champ, par l'impulsion du moment. Une mûre réflexion n'a fait que confirmer en moi cette impulsion; ni l'autorité, ni l'exemple d'aucun homme ni d'aucune réunion d'hommes ne pourraient me déterminer à accepter le pouvoir dans de telles circonstances et à de telles conditions. » Devant ce refus péremptoire de Peel, toute espérance des torys s'évanouit; le cabinet whig se reforma; la plupart de ses adversaires, en s'absentant, à la demande du roi, de la chambre des Pairs, laissèrent passer le bill de réfòrme. La question ainsi vidée, le parlement fut dissous; les élections donnèrent aux réformateurs whigs ou radicaux une immense majorité, et le 5 février 1833 sir Robert Peel rentra dans la nouvelle chambre des Communes, à la tête d'une petite armée de vaincus qui s'empressèrent de serrer autour de lui leurs rangs, tristes, mais bientôt dociles et disciplinés sous sa direction, par nécessité autant que par choix.

## VI

Dès l'ouverture de la session, dans le débat de l'adresse, sir Robert Peel s'empressa d'indiquer la conduite qu'il se proposait de tenir : « C'est mon devoir, dit-il, d'appuyer la couronne, et l'appui que je donne m'est commandé par des principes parfaitement indépendants et désintéressés. Je n'ai nul autre dessein que de défendre les lois, l'ordre, la propriété et la moralité publique. Ce que je fais ce soir indique ce que je ferai désormais en toute occasion. Qu'on ne dise pas que j'agis ainsi par le désir de rentrer au pouvoir. Je sens qu'entre moi et le pou-

voir il y a un abîme plus profond peut-être que pour tout autre membre de cette chambre... Je serais heureux de donner mon appui aux honorables chefs du gouvernement actuel à raison de ma confiance en eux comme hommes publics; je regrette de dire que je ne le fais point par ce motif. Je leur donne mon appui parce qu'ils sont les ministres de la couronne et qu'ils en ont besoin. Je ne voudrais pas manquer de respect à la chambre, mais, je dois le dire, le grand changement qu'on a apporté dans sa constitution impose aux hommes qui sont disposés à s'unir à moi dans la vie publique un changement de conduite... Ouand la chambre des Communes était divisée en deux grands partis, l'un en possession, l'autre en dehors du pouvoir, mais tous deux fermes et confiants dans leurs principes, il était naturel et juste que les derniers adoptassent la conduite la plus propre à renverser leurs adversaires... Les circonstances sont changées, et je ne me sens plus en droit de pratiquer ce qui a pu être la tactique légitime et nécessaire des partis. Aussi longtemps que je verrai le gouvernement disposé à défendre contre toute innovation téméraire les droits de la propriété, l'autorité des lois, l'ordre de choses établi et régulier, je croirai de mon devoir, sans tenir aucun compte des sentiments de parti, de me ranger de son côté... Et en disant cela, je n'admets nullement la justesse des insinuations qui représentent le parti avec lequel j'ai l'honneur de marcher comme ennemi de toute réforme. Je me suis opposé à votre réforme parlementaire parce que j'avais dans la chambre, telle qu'elle était alors constituée, la ferme confiance qu'elle saurait admettre toutes les réformes utiles, graduelles et sûres. Je n'ai jamais été opposé à ces réformes-là... Mais je l'avoue franchement, je crains que la chambre qui siége maintenant ne soit trop portée à croire que tout est mal dans ce qui est établi et ancien; je ne doute point des bonnes intentions de la majorité, mais je crains que la plupart de ses membres n'arrivent ici avec cette impression que les institutions sous lesquelles ils ont jusqu'ici vécu sont pleines d'abus à réformer, et qu'ils n'aient une confiance trop présomptueuse dans nos moyens d'y porter remède... Trois mois ne se passeront pas, j'en suis convaincu, qu'ils ne se voient déçus dans leurs espérances; il est absolument impossible qu'elles soient satisfaites... J'ai appris avec satisfaction que les ministres de Sa Majesté, disposés à réformer tous les abus réels, étaient en même temps résolus de s'en tenir à la constitution de la chambre des Communes telle qu'elle est faite maintenant, et de repousser toute expérience qui pourrait jeter de nouveau le trouble dans l'esprit public. Je suis décidé à les soutenir dans cette résolution. »

Pendant deux ans et deux sessions du Parlement, en 1833 et 1834, aucun incident ne vint troubler sir Robert Peel dans cette ligne de conduite, et il y persista avec autant de succès que de constance. Les grandes questions se pressaient à la porte et dans l'enceinte des chambres : pour l'Angleterre, la ré-

duction des impôts, la réforme des corporations municipales, l'introduction du scrutin secret dans les élections; pour l'Irlande, la réforme de l'Église anglicane et de la distribution de ses richesses, les mesures de répression contre les désordres sanglants dont l'Irlande était encore le théâtre, même la révocation de l'union des deux royaumes et le retour à leurs Parlements séparés. Je ne rappelle ici que les grandes affaires. Toutes les idées, tous les desseins qui, depuis quinze ans, avaient été dans les salons, dans les journaux ou dans les chambres, l'objet des conversations, des écrits et des discours de l'opposition whig ou radicale, étaient maintenant à l'ordre du jour, comme autant de propositions formelles qui demandaient à devenir des lois. Sur toutes ces questions, à mesure qu'elles se présentaient, sir Robert Peel était prêt et apportait dans les débats un avis positif, une vaste et exacte connaissance des faits, cette éloquence tempérée qui réussit à convaincre sans se faire passionnément admirer, et cette autorité peu expansive, mais sûre d'elle-même, qui conquiert la confiance quand même elle n'entraîne pas la sympathie. Il ne se renfermait point dans les principes absolus des vieux torys ni dans les prérogatives extrêmes du pouvoir; il ne repoussait point toute innovation : il se montrait au contraire préoccupé de l'état nouveau de la société et de la nécessité de lui donner les satisfactions morales et les prospérités matérielles auxquelles elle aspirait; mais il défendait résolument, contre toute atteinte directe ou indirecte,

la propriété publique ou privée, les droits et les lois en vigueur, la couronne, l'Église, toutes les bases de l'ordre social et de l'ordre national, inscrivant hautement sur son drapeau cette maxime qu'à tout prendre les institutions de l'Angleterre étaient bonnes, la société anglaise bien réglée, et que toute innovation, plutôt suspecte, à ce titre, que favorable, était tenue de subir de fortes épreuves de discussion et de temps avant de se faire admettre aux dépens du régime établi: «Je repousse le scrutin secret, disait-il, parce qu'il rendrait cette chambre encore plus démocratique qu'elle n'est, et je la crois déjà assez démocratique, aussi démocratique que le comportent les principes de notre constitution et le maintien de la juste autorité des autres branches de la législature. On dit que le scrutin secret annulerait l'influence de la propriété foncière. J'affirme que, si l'influence de la propriété foncière était annulée, la sécurité de toute propriété et la stabilité de tout gouvernement disparaîtraient en même temps. Il est absurde de dire qu'un homme qui possède dix mille livres sterling de revenu ne doit pas avoir, dans la législature du pays, plus d'influence que celui qui ne possède qu'un revenu de dix livres. Pourtant l'un et l'autre ne votent qu'une fois. Comment cette injustice, cette inégalité choquante peut-elle être redressée sinon par l'exercice de l'influence? Comment le gouvernement éviterait-il de tomber dans la démocratie pure si l'influence n'appartenait qu'au nombre ? J'ai aussi, contre le scrutin secret, une autre raison : après le grand changement fait l'an dernier dans notre système électoral, un autre changement non moins grave serait un acte de déraison. N'y aura-t-il donc, dans ce système, plus de fixité? Ne nous laissera-t-on pas le temps de juger les effets du changement déjà accompli? Tant que je n'aurai pas de fortes preuves de quelque vice dans le système aujourd'hui en vigueur, je m'opposerai à tout changement nouveau. Par cette continuelle série d'expériences sur nos institutions, nous renversons l'un des plus solides appuis du gouvernement, nous tarissons l'une des plus pures sources du pouvoir légitime, car nous détruisons le respect et l'attachement pour l'ordre établi. Quand je n'aurais que ce seul motif, je repousserais la proposition. »

Ce bon sens éclairé, conservateur par droiture d'esprit et intelligence morale plutôt que par intérêt et par tradition, ne donnait pas pleine satisfaction aux idées ni aux passions des vieux torys, et ils suivaient Peel avec quelque inquiétude, mêlée parfois de quelques murmures, comme un défenseur indispensable, non comme un représentant vrai et un guide assuré. En Irlande surtout, les orangistes ne se laissaient pas contenir ni diriger par sa prudente équité, et ils lui causaient souvent, par la violence de leur langage et de leur conduite envers les catholiques, autant de déplaisir que d'embarras. Il était ainsi, de ce côté du moins, le chef d'un parti dont il n'était pas, ni par son origine, ni par le fond de ses idées, ni par ses goûts. En revanche, son renom et son crédit dans le gros de la nation, au sein des classes moyennes, dans le clergé,

la magistrature, le barreau, l'industrie, le commerce, s'étendaient et s'affermissaient à vue d'œil. De jour en jour, on prenait plus de confiance dans l'honnêteté prudente de ses vues, dans son habileté financière et administrative, dans son intelligence des intérêts nationaux et sa sympathie pour les sentiments publics. Attentif et prévoyant, il ne laissait échapper aucune occasion de rendre, soit à ces classes en général, soit à leurs représentants considérables, quelque important service. En accomplissant l'émancipation des catholiques, il avait offensé bien des membres de l'Église anglicane d'Irlande: mais il défendait si fermement, contre les dissensions et les hésitations du cabinet whig, l'inviolabilité des biens de cette Église et de leur destination pieuse, qu'elle oubliait sa rancune et prêtait à Peel tout son appui. Un juge intègre et honoré à Dublin, le baron Smith, qui avait fait devant le grand jury une sortie un peu âpre contre les agitateurs, sérdes d'O'Connell, fut violemment dénoncé et attaqué dans la chambre des Communes par O'Connell lui-même. Les whigs intimidés le livraient presque à la vengeance de leur tyrannique, mais nécessaire allié. Peel prit hautement sa défense, défendant aussi dans sa personne l'indépendance des magistrats et le sentiment du public anglais, indigné qu'O'Connell imposât son joug au cabinet. Chaque incident, chaque question grossissait et ralliait ainsi autour de sir Robert Peel ce nouveau parti d'ordre et de gouvernement qui soutenait les principes du pouvoir sans l'exercer,

repoussait les invasions de l'esprit démocratique sans avoir un aristocrate pour chef, et tenait à honneur de s'appeler le parti conservateur, autant pour se distinguer du vieux parti tory que pour inscrire son nom sur son drapeau.

Cependant le cabinet whig était en proie aux plus fâcheux embarras et à un visible déclin. Pendant ses longues années d'opposition, il avait promis ou laissé espérer, en fait de réformes et de progrès, beaucoup plus qu'il ne pouvait faire, et maintenant qu'il était au pouvoir, on exigeait de lui bien plus encore qu'il n'avait promis. Il n'y a guère de pire condition pour un gouvernement que d'être aux prises avec des espérances à la fois ardentes et vagues, et nuls peuples ou nuls partis ne sont si difficiles à gouverner que ceux qui veulent immensément, sans bien savoir quoi. Si le cabinet de lord Grey n'avait eu pour mission que la réforme parlementaire, il eût pu se reposer avec orgueil: il avait accompli cette œuvre, et bien plus encore. En Irlande, il avait profondément modifié, dans l'intérêt des catholiques, la condition de l'Église anglicane, et reporté sur les propriétaires protestants la plus large part du fardeau des dîmes. En Écosse, il avait réformé les principaux abus du régime municipal. L'Inde et la Chine avaient été ouvertes au commerce libre. A l'éternel honneur de l'Angleterre, il avait aboli l'esclavage dans ses colonies. C'était là, à coup sûr, pour quatre années, une ample moisson de réformes. Mais ce cabinet était né d'un grand souffle d'opinion et d'ambition démocra-

tique, suscité par la révolution de France. Il était poussé et soutenu par une école de réformateurs philosophes, les radicaux disciples de Bentham, amis sincères de la justice et de l'humanité, mais logiciens rigoureux et impatients, qui voyaient à peu près partout, dans la société et les institutions anglaises, des innovations pressantes et systématiques à réaliser. Il ne pouvait se passer de l'appui d'O'Connell qui, à son tour, ne pouvait se dispenser de complaire aux passions de ses compatriotes, opprimés depuis tant de siècles, et trop grossiers, trop ignorants, trop irrités, trop misérables pour comprendre et accepter les lenteurs nécessaires de la réparation. Assailli par ces exigences sans mesure et sans terme, compromis par ces alliances, dont s'offensait l'orgueil ou s'inquiétait le bon sens anglais, le cabinet whig hésitait, avancait, s'arrêtait, accordait, se rétractait; mais ni ses concessions alternatives ne réussissaient à satisfaire ses alliés divers, ni la haute considération de ses deux chefs dans les deux chambres, lord Grey et lord Althorp, ne suffisait pour arrêter le cours de son déclin.

Quand la situation générale est si difficile, les embarras personnels ne manquent jamais d'éclater. Les dissidences d'opinion, les inégalités d'allure, les incompatibilités d'humeur portèrent bientôt le trouble dans le cabinet. Le gendre de lord Grey, lord Durham, esprit élégant, cœur généreux, mais enfant gâté de la fortune aristocratique, de l'encens domestique et de la faveur populaire, donna le pre-

64

mier l'exemple du dégoût; il sortit du cabinet pour cause de santé, dit-on, mais plus vraisemblablement parce qu'à son avis on n'allait ni assez vite ni assez loin dans les voies libérales. Quelques mois après, et pour des motifs plus sérieux, quatre ministres plus importants, lord Stanley, sir James Graham, le duc de Richmond et le comte de Ripon se retirèrent également : pas plus que sir Robert Peel, ils ne voulaient consentir à détourner de leur destination primitive et purement religieuse l'excédant des revenus de l'Église d'Irlande pour l'appliquer à l'éducation publique. Deux mois plus tard, une autre question irlandaise, le bill de répression contre les désordres et les violences en Irlande, amena une retraite bien plus grave; le chef du cabinet réformateur, lord Grey, fier, susceptible, esprit plus élevé que clairvoyant, inhabile à se défendre des petites menées qu'il était incapable d'ourdir, prompt d'ailleurs à la lassitude et à l'ennui, crut son honneur blessé et sa situation faussée par quelques démarches de quelques-uns de ses collègues et quelques démèlés intérieurs du cabinet; il donna sa démission. Au lieu de se retirer avec leur chef selon l'usage, les ministres restèrent et prirent un autre chef, lord Melbourne. Ainsi radoubé avec plus d'adresse que d'éclat, le cabinet whig continuait de vivre languissamment lorsqu'au mois de novembre 1834, la mort de lord Spencer appela à la chambre des Pairs son fils aîné, lord Althorp, chef de la chambre des Communes, où il était très-difficile à remplacer. Lord Melbourne se rendit à Brighton pour soumettre au roi les nouvelles combinaisons que cet incident rendait nécessaires. Guillaume IV ne les approuva point, se plaignit de quelques-uns de ses conseillers et déclara son intention de remettre le pouvoir en d'autres mains. Toujours de sang-froid et de bonne grâce dans toutes les situations, lord Melbourne se chargea de porter lui-même au duc de Wellington la lettre par laquelle le roi l'invitait à former un nouveau cabinet, et le lendemain 15 novembre, à la grande surprise du public, le *Times* annonça la nouvelle en ces termes : « Les ministres whigs sont dehors; c'est la reine qui a tout fait. »

C'est la manie des politiques peu sérieux d'imputer leurs revers à quelque cause cachée et inattendue. La reine Adélaïde était ardemment tory; mais ni son influence, ni le penchant semblable, quoique plus incertain, du roi, n'auraient amené la chute du cabinet whig si sa décadence ne l'avait préparée. Appelé à Brighton pour lui succéder, le vieux chef des torys, le duc de Wellington, donna un grand exemple de modestie à la fois et de puissance : « Ce n'est pas à moi, dit-il au roi, c'est à sir Robert Peel que Votre Majesté doit demander de former un cabinet, et qu'il appartient de le diriger. Dans la chambre des Communes sont la difficulté et la prépondérance; c'est son chef qu'il faut à la tête du gouvernement. Je servirai sous lui, dans le poste qu'il plaira à Votre Majesté de me confier. » Le roi n'objecta point; mais Peel était absent; depuis un

66

mois, il était parti avec sa famille pour l'Italie. Le duc de Wellington offrit, en attendant son retour, de se charger de la responsabilité du gouvernement tout entier, et, de concert avec lord Lyndhurst, il fit en effet pendant trois semaines ce qu'il avait offert, conduisant seul plusieurs départements ministériels, et attaqué par les rigoristes constitutionnels pendant que le public admirait en souriant sa confiante hardiesse et son infatigable empressement à servir le roi et l'État. Rejoint à Rome par les lettres qui le rappelaient, sir Robert Peel arriva à Londres le 9 décembre 1834, et accepta sans hésiter sa difficile mission. Souhaitant vivement d'ôter dès l'abord à son cabinet toute couleur d'exclusion et de réaction, il fit tous ses efforts pour y faire entrer lord Stanley et sir James Graham, membres naguère du cabinet whig, et qui avaient tous deux soutenu la réforme parlementaire. Ils refusèrent. Réduit à tenter de gouverner sous la nouvelle constitution du Parlement, avec les seules forces du parti qui l'avait combattue, Peel manifesta immédiatement, dans une adresse à ses électeurs de Tamworth, ce qu'il pensait de sa situation et la conduite qu'il se proposait de tenir : « Je n'accepterai jamais le pouvoir, dit-il, à la condition de me déclarer apostat des principes qui ont réglé jusqu'ici mes actions. En même temps je n'admettrai jamais que j'aie été, avant ou après le bill de réforme, le défenseur des abus et l'ennemi des réformes judicieuses. J'en appelle avec confiance à la part que j'ai prise dans la grande question du

système monétaire, dans l'amélioration de nos lois criminelles, du jugement par jurés, et aux opinions que j'ai professées et suivies en tout ce qui touche à l'administration du pays... Quant au bill même de réforme, je répéterai ici la déclaration que j'ai faite quand je suis rentré dans cette chambre comme membre du Parlement réformé; je considère ce bill comme la solution définitive et irrévocable d'une grande question constitutionnelle, solution à laquelle aucun ami de la paix et du bonheur de notre pays ne doit porter atteinte, soit directement, soit par des moyens détournés. S'agit-il de l'esprit du bill de réforme et de ma disposition à l'adopter et à le développer comme règle de gouvernement? Si, par l'adoption de l'esprit du bill de réforme, on entend que nous devons vivre dans un tourbillon d'agitations incessantes, que les hommes publics ne peuvent se soutenir dans l'opinion publique qu'en épousant les impressions populaires de chaque jour, en promettant de redresser immédiatement tout ce qui sera dénoncé comme un abus, en abandonnant ce grand appui du gouvernement, plus efficace que la loi ou la raison même, le respect des droits anciens et des autorités consacrées par le temps;—si c'est là l'esprit du bill de réforme, je n'essayerai même pas de l'adopter. Mais si l'esprit du bill de réforme implique seulement un examen attentif de nos institutions civiles et ecclésiastiques, examen entrepris dans une disposition bienveillante et pour arriver, en maintenant fermement les droits acquis, au redressement des abus prouvés et des griefs réels,—je puis dans ce cas, pour mes collègues et pour moi, m'engager à agir dans cet esprit et avec cette intention. »

Il se mit sur-le-champ à l'œuvre : la chambre des Communes fut dissoute. Les élections donnèrent au parti conservateur cent voix de plus qu'il n'en avait dans la chambre précédente. Les deux partis essavèrent leurs forces sur le choix de l'Orateur: le candidat du nouveau cabinet, M. Manners Sutton, fut battu à dix voix de majorité. Loin de regarder cet échec comme insurmontable, Peel se montra, dans la discussion de l'adresse, plein d'ardeur et bien résolu à poursuivre la lutte : « C'est mon devoir, dit-il, mon premier et suprême devoir, de garder le poste qui m'a été remis, et de répondre à la confiance que je n'ai pas cherchée, mais que je ne pouvais décliner. Je vous adjure de ne pas condamner sans entendre, de recevoir du moins les mesures que je proposerai, de les améliorer si elles sont défectueuses, de les étendre si elles restent au-dessous de votre attente... Je vous fais de grandes offres, qui ne devraient pas être légèrement rejetées. Je vous offre la perspective d'une paix durable, le retour de la confiance d'États puissants, qui sont disposés à saisir cette occasion de réduire leurs armées et d'éloigner les chances de collisions hostiles. Je vous offre un budget réduit, des améliorations dans notre jurisprudence civile, la réforme de la loi ecclésiastique, le règlement de la question des dimes en Irlande, leur commutation en Angleterre, l'abolition des

abus réels dans l'Église, et le redressement des griefs dont les dissidents ont droit de se plaindre... Je vous offre aussi la meilleure chance d'accomplir ces changements de concert avec les autres pouvoirs de l'État, et de rétablir ainsi entre eux cette harmonie qui assure le maintien des anciennes institutions sans en exclure le perfectionnement. Vous pouvez rejeter mes offres; vous pouvez refuser de les écouter; vous pouvez préférer de faire les mêmes choses par des moyens plus violents; mais si vous agissez ainsi, le temps est prochain où vous vous apercevrez que le sentiment populaire, sur lequel vous comptiez, vous a abandonnés. Vous n'aurez alors d'autre alternative que d'invoquer notre aide, de replacer le gouvernement dans les mains auxquelles vous voudriez l'arracher aujourd'hui, ou de recourir à cette pression du dehors, à ces moyens de compulsion et de violence qui rendront vos réformes vaines et scelleront l'arrêt de mort de la constitution britannique.»

Les faits répondirent aux paroles : plusieurs des mesures que Peel venait d'indiquer furent immédiatement proposées; mais les whigs, irrités contre la couronne et sûrs de leur force dans la chambre, étaient décidés à l'arrêter dès les premiers pas. Ils avaient pour alliés les haines invétérées de l'Irlande, les passions intraitables des orangistes, O'Connell, qui regardait Peel comme son plus personnel ennemi, les ultra-torys qui le compromettaient en le soutenant, et les radicaux, trop opposés à l'esprit général de sa politique pour se contenter de ses con-

cessions. A travers les propositions du cabinet, lord John Russell s'empressa de jeter la question sur laquelle sir Robert Peel ne pouvait et ne voulait à aucun prix transiger, l'appropriation à l'éducation publique de l'excédant des revenus de l'Église d'Irlande. En vain Peel s'efforca de faire ajourner ce débat et d'obtenir pour les réformes qu'il avait proposées la priorité; après huit jours de discussion ardente, trois votes successifs constatèrent la force supérieure de l'opposition et mirent le cabinet dans une insurmontable minorité. Le lendemain 8 avril, Peel prit la parole: «Je dois annoncer à la chambre, dit-il, qu'après le vote d'hier soir nous nous sommes unanimement sentis obligés, moi et mes collègues, de déclarer au roi que, dans notre conviction, c'était de notre devoir de remettre à sa disposition les charges que nous tenions de lui. Nous n'avons pris cette résolution, je n'hésite pas à le dire, qu'avec une extrême répugnance..... Et j'ai la confiance que la grande majorité de cette chambre me fera l'honneur de croire que cette répugnance ne provient que d'un principe politique. Je suis profondément convaincu que, lorsque dans une grande crise un homme public se charge de gouverner les affaires de son pays, il contracte l'obligation de persévérer dans cette tâche aussi longtemps qu'il le pourra avec honneur. Aucune indifférence pour la vie publique, aucun dégoût des fatigues et des ennuis qu'elle impose, aucune considération d'agrément personnel. aucune tristesse de la vie privée n'autorisent un

homme public à quitter, sans motif impérieux, le poste où son souverain l'a placé; mais en même temps il y a un grand mal à donner au pays le spectacle d'un gouvernement qui ne trouve pas dans la chambre des Communes l'appui nécessaire pour conduire sûrement les affaires du pays, et pour exercer sur les actes de cette chambre elle-même une influence que sa confiance seule peut donner. A ce spectacle de faiblesse, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Après tout ce qui est arrivé depuis le commencement de la session, le jour est venu, je pense, où nous devons nous décharger de la responsabilité qui pèse sur nous..... J'ai voulu donner cette explication brièvement et de façon à ne point susciter de sentiments amers. Toute ma vie politique s'est passée dans la chambre des Communes, et c'est là aussi que j'en passerai le reste; quelles que soient les luttes des partis, je m'appliquerai toujours, pour mon compte, à vivre en bons et honorables termes avec la chambre, que j'y sois en majorité ou en minorité. Dans aucune circonstance, quelque pressantes que puissent être ses difficultés, je ne conseillerai jamais à la couronne de renoncer à la force morale qu'elle puise dans une scrupuleuse fidélité aux principes et à la pratique, à l'esprit et à la lettre de la constitution du pays. Cette constitution veut, je pense, qu'après une loyale épreuve un cabinet ne persiste pas à conduire les affaires publiques contre l'opinion décidée de la majorité de la chambre des Communes. C'est sous l'empire de cette conviction.

profondément enracinée dans mon âme, que je quitte mon poste, en regrettant sincèrement la nécessité qui me contraint à abandonner en ce moment le service du roi. »

La chambre entière écoutait dans un silence plein d'émotion et d'estime. Lord John Russell se tit un devoir de déclarer que le ministre qui se retirait s'était conduit avec la plus honorable fidélité à l'esprit de la constitution, et après quatre mois d'une lutte où le vaincu avait grandi bien plus que les vainqueurs, le cabinet whig, sous la présidence de lord Melbourne, et sans le concours de lord Grey, ni de lord Spencer, ni de lord Brougham, reprit le gouvernement de l'Angleterre.

Il le garda six ans encore, et pendant ces six ans, sir Robert Peel garda aussi l'attitude qu'il avait adoptée après la réforme du Parlement, décidé dans toutes les questions, actif dans tous les débats, critiquant sans ménagement le cabinet whig, défendant contre lui et ses alliés, Irlandais ou radicaux, les principes permanents de la société et de la monarchie anglaise, mais ne cherchant ni à l'entraver ni à le renverser, et bien plus occupé d'étendre, d'éclairer, de discipliner le nouveau parti conservateur que pressé de prendre en main le pouvoir. Plus impatients que lui, ses amis se plaignaient quelquefois de cette longanimité sans résultat et sans terme, et sir Robert crut devoir s'en expliquer publiquement. Une occasion naturelle se présenta. Peu après l'avènement de la reine Victoria, en mai 1838, jaloux de

donner à leur chef un témoignage solennel de leur adhésion, et au public une éclatante manifestation de leur force, les membres conservateurs de la chambre des Communes, au nombre de 313, offrirent à Peel, dans Merchant-Tailors Hall, un grand diner politique où devait en même temps se cimenter l'alliance, enfin déclarée, de lord Stanley et de sir James Graham avec sir Robert et son parti. Peel exposa nettement dans cette réunion sa politique et ses motifs, surtout les motifs de la réserve, en apparence si stérile, qu'il gardait dans une opposition pourtant si décidée : « Il y a, dit-il, quelque impatience parmi nous. Voyant la force que nous possédons, on regrette que nous n'en fassions pas un plus actif usage. La conduite qu'une opposition doit tenir dépend en partie des principes qu'elle professe. Nos amis impatients doivent se rappeler que notre nom même implique une certaine contradiction; nous sommes une opposition conservatrice, nos principes sont ceux qui prévalent en général dans le gouvernement. Ils ne nous permettent pas cette latitude d'action qui peut convenir à une opposition conduite par des principes contraires. Une opposition qui professe que les institutions de ce pays sont un grief, que la société anglaise est un chaos d'abus, a contre le gouvernement un double motif et un double moyen d'attaque. Elle est mécontente de son système, elle censure ses actes, et en même temps elle n'hésite pas à fomenter le mécontentement populaire contre les institutions du pays. Le devoir au contraire que nous imposent à nous nos principes, c'est de maintenir les anciennes institutions du pays. Nous n'avons aucun désir d'élever l'autorité de la chambre des Communes au-dessus de la prérogative de la couronne, ni aucun dessein de miner les priviléges de la chambre des Lords; nous avons au contraire à cœur de les défendre. Le vaste champ d'opposition ouvert à ceux qui cherchent à réduire nos établissements publics nous est fermé, car nous voulons que les établissements maritimes et militaires du pays conservent leur vigueur et leur efficacité. Il ne nous appartient pas d'enflammer l'humeur populaire par la peinture exagérée des abus publics. Nous ne pouvons pas non plus prêter notre aide à la couronne pour mutiler les libertés du peuple... Je conjure ceux de nos amis qui souhaiteraient une action plus décisive de se rappeler par quelle voie, à quelles conditions nous avons acquis la force que nous possédons aujourd'hui : c'est par la modération, par la prudence, en ne nous écartant jamais de nos principes... J'espère que nous ne nous laisserons jamais entraîner, en vue de quelque avantage momentané, à nous allier avec les hommes dont les principes sont contraires aux nôtres. J'espère que nous n'abandonnerons jamais notre devoir dans la chambre des Communes uniquement pour créer au gouvernement des embarras, en le laissant se débattre seul contre ses ennemis ou ses périls. C'est ma ferme conviction qu'en remplissant fidèlement nos fonctions législatives, en blamant les ministres quand il y a lieu de les blamer, en amendant leurs

mesures quand il y a lieu de les amender, dussionsnous les sauver ainsi de quelques embarras, nous nous assurerons de jour en jour de nouveaux droits à l'estime publique et de nouvelles forces dans le Parlement.»

Il y avait dans ce langage autant de bon sens pratique que de sens moral : unies avec persévérance, la modération et la probité politiques servent un parti autant qu'elles l'honorent. Le parti conservateur suivit les conseils de sir Robert Peel, et son progrès continu prouva de plus en plus que chef et soldats méritaient le pouvoir qu'ils savaient attendre et qu'ils ne recherchaient que si honnêtement.

Pour la seconde fois, les impatients se crurent un moment au but de leurs vœux. Dans la session de 1839, la décadence du cabinet whig devint visible et rapide. Sur la législation des grains, sur l'état de l'Irlande, sur les embarras suscités à la Jamaïque par l'abolition de l'esclavage, les ministres n'obtinrent que des succès si près d'être des échecs que le 7 mai, soit découragement, soit dessein de mettre l'opposition à l'épreuve, ils donnèrent leur démission. La reine fit appeler le duc de Wellington qui. de même qu'en 1835, l'engagea à s'adresser à sir Robert Peel. Sir Robert se déclara prêt à former un cabinet et en indiqua sur-le-champ les principaux membres. La reine les agréa tous, se montrant décidée à soutenir loyalement ses nouveaux conseillers: mais, avec la même franchise, elle témoigna qu'elle regrettait les anciens et croyait n'avoir eu qu'à se

louer de leurs services. Les whigs avaient entouré son enfance; depuis qu'elle était sur le trône, lord Melbourne, par l'aménité de son caractère, par l'impartiale liberté de son jugement, par les agréments de son esprit tranquillement moqueur et gai, et par des soins à la fois respectueux et presque paternels, lui avait inspiré une confiance et un goût voisins de l'affection. Peel et ses amis en concurent quelque inquiétude, et pensèrent qu'en prenant le pouvoir ils avaient besoin de prouver qu'eux aussi ils possédaient l'entière confiance de la reine. Peel lui demanda à disposer des principales charges de sa maison. Ce ne fut pas, à ce qu'il paraît, de sir Robert, mais du duc de Wellington lui-même que vint la première idée de cette exigence. La jeune reine en fut choquée : c'était, lui dirent les whigs, une prétention exorbitante et que n'autorisaient point les précédents. On ajoutait que de grandes dames du parti conservateur en avaient parlé comme d'un triomphe sur la reine, disant qu'elles sauraient bien, quand elles formeraient sa cour, la contenir dans les limites constitutionnelles mieux que ne faisaient les whigs. L'impertinence est quelquefois une arme utile, mais plus souvent un dangereux plaisir. Le lendemain du jour où sir Robert avait formé sa demande, il recut de la reine ce billet:

« La reine, ayant réfléchi sur la proposition que lui a faite hier sir Robert Peel d'éloigner les dames de sa chambre, ne peut consentir à un procédé qu'elle croit contraire à l'usage, et qui répugne à ses sentiments. » Sir Robert répondit par une longue lettre respectueuse, sensée et constitutionnellement vraie, mais un peu lourde et sans élégance comme sans complaisance. Évidemment il convenait mieux au Parlement qu'à la cour. La négociation fut rompue et devint dans les chambres l'objet d'un débat. Les conservateurs, Wellington comme Peel, maintinrent leur prétention; les whigs soutinrent le refus de la reine, se déclarant prêts à en accepter la responsabilité. Ils reprirent aussitôt le pouvoir, et sir Robert reprit de son côté, pour deux ans encore, son rôle d'homme de gouvernement dans l'opposition.

Je le trouvai dans cette situation en 1840, quand le roi Louis-Philippe me fit l'honneur de m'envoyer à Londres comme son ambassadeur. Je le vis assez souvent durant ma mission, et nous causâmes librement de toutes choses, de la France, de l'Angleterre, de l'Europe, des rapports des États entre eux comme de l'état intérieur des sociétés. En fait de politique extérieure, et notamment sur la question turco-égyptienne, qui nous occupait alors, il me parut plus curieux que décidé, animé d'un grand esprit de justice et de paix, mais n'ayant sur ce genre d'affaires que des notions peu précises et peu arrêtées, comme un homme qui n'en a pas fait l'objet habituel de ses réflexions et de ses résolutions. Je remarquai plus d'une fois l'empire, mêlé de sympathie et de crainte, qu'exercaient sur son esprit notre grande révolution de 1789, les idées et les forces sociales qu'elle a mises en jeu. Il ne partageait à ce sujet ni les maximes ni

les passions des anciens torys, et au fond de son âme, malgré toutes ses réserves morales, politiques et nationales, ce grand conservateur anglais était luimême un enfant bien plutôt qu'un ennemi de ce nouvel ordre social qui demeure puissant et fécond en dépit de ses fautes, de ses revers, de ses mécomptes et de ses ténèbres. Mais ce qui me frappa surtout dans la conversation de sir Robert Peel, ce fut sa constante et passionnée préoccupation de l'état des classes ouvrières en Angleterre; préoccupation morale autant que politique, et dans laquelle, sous un langage froid et un peu compassé, percait l'émotion de l'homme aussi bien que la prévoyance de l'homme d'État : « Il v a là, disait-il sans cesse, trop de souffrance et trop de perplexité; c'est une honte comme un péril pour notre civilisation; il faut absolument rendre la condition de ce peuple du travail manuel moins dure et moins précaire. On n'y peut pas tout, bien s'en faut; mais on y peut quelque chose, et on y doit faire tout ce qui se peut. » Dans l'activité de sa pensée et le loisir de sa vie, c'était évidemment là, pour lui, l'idée dominante de l'avenir.

Cet avenir approchait. Depuis ses deux restaurations de 1835 et 1839, le cabinet whig s'usait à durer sans grandir. Dans les sessions de 1840 et de 1841, il recommença à chanceler, et l'on put pressentir pour lui une nouvelle chute. Les attaques de l'opposition devinrent plus pressantes; Peel ne se refusait plus à l'ardeur de ses amis. Les whigs ne tardèrent pas à s'apercevoir que ses coups étaient plus

rudes et seraient peut-être bientôt mortels. Ils essavèrent de l'intimider ou de l'affaiblir en lui prédisant les embarras qui l'attendaient dans l'exercice du pouvoir: « Si, avec les meilleures et les plus pures intentions, dit M. Macaulay, le très-honorable baronnet venait à entreprendre le gouvernement de ce pays, il reconnaîtrait qu'il lui serait très-facile de perdre la confiance du parti qui l'y aurait élevé, et très-difficile de gagner celle que possède heureusement le gouvernement actuel, la confiance du peuple irlandais. » C'était par l'Irlande surtout que les whigs se flattaient de se maintenir et de paralyser leur redoutable adversaire. Ils le sommèrent de s'expliquer nettement à ce sujet, et aussi sur toutes ses vues, tous ses principes de conduite, s'il arrivait au pouvoir. Peel accepta sans hésiter le défi. « On demande deux choses, dit-il: l'une, que celui qui va voter qu'il n'a pas de confiance dans le gouvernement actuel expose avec précision les motifs de son vote; l'autre, que ceux qui peuvent être considérés comme les successeurs probables des hommes qu'ils attaquent établissent d'après quels principes ils se proposent de conduire les affaires de ce pays. J'admets la pleine justice de la première de ces exigences. La seconde n'est peut-être pas, en droit strict, aussi parfaitement légitime. Mes réponses à toutes les questions seront complètes et sans réserve. Je sais trop le peu de fond qu'il faut faire sur l'appui des partis qui ne connaissent pas bien les idées du chef qu'ils soutiennent, j'ai trop d'expérience de ces engagements solennels contractés pour renverser un pouvoir et violés quand le but est atteint, j'ai trop peu d'envie d'obtenir, sous de faux semblants ou par un silence menteur, une confiance trompeuse, pour ne pas accepter avec joie cette occasion de déclarer franchement, sur tous les points que vous avez posés, mes opinions et mes desseins. »

Il commença par résumer les motifs de son opposition, s'adressant tour à tour à ses plus éminents adversaires, à lord Howick, à M. Macaulay, à lord John Russell, plus incisif, plus ironique qu'il n'avait coutume de l'être; puis, revenant à lui-même, il passa en revue toutes les questions, toutes ses opinions sur la réforme, sur les priviléges des chambres, sur la loi des pauvres, la loi des grains, l'émancipation des catholiques, l'administration de l'Irlande, maintenant ce qu'il avait dit, indiquant ce qu'il croirait devoir faire si le pouvoir était dans ses mains, explicite et positif sur les points les plus délicats, entre autres sur la législation des céréales, au delà peut-être de la nécessité et certainement de la prudence, évidemment entraîné par l'autorité naturelle de son caractère et par le sentiment de sa grande situation: « J'ai fini, dit-il, après avoir parlé plus de deux heures; j'ai accompli le dessein pour lequel je me suis levé; j'ai dit par quels motifs je refuse ma confiance au gouvernement actuel; j'ai déclaré quelle marche je me proposais de suivre sur les grandes questions d'intérêt public qui divisent l'opinion publique. Je ne saurais répondre à la question

que vous me posez : — Quels principes prévaudront si un gouvernement nouveau vient à se former? -Mais ce dont je puis répondre, c'est que, si les principes que je professe ne prévalent pas, je ne ferai point partie de ce gouvernement. Il se peut qu'en professant mes principes je perde la confiance de quelques personnes qui, par méprise, ont été jusqu'ici disposées à me suivre. Je regretterai profondément cette confiance; mais j'aime infiniment mieux, la perdre que la conserver à un titre faux. Il se peut que les principes que je professe ne puissent être mis en pratique, et qu'un gouvernement qui le tenterait ne trouve pas dans la chambre des Communes l'appui nécessaire. Pourtant je ne les abandonnerai pas; je ne chercherai pas à compenser la perte de confiance que je pourrai subir d'un côté de la chambre par le moindre effort pour me concilier la faveur de l'autre. Je persévérerai dans la conduite que j'ai tenue depuis l'adoption du bill de réforme, content du pouvoir réel que je ne cesserai pas d'exercer, indifférent, en ce qui me touche moi-même, au pouvoir officiel, prêt à m'en charger si on me le demande, quelles qu'en soient les difficultés, refusant de l'accepter à des conditions incompatibles avec mon honneur personnel, et dédaignant de le posséder au même titre que ceux qui l'exercent aujourd'hni. »

Le vote de non-confiance dans le cabinet whig fut rejeté encore ce jour-là à une majorité de 21 voix ; mais le coup était porté : dans la session suivante, le 27 mai 1841, le même vote, proposé par sir Robert Peel lui-même, fut adopté par 312 voix contre 311. Le cabinet, décidé à épuiser toutes les chances, obtint de la reine la dissolution de la chambre des Communes. Les élections le condamnèrent. Ouvert le 19 août 1841, le nouveau Parlement, dans le débat de l'adresse, donna, aux conservateurs contre les whigs, 91 voix de majorité. Le 30 août, le cabinet whig remit entre les mains de la reine sa démission, et, trente-deux ans après son entrée dans la chambre des Communes, sir Robert Peel, accomplissant l'attente de son père et des compagnons de sa jeunesse, prit effectivement en main le gouvernement de son pays.

## $\Pi Y$

Il arrivait au pouvoir sous les auspices les plus brillants et pourtant précaires, avec des forces éclatantes, mais aussi avec des faiblesses cachées. Son triomphe était aussi légitime que complet : le cabinet whig n'avait succombé à aucun accident, à aucune manœuvre ; il s'était usé lentement, au grand jour de débats solennels, et retiré devant le vote positif et réfléchi du Parlement. Le cabinet que Peel venait de former comptait dans son sein les hommes les plus illustres par la gloire, par le rang, par la capacité, par la considération : dans la chambre des Pairs, le duc de Wellington, sans fonction spéciale; lord Lyndhurst, aussi habile dans la discussion politique

que dans l'administration de la justice ; lord Aberdeen, d'un esprit aussi conciliant qu'élevé, prudent, patient, équitable, et mieux instruit que personne des intérêts et des traditions diplomatiques de l'Europe; lord Ellenborough, le plus brillant des orateurs torys; — dans la chambre des Communes, lord Stanley, que le noble chef retiré des whigs, lord Grev, regardait, me dit-il en 1840, comme l'héritier le plus direct de la grande école oratoire de Pitt et de Fox; sir James Graham, administrateur éminent, raisonneur fécond et animé, plein de ressources dans les débats; — autour d'eux, un groupe d'hommes jeunes encore et déjà très-distingués, laborieux, éclairés, convaincus, dévoués; M. Gladstone, lord Lincoln, M. Sidney Herbert, sir William Follett:derrière cet état-major politique, une majorité nombreuse, formée par dix ans de lutte, contente et fière de son récent triomphe; et à la tête de ce puissant parti et de ce grand cabinet, sir Robert Peel, chef incontesté, éprouvé, accepté de tous, entouré de la considération publique, investi de l'autorité du caractère, du talent, de l'expérience, de la victoire. Jamais peut-être premier ministre n'avait réuni dès son avénement autant d'éléments et de gages d'un gouvernement sûr et fort.

Mais il était appelé à la plus difficile des œuvres, à une œuvre essentiellement incohérente et contradictoire. Il fallait qu'il fût à la fois conservateur et réformateur, et qu'il fît marcher avec lui, dans cette double voie, une majorité incohérente elle-même, et dans laquelle dominaient, au fond, des intérêts, des préjugés, des passions immobiles et intraitables. L'unité manquait à sa politique et l'union à son armée. Sa situation et sa mission étaient également complexes et embarrassées; c'était un bourgeois chargé de soumettre à de dures réformes une puissante et fière aristocratie, un libéral sensé et modéré, mais vraiment libéral, traînant à sa suite les vieux torys et les ultrà-protestants. Et ce bourgeois, devenu si grand, était un homme d'un naturel concentré et peu sympathique, de manières froides et gauches, habile à diriger et à dominer une assemblée, mais peu propre à agir sur les hommes par l'attrait de l'intimité, de la conversation, des communications expansives et libres, plus tacticien que missionnaire, plus puissant par les arguments que sur les ames, plus redoutable pour ses adversaires qu'aimable pour ses partisans.

Mieux que lui-même peut-ètre, ses adversaires se rendaient compte, avec la sagacité de l'esprit de parti, des difficultés qui l'attendaient, et ils n'avaient garde de les lui aplanir. Ministres encore à l'ouverture du parlement, et appelés à rédiger, comme leur testament, le discours de la couronne, les whigs eurent grand soin d'y bien définir la double tâche qu'ils n'avaient pu accomplir eux-mêmes, mais qu'ils imposaient à leur successeur. Ils dirent aux chambres : « Les dépenses extraordinaires qu'ont entraînées les événements du Canada, de la Chine et de la Méditerranée, et la nécessité de tenir sur pied des forces

suffisantes pour protéger nos vastes possessions, nous obligent à chercher les moyens d'accroître le revenu public. Sa Majesté désire ardemment que ce but soit atteint de la facon la moins onéreuse pour son peuple, et, après mûre délibération, il lui a paru que votre attention devait se porter sur la révision des droits qui frappent les produits étrangers. Vous aurez à examiner, d'une part, si quelques-uns de ces droits ne sont pas à la fois improductifs pour le trésor public et vexatoires pour le commerce : d'autre part, si le principe de la protection n'a pas reçu une extension également nuisible au revenu de l'État et aux intérêts du peuple. Sa Majesté désire aussi que vous preniez en considération les lois qui règlent le commerce des grains. Vous aurez à voir si ces lois n'aggravent pas les fluctuations naturelles des moyens de subsistance, si elles n'entravent pas le commerce, ne dérangent pas le cours de la circulation monétaire, ne diminuent pas le bien-être et n'accroissent pas les privations du grand corps de la nation. »

Prenant ainsi, en se retirant, tous leurs avantages, les whigs chargeaient sir Robert Peel de réparer leurs fautes et d'acquitter leurs promesses. Il était condamné à relever le pouvoir et à réformer les lois, à combler le déficit et à soulager le peuple.

## VIII

Avant de se mettre en marche vers ce double but, il employa cinq mois à étudier les faits et à préparer ses mesures. Impatients de reprendre le rôle toujours facile de l'opposition, les whigs se plaignaient de ses lenteurs; Peel leur répondait avec une poignante ironie : « Si je suis coupable de n'avoir encore rien proposé sur la législation des grains un mois après mon entrée au pouvoir, que faut-il penser d'un ministère qui, pendant cinq ans, jusqu'en mai 1841, a gouverné sans exprimer à ce sujet une opinion arrêtée et unanime ? Si vous êtes à ce point convaincus que les lois sur les grains infligent au pays des maux effroyables, qu'elles sont la cause de la détresse commerciale et des souffrances qui pèsent, dans quelques districts, sur les classes ouvrières, pourquoi avez-vous laissé s'écouler cinq ans sans proposer un remède à ces maux? Pourquoi avez-vous fait, entre vous, de cette question, une question libre ?... J'en conviens : après avoir été dix ans en dehors du pouvoir, je crois raisonnable de ne pas changer en quelques semaines cette législation, d'examiner tous les renseignements recueillis avant moi, de me rendre compte de tous les faits, de tous les avis... Que ne mettez-vous la chambre en demeure de s'expliquer sur la confiance que je lui demande? Elle a été élue d'après votre conseil et sous vos auspices; consultez-la sur ce qu'elle

pense de la conduite que je tiens. » Les whigs n'avaient garde de soumettre à la Chambre une telle question; ils savaient trop quelle serait sa réponse; Le Parlement fut prorogé sans que sir Robert eût exposé ses plans. La session se rouvrit, le 3 février 1842, avec un mouvement et un éclat inaccoutumés. La reine venait d'accoucher du prince de Galles; un vif sentiment monarchique animait le pays et les chambres; elles votèrent au prince Albert, comme à la reine elle-même, des adresses de félicitation affectueuse. Le roi de Prusse, le premier des souverains protestants du continent, l'ancien et naturel allié de l'Angleterre, était venu à Londres comme parrain du jeune prince. Il assistait à la séance royale. Quoique fortuits et passagers, les incidents heureux, les élans de joie publique profitent au pouvoir qui les voit naître. Après un débat de pure forme, les adresses en réponse au discours du trône furent votées, dans l'une et l'autre chambres, sans aucun dissentiment. Elles annoncaient que des mesures seraient incessamment proposées pour le rétablissement de l'équilibre entre les dépenses et les revenus de l'État, pour la révision du tarif des douanes, des lois sur les grains, sur les banqueroutes, sur l'enregistrement des listes d'électeurs, sur la juridiction des cours ecclésiastiques, et pour apporter à la détresse de certains distrits manufacturiers tout le soulagement qu'on pouvait attendre de la législation. Toute hésitation et toute lenteur cessèrent en effet dans la marche du cabinet : il mit immédiatement

les chambres à l'œuvre, et pendant plus de six mois, du 3 février au 12 août 1842, sir Robert Peel fut constamment sur la brèche, soit pour exposer et discuter ses plans sur les grandes questions à l'ordre du jour, soit pour faire face à toutes les attaques de l'opposition et à tous les incidents du gouvernement.

Le moven qu'il adopta pour remettre l'équilibre dans les finances de l'État, l'établissement d'une taxe (income-tax) sur tous les revenus fonciers, mobiliers ou professionnels au-dessus de 150 liv. sterl. (3,750 fr.), rencontra une forte opposition, et n'a pas cessé d'être, surtout en France, parmi les économistes et les financiers, l'objet de critiques aussi vives que les inquiétudes qui les inspirent. Dans un temps aussi enclin que le nôtre aux passions démocratiques, je devrais plutôt dire aussi craintif devant leurs prétentions ou leurs attaques, un impôt qui ne frappe que les classes riches, et n'excite ainsi point d'effervescence populaire, est trop tentant pour qu'on n'en redoute pas l'abus. L'assiette de la taxe sur les revenus est de plus évidemment sujette à une incertitude, à une inquisition, à un arbitraire, à des fraudes qui la rendent particulièrement suspecte et désagréable. Ces objections sont moins fortes en Angleterre qu'elles ne seraient ailleurs. Il y a là, dans toutes les carrières où s'exerce l'activité humaine, beaucoup plus de grandes fortunes faciles à connaître et à atteindre. Les garanties de légalité, de liberté, de publicité, je dirai même de moralité dans les rapports des citovens avec l'État, y sont plus

sûres et plus efficaces. D'ailleurs la taxe sur les revenus n'y était pas nouvelle; M. Pitt l'avait proposée et fait voter en 1798 au taux de 10 pour 100; sir Robert Peel ne demandait que 3 pour 100. Il tint absolument à sa demande; c'était à ses yeux une question d'honneur national aussi bien que de prudence administrative : « J'ai acquitté mon devoir comme ministre de Sa Majesté, dit-il en terminant l'exposé de son plan; j'ai proposé, avec tout le poids du gouvernement, ce que je crois nécessaire pour le bien public. Je vous laisse maintenant à accomplir le devoir qui vous est propre, le devoir d'examiner mûrement et d'accepter ou de rejeter définitivement les mesures que je vous propose. Nous vivons dans une ère solennelle pour les sociétés bumaines. C'est la pente naturelle des hommes d'exagérer la grandeur des crises qui les frappent et des événements auxquels ils assistent. Pourtant on ne saurait nier, je crois, que l'époque où la Providence nous a placés, nous et nos pères, l'époque qui s'est écoulée depuis la première explosion de la première révolution française, ne soit l'une des périodes les plus mémorables de l'histoire du monde. La conduite que l'Angleterre a tenue durant ce temps attirera les regards, et, j'en ai la confiance, l'admiration de la postérité. Cette période se divise en deux parts presque égales : vingt-cinq ans d'une lutte continue, la plus redoutable où se soient jamais engagées les forces d'un peuple, et vingt-cinq ans d'une profonde paix européenne, rare fortune dont la plupart d'entre nous ont

joui, et que nous avons due aux sacrifices accomplis pendant les années de guerre. Un temps viendra où d'innombrables millions d'hommes nés de notre sang, mis par notre vaste colonisation en possession d'une grande partie de notre globe, vivant sous des institutions issues des nôtres, parlant notre langue, un temps viendra, dis-je, où ces innombrables millions d'hommes se rappelleront avec orgueil les exemples de courage et de constance qu'ont donnés nos pères pendant la terrible époque de la guerre... On comparera leur conduite avec celle que nous aurons tenue nous-mêmes pendant les années de la paix. Je m'adresse aujourd'hui à vous, au sein de cette paix qui dure depuis vingt-cinq ans: je vous expose les difficultés et les charges financières qui pèsent sur vous. J'ai l'espérance, la ferme confiance que, fidèles à l'exemple de vos pères, vous regarderez ces difficultés en face, et que vous ne refuserez pas de faire des sacrifices pareils à ceux qu'ils ont faits pour maintenir le crédit public. Pensez-y bien ; ceci n'est pas une difficulté accidentelle : il y a, dans les hautes classes de la société, de grands progrès de jouissance et de bien-être, de prospérité et de richesse; au milieu de ces progrès existe un mal grave, un désordre dans les finances de l'État qui a été croissant depuis sept ans, et en face duquel vous vous trouvez aujourd'hui. Si vous avez, comme je crois que vous l'avez, le courage et la constance de ceux qui vous ont été donnés en exemple, vous ne consentirez pas à rester les bras croisés, regardant ce mal s'accroître tous les ans. Vous n'adopterez pas le misérable expédient d'aggraver pendant la paix, au milieu de ces progrès de prospérité et de richesse, le fardeau qu'aura à supporter la postérité..... Votre conduite serait en trop grand constraste avec celle de vos pères, pressés par des embarras bien plus pesants que les vôtres. En présence d'une sédition dans leurs flottes, d'une rébellion en Irlande, de cruels désastres au loin, avec des fonds publics au-dessous de 52, vos pères, avec un redoublement de vigueur et aux applaudissements du pays, se sont soumis à une taxe sur le revenu de 10 pour 100. Vous ne vous exposerez pas à une si injurieuse comparaison..... Au moment où je vous remets la responsabilité, vous vous montrerez dignes de votre mission, dignes de représenter un grand peuple.... L'empire de l'opinion prévaut de plus en plus sur l'empire de la force physique; la bonne foi, le bon renom sont de plus en plus pour tous les peuples, surtout pour le peuple anglais, le plus sûr moyen de maintenir sa grandeur. Vous ne manquerez pas au devoir que vous ont légué vos pères; vous ne ternirez pas un nom qui est votre plus glorieux héritage. »

Les chambres pensèrent et sentirent comme le ministre qui les honorait en se confiant dans leur vertu; le grand parti qui marchait sous sa conduite, propriétaires, capitalistes, négociants, manufacturiers, aristocrates et riches de toute sorte, accepta le fardeau qu'il lui imposait, et l'ordre fut rétabli dans les finances de l'État.

Au début et en apparence, la seconde des mesures que proposa sir Robert Peel était moins grave: elle consistait dans la révision du tarif des droits imposés à l'entrée des produits étrangers. « Les principes d'après lesquels nous avons procédé en général, dit Peel (je dis en général, car il v a quelques articles qui font exception), sont ceux-ci. Nous avons voulu d'abord supprimer toute prohibition absolue, et abaisser les droits d'un effet prohibitif. Nous avons ensuite grandement réduit les droits sur les matières premières employées dans nos manufactures; dans certains cas, le droit devient purement nominal et moven de statistique plutôt que source de revenu; presque dans aucun cas le droit sur les matières brutes ne s'élève au-dessus de 5 pour 100. Je propose que, sur les objets qui sont en partie manufacturés, les droits soient effectivement réduits et ne dépassent jamais 12 pour 100. Enfin, sur les objets qui sont complétement le produit du travail manufacturier, les droits ne s'élèveront presque jamais au-dessus de 20 pour 100. » Douze cents articles étaient compris dans le tarif; les droits furent réduits sur sept cent cinquante articles, et ces réductions, en y ajoutant celles dont le café et les bois de construction furent également l'objet, devaient entraîner pour le Trésor une perte évaluée à 1,040,000 livres sterling (26,000,000 de francs). « Beaucoup de partisans déclarés de la liberté du commerce penseront, dit Peel, que je ne suis pas allé assez loin : sur le principe général de la liberté du commerce, il n'y a plus

maintenant, je crois, grande différence d'opinion, et tout le monde est d'accord qu'il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut prix possible;... mais quand on traite avec des intérêts si grands et si variés, on ne saurait procéder toujours par une exacte application du principe. Les vrais amis du principe général doivent penser qu'il ne serait pas sage de proposer des changements tels qu'il en résultât des maux particuliers assez graves pour soulever une grande clameur et exciter une vive sympathie. Je pense à cet égard comme un homme d'État éminent qui n'est plus, et avec qui j'avais le bonheur d'agir en 1825. M. Huskisson proposa, à cette époque, dans la politique commerciale et coloniale de ce pays, quelques réformes bien moins étendues que celles que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre. Il dit en les présentant: — Je n'ai nul désir de mettre en vigueur des principes nouveaux quand les circonstances n'en provoquent pas l'application; une expérience déjà longue dans les affaires publiques m'a appris, et chaque jour m'apprend encore qu'en présence des intérêts si vastes et si complexes de ce pays, les théories générales, quelque incontestables qu'elles soient abstractivement considérées, ne doivent être appliquées qu'avec une extrême circonspection, en tenant grand compte des relations actuelles de la société, et avec de grands ménagements pour tous les établissements qui se sont formés dans son sein.—Ce sont là, reprit Peel, de justes, profondes et sages idées, et elles nous ont dirigés, moi

et mes collègues, dans la révision de notre tarif... Je regrette que, de nos réformes, il puisse résulter un peu de souffrance pour quelques intérêts; si nous v avions renoncé par ce seul motif, nous nous serions condamnés à un ajournement indéfini de ces questions. J'ai la confiance que le bien général que produiront nos mesures sera une ample compensation à quelques dommages individuels, et qu'elles accroîtront grandement la demande des produits de notre industrie, ainsi que les moyens, pour le peuple, de se procurer les nécessités et les commodités de la vie. Nous faisons ces propositions dans un moment de grands embarras financiers; mais en agissant ainsi, nous donnons à l'Europe un bon exemple : nous déclarons que nous ne chercherons pas à améliorer nos finances en élevant les droits à l'importation; nous comptons sur d'autres movens pour remplir notre trésor. J'espère que notre exemple agira sur les nations étrangères; mais quand même elles ne le suivraient pas, cela ne devrait point nous décourager, car c'est toujours l'intérêt de ce pays-ci d'acheter à bon marché ce dont il a besoin, soit que les autres pays veuillent, ou non, en faire autant dans leurs rapports avec nous. Non-seulement ces principes nous seront immédiatement profitables, mais en les pratiquant nous en déterminerons tôt ou tard l'application générale, source assurée d'avantages mutuels, et pour nous et pour ceux qui seront assez sages pour agir comme nous. »

Pendant que Peel parlait, au moment où il expri-

LES LOIS SUR L'IMPORTATION DES GRAINS (1842). 95 mait son assentiment au principe général de la liberté du commerce, un vif mouvement d'approbation s'éleva dans la chambre; il s'interrompit : « Je comprends, dit-il, ce mouvement; je ne veux pas engager en ce moment une discussion sur la loi des grains; mais je soutiens, et j'en ai plus d'une fois donné les raisons, qu'il y a là une exception à la règle générale. Je sais que ces messieurs de l'opposition se plaindront des limites dans lesquelles, pour cette importante matière, j'ai renfermé l'application du principe de la liberté. Je persiste à croire qu'il serait inopportun d'aller aussi loin qu'on voudrait me pousser. Si j'apportais dans la loi des grains des changements plus étendus que ceux que j'ai naguère soumis à la chambre, je ne ferais qu'accroître les souffrances et les alarmes du pays. Nous avons fait, je pense, tout ce que comportent, dans les circonstances actuelles, de si graves intérêts. »

Il avait en effet, dès les premiers jours de la session, abordé cette difficile matière et proposé, dans la législation des céréales, les seules réformes qu'il eût alors dessein d'y apporter. Elles étaient, à vrai dire, peu considérables; il maintint le système de l'échelle mobile des droits à l'importation des grains étrangers, en le modifiant dans un sens libéral, soit par le changement des bases d'après lesquelles devaient être fixées les moyennes des prix, soit par l'abaissement de la protection accordée, sur les divers degrés de l'échelle, aux blés indigènes. Le maximum de la protection, qui était de 27 shellings par quarter,

quand le blé indigène était au-dessous de 60 shellings le quarter, fut réduit à 20 shellings, et seulement quand le blé était au-dessous de 51 shellings. Ces modifications ne satisfaisaient aucun des partis opposants: les whigs, par l'organe de lord John Russell, proposèrent la substitution d'un droit fixe de 8 shellings par quarter à l'échelle mobile; M. Villiers, M. Cobden et les radicaux réclamèrent la complète abolition de tout droit sur les grains; M. Christopher, au nom des partisans ardents de la protection. demanda qu'à tous les degrés de l'échelle mobile les droits fussent plus élevés. Sir Robert Peel fit rejeter, après de longs débats, toutes ces propositions, et maintint fermement celle du cabinet, sans confiance passionnée, sans illusion, sans charlatanisme, offrant son plan comme la transaction la plus équitable entre les intérêts en présence, mais ne s'en promettant et n'en promettant à personne ni la conciliation définitive de ces intérêts, ni la cessation de la détresse des classes ouvrières dans certaines parties du pays : « Je me fais un devoir, dit-il en commencant, de déclarer qu'après avoir consacré à cette question toute l'étude et toute l'attention dont je suis capable, je ne puis recommander la proposition que j'ai à faire en vous donnant l'espérance qu'elle atténuera effectivement et immédiatement la détresse commerciale. J'admets la réalité de cette détresse, je déplore les souffrances qu'elle cause, je sympathise avec les classes condamnées à de si dures privations; mais je ne saurais attribuer le mal, autant du moins que le

supposent quelques personnes, à l'influence des lois sur les grains... Il tient, selon moi, à d'autres causes qui suffisent à l'expliquer. » Il apporta la même sincérité dans la discussion et dans l'appréciation de la valeur pratique de ses mesures, évidemment perplexe quoique décidé, et très-combattu dans son Ame entre son ardent désir d'améliorer le sort des classes ouvrières et les ménagements qu'il voulait garder, non-seulement par prudence parlementaire, mais par justice et nécessité permanente, envers la propriété foncière et l'agriculture nationale : « Il est impossible, dit-il, de ne pas sentir que ceux qui demandent la complète abolition des lois sur les céréales peuvent faire appel à des arguments qui leur donnent de grands avantages; ils peuvent se récrier contre une taxe sur le pain, sur la nourriture du peuple; ils peuvent dire que cette taxe est établie pour la protection ou au profit d'une classe particulière... Je persiste pourtant dans l'opinion qu'il est de la plus grande importance, pour les intérêts de ce pays, qu'en fait de subsistances vous demeuriez, autant que cela se peut, indépendants des secours étrangers. Je ne veux pas dire absolument indépendants, ce qui est impossible; rien ne serait plus nuisible que de faire naître par les lois cette impression qu'on veut rendre ce pays absolument indépendant de tout secours étranger; ce que je dis, c'est qu'il importe infiniment, dans un pays où le blé est la principale nourriture du laboureur, que si nous avons recours à des blés étrangers, ce soit uniquement pour combler un déficit accidentel, non pour en tirer le fond permanent de notre subsistance... Les droits que je propose sont, à coup sûr, un abaissement considérable de la protection jusqu'ici accordée au cultivateur indigène; et pourtant, s'il v regarde bien, il verra qu'il peut supporter cette réduction et qu'il est encore efficacement protégé.... Je n'entends protéger spécialement aucune classe; la protection ne peut être soutenue d'après ce principe; elle doit être d'accord avec le bien général de toutes les classes du pays. Je ne me croirais pas l'ami des agriculteurs si je demandais pour eux une protection dans l'unique dessein de maintenir leurs revenus..... Je désayoue expressément toute intention semblable. Je crois et mes collègues croient qu'il importe infiniment à notre pays, à toutes les classes de la société dans notre pays, que la principale source de leur alimentation réside dans l'agriculture nationale; et nous croyons en même temps que toute augmentation de prix sur les grains, imposée pour atteindre à ce but, doit être réclamée non comme une prime particulière pour l'agriculture, mais comme une mesure avantageuse au pays tout entier..... Telle est la proposition que le gouvernement de Sa Majesté soumet à la chambre... Le moment me paraît bon pour régler cette question. Il n'y a pas au dehors assez de blé disponible pour alarmer ceux qui redoutent un excès d'importation. Pendant le temps qui s'est écoulé depuis la clôture du Parlement, et au milieu de la détresse commerciale, les esprits sont restés, sur cette délicate matière, aussi

LES LOIS SUR L'IMPORTATION DES GRAINS (1842).

modérés, aussi calmes qu'on pouvait le désirer. Quelque fermentation a pu paraître çà et là, quelques tentatives ont pu être faites pour enflammer le peuple; mais, je dois en convenir, l'attitude et la conduite du gros de cette nation, notamment des classes les plus frappées par la détresse commerciale, leur donnent droit à la sympathie et au respect. Aucun obstacle violent n'entravera la solution de la question; elle est pleinement dans le domaine de la loi. J'ai la confiance qu'acceptée, ou non, tout entière et telle qu'elle est, la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre aura pour effet d'amener quelque arrangement satisfaisant et définitif. »

C'était trop espérer et de la sagesse générale des hommes et de sa propre sagesse : quoique adoptées sans amendements et à de fortes majorités, les propositions de sir Robert Peel, loin d'amener pour cette grande question un arrangement satisfaisant et définitif, ne furent qu'un nouveau pas dans la lutte. Dès qu'il eut manifesté l'intention de réduire les droits protecteurs de l'échelle mobile, une scission commença dans son parti et jusque dans son cabinet; le duc de Buckingham, qu'il y avait appelé comme le plus dévoué représentant des intérêts agricoles, se retira, et dans la chambre des Communes 104 conservateurs votèrent pour l'amendement qui réclamait des droits plus élevés que ceux de la proposition ministérielle. M. Villiers et M. Cobden réunirent 90 voix en faveur de la complète abolition des lois sur les céréales. Le système du droit fixe, soutenu par les

whigs, rallia 226 suffrages contre 349, fidèles à celui de l'échelle mobile. Quelque complète que fût pour le gouvernement la victoire, ce n'étaient pas là, surtout à l'entrée de la carrière, des oppositions ni des symptômes d'avenir à dédaigner. Au terme de la session de 1842. l'avant-veille de la prorogation du Parlement, lord Palmerston se chargea de mettre en lumière cette situation et d'en faire éclater, sous les pas du cabinet victorieux, les embarras et les périls : « Certainement, dit-il, le jour où nous sommes sortis des affaires et où nos adversaires ont pris le pouvoir, ce jour a été, pour le parti tory, un jour d'exultation et de triomphe, C'était certainement un jour qui leur assurait, pour de longues années, le maintien de ce système de monopole et de droits restrictifs auguel ils étaient attachés, et qu'ils jugeaient bon pour l'intérêt public comme pour leur propre intérêt; mais, ò vanité de la sagesse humaine! Que la vue des hommes les plus sagaces est courte! Avant que peu de mois se fussent écoulés, les chants de triomphe des torvs se sont changés en cris de lamentation. Les hommes qu'ils avaient choisis comme leurs plus fermes champions, les défenseurs qu'il avaient armés pour leur cause, ceux-là même ont tourné contre eux leurs armes, et leur ont porté sans pitié des coups qui, s'ils ne sont pas mortels aujourd'hui, amèneront infailliblement bientôt la ruine complète du système favori des torys. Grand a été leur désappointement et amères leurs plaintes. Nous ne les avons pas beaucoup entendues dans cette chambre, et pour cause;

LES LOIS SUR L'IMPORTATION DES GRAINS (1842). 101 mais dans toutes les autres maisons de Londres, dans tous les clubs, dans toutes les rues ont retenti les colères de ces pauvres gens se disant victimes de la plus cruelle déception. Il est vrai qu'ils ont été cruellement décus; mais par qui? Ce n'est point par l'honorable baronet dont ils ont fait leur chef, c'est par euxmêmes : c'est à eux-mêmes qu'ils doivent s'en prendre du mécompte que leur cause la conduite du gouvernement de Sa Majesté. Pourquoi, pendant les dix longues années qu'ils ont passées marchant à la suite de leurs chefs dans l'opposition, n'ont-ils pas pris la peine de s'assurer des opinions de ces chefs sur ces questions d'une importance à leurs yeux vitale?... Ce que sont réellement ces opinions, nous avons eu, dans la session actuelle, pleine liberté et occasion de l'apprendre; elles nous ont été exposées sans détour, sans équivoque, et je dois dire que les plus zélés avocats de la liberté commerciale n'auraient pu manifester des doctrines plus libérales, des principes plus élevés et plus justes. Personne ne peut supposer que nos honorables adversaires aient hérité de nous ces principes en prenant nos places, ou qu'ils les aient trouvés enfermés dans les boîtes rouges dont nous leur avons remis les clefs.... Encore moins peut-on croire que ces opinions, ces doctrines aient été, pour les chefs torys, le résultat d'études profondes auxquelles ils se sont livrés depuis leur entrée au pouvoir en septembre dernier; nous savons par expérience ce que sont les labeurs obligés des minis-

tres; nous savons que le torrent des affaires roule sur

eux à toute heure de tous les jours, comme les flots de la Tamise, et les emporte irrésistiblement... Non. ce n'est pas entre le 3 septembre, jour de leur avénement, et le 3 février, jour de l'ouverture de cette session, que les ministres de Sa Majesté ont eu le loisir d'étudier les ouvrages d'Adam Smith, de Ricardo, de Mac Culloch, de Mill et de Senior; évidemment les idées qu'ils ont exprimées dans cette chambre étaient le fruit de longues études et d'anciennes méditations, d'études et de méditations poursuivies pendant ces dix années du loisir que permet l'opposition même la plus active. Nos honorables adversaires sont arrivés au pouvoir imbus de ces excellents principes dont la manifestation, de leur part, a excité tant d'admiration de notre côté de la chambre, tant de surprise et d'alarmes sur d'autres bancs.... Les mesures qu'ils nous ont proposées sont loin sans doute de répondre aux besoins du pays, et à nos désirs, et aux principes mêmes sur lesquels elles se fondent; mais il n'en est pas moins vrai que, depuis que nous avons un gouvernement tory, nous avons fait un grand pas dans la bonne voie, assez grand pour nous remplir d'espoir dans l'avenir, et pour nous décider à essayer de nous contenter, dans le présent, de ce que nous avons déjà obtenu. »

Peel ressentit vivement un coup si bien porté, et il le repoussa avec hauteur et rudesse envers ses adversaires, avec ménagement et douceur envers ses amis. Prenant sur-le-champ la parole après lord Palmerston: « Le noble lord, dit-il, devrait voir avec un peu

plus de tolérance les changements d'opinion : il a été, pendant vingt ans, le partisan zélé de Perceval, de Castlereagh, de Canning; jusqu'en 1827, jusqu'à la mort de M. Canning, cet adversaire décidé et invariable de toute réforme parlementaire, le noble lord a fidèlement suivi et servi M. Canning. En 1830, à l'avénement du comte Grey, l'avocat décidé et invariable de la réforme, le noble lord a aussi fidèlement suivi et servi le comte Grey. Pendant la vie de M. Canning, n'avait-il donc rien vu dans les circonstances du temps, dans le progrès des événements, qui indiquât la nécessité prochaine de grands changements constitutionnels? N'avait-il rien observé qui lui apprit qu'il était prudent de devancer les demandes populaires et d'écarter, par des concessions opportunes et limitées, la nécessité d'innovations dangereuses? Fallait-il absolument, pour amener et justifier son changement d'opinion, quelque grand coup soudain et imprévu, comme la révolution de 1830 en France? Je puis croire et je crois à la pureté de ses motifs; mais je crois aussi que, de sa part, il v a mauvaise grâce à étaler tant d'intolérance et de violence contre les changements d'opinion dans l'esprit d'autrui..... Il insinué que j'ai trompé mes amis par l'étendue et l'importance des modifications que j'ai apportées dans les lois sur les grains; je suis accoutumé à entendre, de la part de ses amis à lui, un reproche tout contraire : ils disent que ces modifications ne sont ni étendues ni importantes, que la loi nouvelle ne vaut pas mieux que

l'ancienne, qu'il y a mécompte et déception, non pas pour les agriculteurs, mais pour le grand corps des consommateurs. Ces deux accusations ne peuvent être vraies l'une et l'autre : au fait, ni l'une ni l'autre n'est vraie; je n'ai trompé personne, je n'ai pratiqué dans le gouvernement point de principes que je n'eusse professés dans l'opposition. Que me disiezvous alors? Que mes partisans ne me soutenaient qu'à contre-cœur et sans conséquence, qu'ils blamaient ma modération, mon penchant pour la liberté commerciale. Quand j'ai pris le pouvoir en 1835, n'ai-je pas fait une déclaration publique des principes d'après lesquels je voulais agir? En quoi m'en suis-je écarté en 1842?... Le noble lord dit que je n'ai pas pris ces principes dans les boîtes rouges des derniers ministres. Il n'a jamais rien dit de plus vrai. Le dernier cabinet n'a pas laissé la moindre trace de ses intentions en fait de liberté commerciale et d'abaissement des tarifs; elles ont pu être excellentes. mais nous n'en avons rien découvert... Ce n'est qu'au jour même de votre chute, comme des pénitents consternés, que vous vous êtes souvenus des principes que aviez oubliés ou négligés aux jours de votre force; et vous avez discrédité ces principes mêmes en essavant de les faire servir, non pas au bien public, mais au salut d'une administration en ruine... Le noble lord explique l'inaction du cabinet dans ses dernières années par un argument qu'il croit triomphant: ils n'étaient pas, dit-il, assez forts, ses collègues et lui, pour faire prévaloir leurs principes; ils étaient entravés, annulés par l'opposition. Alors pourquoi restiez-vous au pouvoir? Pourquoi préfériez-vous vos places à vos principes? Pourquoi ne proposiez-vous pas ce que vous jugiez bon, en renvoyant au Parlement la responsabilité du rejet? J'ai le droit de vous faire cette question. En 1835, ai-je renoncé à la taxe sur la drèche parce que mes partisans me menaçaient de la repousser? Non; je les ai réunis; je leur ai dit que le maintien de la taxe sur la drèche était nécessaire au maintien du crédit public, que je m'opposerais à ce qu'elle fût abolie, et que je me retirerais si j'étais battu. J'ai résisté, et résisté efficacement... Vous me disiez l'an dernier que je serais un instrument dans les mains d'autrui, et qu'on me refuserait le pouvoir de pratiquer mes principes. J'ai déclaré alors, comme je le déclare aujourd'hui, que le pouvoir, ses priviléges, son éclat, ne sont rien à mes yeux si ce n'est comme instrument de bien public. S'il faut posséder le pouvoir par tolérance et ne le garder qu'à la condition d'abandonner mes propres opinions pour obéir à celles d'autrui, je ne le garderai pas. Mon dédommagement pour tous les sacrifices que le pouvoir impose, c'est l'espoir de cette honorable renommée qu'on n'acquiert qu'en suivant fermement la route qui, selon notre jugement toujours faillible, conduit au bonheur du pays... Ce n'est pas en s'asservissant aux volontés d'autrui, en recherchant la faveur momentanée des majorités, qu'on arrive à ce but, seul digne de nos efforts. Malgré tout ce qu'a dit le noble lord, malgré les rumeurs qu'il a recueillies sur les secrets mécontentements de mes amis, j'ai l'orgueilleuse satisfaction de savoir que je conserve leur confiance, tout en réclamant le droit d'agir selon ma propre pensée. C'est leur généreux appui qui, de l'ouverture à la clôture de cette session, m'a mis en état de surmonter toutes les difficultés et de faire triompher toutes les mesures que j'ai proposées. Des nuances diverses, des mécontentements accidentels ont pu se produire; mais je demeure convaincu que ma conduite dans le pouvoir ne m'a fait perdre, chez mes amis, rien de cette adhésion confiante qui m'encourageait dans les arides régions de l'opposition. Après l'approbation de ma conscience et l'honneur de mon nom dans l'avenir, leur estime et leur cordial soutien sont la plus haute récompense que puissent me valoir mes travaux. »

Ce n'était pas uniquement par prudence et pour raffermir son parti ébranlé que Peel tenait ce langage; sa confiance était sincère et jusqu'à un certain point fondée; comme il le rappelait, il avait plus d'une fois, en face de ses adhérents, proclamé ses principes et revendiqué son indépendance; malgré des dissidences et des humeurs évidentes, le gros du parti lui était resté et lui restait fidèle. Nécessaires les uns aux autres, d'accord sur les principes fondamentaux du gouvernement, infailliblement vaincus dès qu'ils seraient désunis, le chef et la plupart des soldats marchaient ensemble sans s'interroger, ne faisant rien pour se tromper mutuellement, mais évitant de se détromper, et couvrant leurs dissenti-

ments et leurs mécomptes de leurs concessions ou de leur silence. Rare exemple d'intelligence et de modération patiente dans une situation incurablement fausse, qui ne pouvait durer sans s'aggraver en s'éclaircissant, mais qui, grâce à ces vertus politiques, pouvait et devait durer encore longtemps! Dans le Parlement, le jour commençait à se faire sur ce péril; dans le pays, deux faits considérables, la ligue contre la loi des grains et l'état de l'Irlande, vinrent presser le cours des événements et contraindre sir Robert Peel à marcher plus vite sur la pente où il s'était placé.

## IX

Dans le comté de Lancaster, près de Manchester, une ville manufacturière de second ordre, peuplée pourtant de 50,000 habitants, Bolton, avait été jetée par la crise commerciale dans la plus cruelle détresse. Sur cinquante établissements de manufactures trente étaient fermés; plus de 5,000 ouvriers ne savaient où trouver ni presque où chercher leur subsistance. Les désordres et les crimes, comme les misères, allaient croissant dans cette ville désolée avec une effroyable rapidité. Près du quart des maisons n'avaient plus d'habitants; les prisons en regorgeaient. Des enfants mouraient de faim dans les bras de leurs mères; des pères abandonnaient leurs femmes et leurs enfants, essayant de les oublier, puisqu'ils ne pouvaient les

nourrir. Le Parlement faisait des enquêtes sur l'étendue et les causes de cette détresse. Bolton avait pour représentant à la chambre des Communes le docteur Bowring, économiste intelligent, actif, expansif, infatigable, appliqué sans relâche à mettre et remettre ces faits sous les veux de la chambre, en les invoquant pour la cause de la liberté commerciale, dont il était l'un des plus zélés défenseurs, et soutenu dans son ardeur philanthropique par son goût pour le plaisir de faire du bruit en faisant du bien. Le mal persistait: nul remède n'arrivait. En août 1838, un vieux médecin, le docteur Birney, annonca un jour à Bolton qu'il ferait le soir, dans la salle de spectacle, une leçon sur la loi des grains et ses effets. Une grande foule se réunit, la salle était pleine; mais quand l'orateur voulut prendre la parole, il se troubla et s'embarrassa à ce point qu'il lui fut impossible de poursuivre. Le désappointement et l'humeur, dans ce public déjà si triste, se tournèrent en irritation. Un violent désordre était près d'éclater. Un jeune chirurgien, M. Paulton, s'élança sur le théâtre, et improvisa tout à coup contre la loi des grains, et sur les souffrances qu'elle infligeait aux classes ouvrières, une éloquente invective. L'assemblée l'écouta et l'applaudit avec passion. On lui demanda de recommencer, dans une autre séance, son populaire discours. Il recommenca en effet, apportant à l'appui de ses idées de nouveaux faits, de nouveaux raisonnements, de nouveaux motifs de colère. Le docteur Bowring se trouvait en ce moment à Manchester, où, parmi les principaux manufacturiers, un comité venait de se réunir pour étudier la détresse publique et les movens d'y porter remède. Entendant parler de M. Paulton et de ses improvisations, il le fit engager à venir à Manchester et à entretenir le comité de ses vues. Aussi approuvé et goûté à Manchester qu'à Bolton, M. Paulton recut du comité la mission de parcourir les principaux districts manufacturiers de l'Angleterre, pour les échauffer d'un même zèle dans un même dessein. La chambre de commerce de Manchester adopta presque à l'unanimité une pétition demandant au parlement l'abolition complète et immédiate de la loi des grains. Les fabricants, négociants, marchands et ouvriers de la ville signèrent, au nombre de plus de vingt-cinq mille, une sorte de déclaration de guerre à cette loi, et pour rendre ce mouvement efficace en le transformant en action continue, les manufacturiers formèrent une association permanente vouée à la poursuite de leur but, instituèrent, sous le titre de Circulaire contre la Taxe sur le Pain, une publication périodique, organe de leurs opinions et de leurs conseils, choisirent des commis-voyageurs intellectuels chargés de la répandre en la commentant, et ouvrirent, pour subvenir aux frais de l'œuvre, une souscription qui s'éleva aussitôt à 50,000 livres sterling 1,250,000 francs).

Ainsi commença contre la loi des grains l'organisation régulière de la passion publique, au service d'un intérêt et d'une idée. 110

Une idée n'est rien sans un homme. Sur-le-champ il s'en trouva un pour l'institution naissante. Richard Cobden, manufacturier en toiles peintes, établi depuis peu d'années à Manchester, s'v était promptement distingué par son esprit pénétrant, droit. fécond, et par son éloquence vive, claire, naturelle, hardie, aussi bien que par son honnêteté et ses succès industriels. Il était riche et populaire, et quoique les jalousies locales l'eussent empêché d'être envoyé à la chambre des Communes par Manchester même, il y siégeait au nom de Stockport, ville voisine, qui l'avait élu son représentant. A peine entré dans l'association, M. Cobden comprit que, si Manchester en demeurait le principal théâtre et les manufacturiers de Manchester les principaux acteurs, elle serait de peu d'effet. Ce mélange d'instinct et de réflexion prompte qui caractérise les esprits puissants et les missions vraies lui apprit que, pour réussir, il fallait que l'association de particulière devînt générale, de provinciale nationale, et qu'elle eût pour centre de publicité et d'action le grand centre du pays et de son gouvernement, c'est-à-dire Londres. C'était d'ailleurs pour lui-même le sûr moyen de jouer dans cette œuvre le premier rôle. A Manchester, il avait des rivaux plus riches et plus influents que lui; à Londres, et comme membre du Parlement, il devenait naturellement l'organe et le chef de l'association. Il s'employa donc vivement à en transporter le siége à Londres, au milieu du grand mouvement politique et des partisans déjà célèbres de la liberté merions-nous pas aussi une ligue? s'écria un des assistants.—Oui, reprit M. Cobden, une ligue contre la loi des grains. » L'adhésion fut générale et vive; elle se répandit rapidement au dehors, partout où le mouvement venu de Manchester avait pénétré, et l'association qui déclarait la guerre à la loi des grains eut dès lors un nom éclatant, un chef popu-

LIGUE CONTRE LES LOIS DES GRAINS (1838-1842). 111

laire, de l'unité et de la grandeur.

La ligue rencontra dès ses premiers pas un dangereux écueil; avant elle s'était formée une autre association bien autrement ambitieuse, celle des chartistes, qui n'aspiraient à rien moins qu'à changer, n'importe à quel prix, l'état civil comme l'état politique de l'Angleterre, sa société comme sa constitution; révolutionnaires aussi étourdis qu'arrogants, qui, entre autres fautes capitales, commettaient celle de copier en paroles des révolutions étrangères. C'était la prétention des chartistes de dominer dans toutes les assemblées populaires, et d'y faire d'abord

proclamer leurs principes et leurs projets. Ils avaient naguère, dans un grand meeting tenu à Leeds, violemment rompu avec les radicaux, qui ne voulaient pas réclamer absolument et sans transaction le suffrage universel; ils repoussèrent avec la même violence la ligue pour la liberté commerciale, qui tenait à se renfermer dans son modeste dessein; ils se refusèrent avec elle à toute entente ainsi limitée, portèrent le trouble dans ses réunions, et finirent par jeter les manufacturiers, ses chefs, dans la plus cruelle perplexité, en donnant aux ouvriers le conseil de quitter les ateliers et de cesser tout travail, assurés, disaient-ils, que, lorsque toute source de production et de revenu serait ainsi tarie, le gouvernement serait contraint de capituler et de se soumettre aux conditions que les classes ouvrières voudraient lui dicter. Un tel conseil devait trouver aisément crédit dans les districts manufacturiers que désolait la détresse. Tout travail y cessa en effet; les ouvriers oisifs se promenèrent, en masses bruyantes, dans les rues et aux environs des villes, commettant cà et là des désordres graves sur le lieu même, mais peu menacants en général. Par calcul comme par instinct, la ligue contre la loi des grains demeura étrangère à ce mouvement, qui compromettait à la fois et les intérêts actuels de ses chefs et le but lointain qu'ils poursuivaient. On essaya bien d'en rejeter sur eux la responsabilité, au moins indirecte; et probablement les prétextes ne manquaient pas à ce reproche, car dans les grandes agitations publiques

LIGUE CONTRE LES LOIS DES GRAINS (1838-1842). 113

tous les novateurs sont solidaires, et prêtent, dans les premiers moments, le souffle de leurs passions aux désordres que la plupart d'entre eux sont loin de vouloir. Au fond, M. Cobden et ses amis déploraient une perturbation que les souffrances populaires et les folies chartistes avaient seules soulevée, et lorsqu'au bout de peu de semaines elle cessa devant quelques mesures de répression et par son propre affaissement, ils furent à coup sûr des premiers et des plus sincères à s'en réjouir.

Rentrés par le retour de l'ordre dans leur liberté d'action, ils reprirent leurs réunions publiques : elles avaient commencé dans la salle de spectacle de Bolton; elles s'établirent dans celles de Drury-Lane et de Covent-Garden, à Londres; le théâtre fut arrangé en salon; une petite estrade y fut dressée pour les orateurs; une foule nombreuse de tout rang, de tout état, de tout sexe, remplissait le parterre, les loges, les galeries, et les économistes les plus distingués venaient là périodiquement attaquer le régime protecteur et réclamer la liberté commerciale au nom des principes et des intérêts, de la science et de la charité. Nous avons quelque peine à concevoir et nous ne supporterions pas en France le degré de violence auquel s'emportaient quelquefois les orateurs. Dans l'état de notre société et de nos mœurs, les points d'arrêt sont trop rares et les moyens de résistance conservatrice trop faibles pour que parmi nous de telles attaques contre l'ordre établi et les lois en vigueur se puissent déployer sans péril. Nous l'avons

trop oublié dans nos élans vers la liberté; nous voulons le torrent et nous détestons les digues ; ce qui a cette conséquence déplorable que, lorsque l'inondation et ses ravages éclatent, nous n'y savons d'autre remède que de tarir les sources mêmes, sauf à languir et à dépérir ensuite de sécheresse et de soif. La chaire chrétienne elle-même ne se permettrait pas aujourd'hui, dans nos églises et au nom de la charité envers les pauvres, les tableaux que les apôtres de la liberté commerciale présentaient, dans Covent-Garden, au public anglais : « Voulez-vous, disait là un jour M. W.-J. Fox, qui entra bientôt dans la chambre des Communes, voulez-vous mettre en lumière les plus pernicieux, les plus mortels effets de la loi sur les grains? Cela pourrait se faire dans cette salle, mais non pas en y réunissant l'auditoire que j'y vois aujourd'hui. Allez dans les impasses, les ruelles, les cours obscures, les greniers et les caves de cette métropole; réunissez leurs misérables et affamés habitants: amenez-les ici, dans ces loges, dans ce parterre, dans ces galeries, avec leur chétive apparence, leurs joues creuses et pâles, leurs regards inquiets, peut-être des passions amères et sombres perçant sous leurs traits : vous aurez là un spectacle qui troublerait le cœur le plus ferme et amollirait le plus dur, un spectacle devant lequel je voudrais amener ici le premier ministre, et je lui dirais: - Voyez, délégué de la majesté royale, chef des législateurs, conservateur des institutions, regardez cette masse de misères; voilà ce que vos lois et votre

pouvoir, s'ils ne l'ont pas créé, n'ont pas su prévenir. ni guérir, ni adoucir! - Je sais ce qu'on nous répondrait, si cette scène pouvait se réaliser; on nous dirait: -Il y a toujours eu des pauvres en ce monde; il y a beaucoup de maux que les lois ne créent pas et ne peuvent guérir; quoi qu'on fasse, la misère existera toujours ; c'est la mystérieuse dispensation de la Providence. - Je dirais à mon tour au premier ministre : -« Hypocrite! ne vous servez pas de cet argument; vous n'en avez pas encore le droit. Délivrez l'industrie de toute entrave; retirez de la coupe de la pauvreté le dernier grain du poison du monopole; accordez au travail tous ses droits; ouvrez à un peuple industrieux tous les marchés du monde : si après tout cela il y a encore de la pauvreté, vous aurez acquis le droit, peu digne d'envie, de blasphémer contre la Providence. »

Quand une idée s'est ainsi transformée en passion et en vertu, quand la part de vérité qu'elle contient efface et fait disparaître à ce point les objections qu'elle suscite et les autres vérités qui la limitent, on ne délibère plus, on ne discute plus; on ne veut plus qu'agir, on marche, on se précipite. La ligue fit les plus rapides progrès; dans la plupart des comtés et des villes, en Écosse comme en Angleterre, des meetings se réunirent, des déclarations de principes furent publiées, d'abondantes souscriptions recueillies en sa faveur. Un siège vint à vaquer dans la chambre des Communes parmi les représentants de la Cité; M. James Pattison, porté au nom de la

liberté commerciale, fut élu contre M. Th. Baring, candidat conservateur. Le plus considérable des banquiers de Londres, M. Samuel Jones Lloyd, se prononca pour les novateurs. Le Times, qui jusquelà avait fait peu de cas du mouvement, changea d'allure et déclara solennellement : « La ligue est un grand fait. » Le fonds de 50,000 livres sterl., produit de la première souscription, était épuisé; on résolut de former un nouveau fonds de 100,000 livres sterl. (2,500,000 fr.); et dans le premier meeting tenu à Manchester, les souscriptions s'élevèrent immédiatement à 13,700 livres sterl. (342,500 fr.) Enfin une accession nouvelle et peu attendue apporta à la ligue un grand accroissement de crédit; on tint dans les campagnes, notamment dans le comté de Dorset, des meetings de laboureurs, ces favoris de la protection, et ils y racontèrent leur propre détresse, presque égale à celle des ouvriers dans les manufactures : « Je suis protégé, s'écria, dit-on, un paysan, et je meurs de faim!»

Peel suivait d'un œil à la fois bienveillant et inquiet ce grand mouvement; ami des principes que soutenait la ligue, il était choqué de l'excès de ses paroles comme de l'impatience de ses prétentions, et plus préoccupé des embarras prochains qu'il en prévoyait que de la force qu'un jour peut-être il en pourrait tirer. La détresse publique, qui ne cessait point, le désolait; il persistait à penser, comme il l'avait dit en prenant le pouvoir, que la loi des grains n'en était pas la seule, ni même la principale cause.

ASSASSINAT DE SON SECRÉTAIRE, M. DRUMMOND, 117 Ni la nouvelle loi qu'il avait fait rendre à ce sujet, ni ses mesures pour l'abaissement des tarifs n'amenaient encore de grands et évidents résultats. Le revenu public était en souffrance; l'atteinte déjà portée au système protecteur et le péril bien plus grave dont le menaçait la ligue redoublaient la colère des torys exclusifs; leurs attaques contre Peel, contre « sa trahison déjà consommée et ses obscurs desseins, » devenaient de jour en jour plus rudes. Il en était plus irrité qu'intimidé; mais dans ce trouble des partis, en présence de tant de passions ennemies ou compromettantes, de tant de problèmes et de faits encore incertains, il jugeait plus sage de ralentir que de presser sa marche dans la voie difficile où il était engagé.

Un cruel incident vint ajouter à cette disposition de son esprit un sentiment de tristesse personnelle : comme il se promenait avec son secrétaire intime, M. Drummond, un homme inconnu, un Écossais, Daniel Mac Naughten, arrivé naguère de Glasgow à Londres, se rencontra sur leur chemin, et demanda à des passants si ce n'était pas là sir Robert Peel. Peu de jours après, le 21 janvier 1843, M. Drummond, en traversant la place de Charing-Cross, fut atteint et tué d'un coup de pistolet tiré par Mac Naughten, qui l'avait pris pour sir Robert. Il fut clairement établi dans le procès qu'aucune idée, aucune passion politique n'était mêlée à ce crime, et que la préoccupation insensée d'une prétendue persécution, dont il se croyait la victime et sir

Robert Peel l'auteur, avait seule poussé l'assassin. Il fut enfermé dans une maison de fous; mais l'impression qu'avait reçue sir Robert de ce malheur était profonde et ne tarda pas à se manifester.

Le 2 février 1843, le jour même de l'ouverture de la session et dans le débat de l'adresse, il s'empressa de déclarer hautement la politique expectante qu'il se proposait de suivre dans la grande question dont le pays était agité : « J'ai fait, dit-il, l'an dernier, dans les lois qui régissent notre commerce, et avec l'aide de mes collègues et de mes amis, des changements plus considérables que n'en avait tenté aucune autre époque. Si j'avais eu en vue d'autres changements étendus et prochains, je les aurais proposés d'un seul coup, dans le cours de la dernière session. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? J'ai exposé alors les principes généraux qui réglaient ma conduite ; j'adhère toujours à ces principes; si j'avais de nouvelles réformes à proposer, elles y seraient conformes; mais je n'ai autorisé personne à penser que je ferais chaque année de grandes innovations... Je ne puis oublier que, dans ce pays, la protection a été la règle, et que sous cette règle se sont créés de nombreux et considérables intérêts. Si, en introduisant de meilleurs principes, vous agissez trop vite, si vous créez des souffrances au moment même où vous vous efforcez d'amener des améliorations, vous courez le risque de retarder le progrès des bons principes mêmes... Je tromperais donc les honorables membres si je les induisais à attendre, dans la session

actuelle, les importantes innovations auxquelles ils ont fait allusion. Je ne veux pas entrer maintenant dans la défense de la loi des grains; nous aurons sans doute d'autres occasions de la discuter; mais puisqu'on me demande de m'expliquer à ce sujet, je dois déclarer que le gouvernement de Sa Majesté n'a point le dessein de proposer de tels changements. »

Devant une déclaration si positive, l'agitation fut vive dans la chambre; les partisans de la liberté commerciale n'avaient pas suscité au dehors un tel mouvement, et avec un tel succès, pour n'obtenir au dedans que l'inaction. Leurs attaques devinrent pressantes; M. Cobden les rendit personnelles. Après avoir soutenu que le peuple agricole souffrait de la loi sur les grains autant que le peuple manufacturier, et de la loi nouvelle autant que de l'ancienne, il interpella directement sir Robert Peel: « Quel autre remède avez-vous que le nôtre pour mettre fin à la détresse publique? Vous avez agi selon votre propre jugement; vous êtes responsable des conséquences de votre acte;... en faisant passer votre loi, vous avez refusé d'écouter les manufacturiers ; la responsabilité de votre mesure retombe sur vous... L'honorable baronet dit que c'est son devoir de décider avec indépendance et d'agir sans tenir compte d'aucune influence, d'aucune instance; et moi je dis à l'honorable baronet que c'est le devoir de tout membre honnête et indépendant de le déclarer individuellement responsable de l'état actuel du pays;... je lui dis que toute la responsabilité de ce déplorable et

dangereux état pèse sur lui. » A ce mot de responsabilité, et de responsabilité personnelle, si aprement et tant de fois répété, sir Robert Peel prit la parole avec une émotion visible : « L'honorable membre vient de redire ici très-énergiquement ce qu'il a dit plus d'une fois dans les conférences de la ligue, qu'il me regarde comme individuellement, personnellement responsable de la détresse et des souffrances du pays. Quelles que puissent être les conséquences de ces insinuations, jamais aucune menace, soit au dedans, soit au dehors de cette enceinte, ne me fera tenir une conduite que je considère...» Il ne put achever sa phrase; amis ou adversaires de Peel, beaucoup de membres se demandaient ce qu'il voulait dire et pourquoi il était si ému. On comprit que l'image de M. Drummond poursuivait sa pensée, et que cette responsabilité de la détresse publique, rejetée avec tant d'insistance sur sa tête, le frappait comme une provocation à l'assassinat. A l'instant M. Cobden se récria, protestant avec véhémence contre un si injuste soupcon; non-seulement les radicaux ses amis, mais les whigs, lord John Russell entre autres, l'en défendirent comme d'une indignité dont il n'avait pu concevoir l'idée, et à la fin de la séance il renouvela lui-même sa protestation, évidemment sincère et désolé qu'un pareil sens eût pu être un moment attribué à ses paroles. Sir Robert accepta son désaveu, mais sans abandon et gardant un air de froide méfiance. Courageux jusqu'à l'obstination, il était en même temps d'une extrême susceptibilité nerveuse et enclin aux suppositions les plus amères : amertume excusable et presque clairvoyante dans cette circonstance. La passion se rassure trop par l'innocence de ses intentions sur les effets de ses emportements; on ne sait pas ce que des paroles prononcées sans mauvais dessein peuvent contenir de venin fatal qui ira enflammer les esprits ardents et pervers, toujours en fermentation obscure dans les régions inconnues de la société.

## X

Un autre fardeau bien plus lourd à porter que la loi des grains et bien plus impossible à écarter, l'Irlande, pesait incessamment sur sir Robert Peel. Après l'émancipation des catholiques, il s'était flatté que cette plaie de son pays et de son gouvernement touchait à la guérison. Sans le proclamer, il avait toujours présent à l'esprit le plan qu'avait conçu M. Pitt lorsqu'en 1800 il avait accompli l'union des deux royaumes. L'émancipation des catholiques, un traitement fixe assuré par l'État au clergé catholique, des établissements d'instruction publique fondés pour donner à ce clergé, dans le pays même, l'éducation qu'il ne recevait pas du tout ou qu'il allait encore chercher sur le continent : par ces trois mesures coordonnées l'union de l'Irlande avec l'Angleterre devait devenir vraie et efficace. Sir Robert Peel avait exécuté la première, et si personne n'osait

encore proposer la seconde, la troisième était depuis longtemps commencée. En 1795, M. Pitt avait fait instituer à Maynooth, dans le comté de Kildare, un collége spécialement destiné à l'éducation des prêtres catholiques; et depuis cette époque, sous tous les cabinets, torvs ou whigs, et malgré les réclamations des ultra-protestants, le Parlement avait voté chaque année, pour cette institution, une allocation peu considérable, mais importante par le principe qu'elle consacrait. Le 20 septembre 1841, trois semaines à peine après la formation du cabinet conservateur. l'opposition au vote annuel de ce fonds s'étant renouvelée, sir Robert Peel s'en expliqua hautement : « Depuis trente ans, dit-il, que je fusse ou non dans le pouvoir, j'ai voté pour le don au collége de Maynooth, sans ressentir à ce sujet aucun scrupule religieux; je me fais donc un devoir de proposer aujourd'hui cette allocation à la chambre. » Elle fut votée par 99 voix contre 23, et le bon vouloir persévérant du premier ministre pour le clergé catholique de l'Irlande fut constaté en même temps que la résistance obstinée qu'il devait rencontrer.

A en juger par les apparences, sa situation dans les questions d'Irlande ressemblait à celle où il se trouvait en Angleterre pour les questions économiques : dans l'un et l'autre cas, il avait pour adversaire les deux partis extrêmes, — là les ultra-protestants et les masses catholiques, — ici les conservateurs intraitables du système protecteur et les avocats populaires de la liberté commerciale, sir

Robert Inglis et M. O'Connell, comme le duc de Buckingham et M. Cobden; mais au fond la différence des deux situations était immense, et la difficulté des deux tâches incomparable. En Angleterre, la question des céréales n'avait en soi rien d'insoluble, et devait évidemment finir soit par une transaction, soit par l'adoption d'un principe nouveau, plus ou moins fâcheux pour certains intérêts, mais qui ne bouleversait point l'État. Sir Robert Peel avait d'ailleurs affaire là, soit dans le camp de la protection, soit dans celui de la liberté, à des adversaires intelligents, expérimentés dans les luttes politiques, que la passion, même violente, ne frappait pas d'un complet aveuglement, et capables dans la victoire de quelque mesure, dans la défaite de quelque résignation. En Irlande, il avait à refaire toute la société en défaisant toute son histoire; avec des vainqueurs et des vaincus, des maîtres et des sujets, divers de race, de religion, de langue, et après des siècles de guerre ou d'oppression, il fallait former et former promptement une nation de citoyens égaux et libres, gouvernés comme leurs voisins d'Angleterre ou d'Écosse. Et à chaque pas dans ce travail surhumain, sir Robert Peel était aux prises d'un côté avec les intérêts et les passions de son propre parti, de l'autre avec les haines, les préjugés, l'ignorance invétérée d'un peuple, et en outre avec l'hostilité personnelle d'un chef populaire, longtemps avocat puissant d'une bonne cause, maintenant charlatan au service d'un désir insensé. Pendant que l'aristocratie protestante

anglo-irlandaise, laïque et ecclésiastique, défendait àprement sa domination, O'Connell réclamait avec fracas, au nom du peuple irlandais, ce qu'en aucun cas, à aucun prix, Peel ne pouvait accorder, la destruction de la grande œuvre de Pitt, le rappel de l'union des deux royaumes.

Pendant les sessions de 1843 et 1844, trois grands débats dans les deux chambres, prolongés pendant plusieurs jours, amenèrent l'un et l'autre parti à manifester pleinement, par l'organe de leurs simples soldats comme de leurs chefs, tout ce qu'ils avaient dans l'âme sur l'état et le gouvernement de l'Irlande. Les monuments de cette lutte solennelle nous restent; en les étudiant avec soin, je suis demeuré confondu, pour les Irlandais du fol aveuglement des espérances, pour les Anglais, whigs ou torys, de l'inconcevable légèreté des promesses. Dans le premier de ces débats, il s'agissait d'un bill proposé par lord Eliot, principal secrétaire d'Irlande, pour établir quelques mesures de police, la plupart depuis longtemps déjà usitées, sur la possession des armes à feu dans ce pays désolé par les violences et les assassinats. Lord Clements, député du comté de Leitrim, dans le Connaught, prit le premier la parole : « Ce bill est diabolique... Que dirait le noble lord qui le propose si je proposais pour l'Angleterre une mesure semblable? Nous sommes mécontents en Irlande, très-mécontents. Il nous faut la législation anglaise; il faut que cette chambre nous la donne. Si nous ne devons pas l'obtenir, plus tôt nous le saurons en

Irlande, mieux cela vaudra... Ce que nous demandons, nous le disons nettement, hardiment : nous demandons que vous gouverniez en Irlande comme en Angleterre, ni plus ni moins. Donnez-nous cela; sinon nous demeurerons mécontents, très-mécontents, et en perpétuelle agitation. » Deux mois plus tard, un homme éminent, le plus éloquent des représentants de l'Irlande après O'Connell, M. Sheil, avec plus de mesure, tenait sur le même sujet le même langage: «Le peuple irlandais, disait-il, se demandera pourquoi les législatures des deux pays doivent être unies si les législations sont différentes, et comment il se peut que de fortes majorités adoptent pour l'Irlande un bill que, pour l'Angleterre, au milieu des circonstances les plus extrèmes, aucun ministre n'oserait proposer. » L'année suivante, O'Connell lui-même exprimait la même idée d'une facon encore plus explicite et plus absolue : « L'union, disait-il, devait être l'identification des deux îles ; il ne devait y avoir dans l'une point de droits, point de priviléges qui ne devinssent communs à l'autre; la franchise électorale devait être la même, l'organisation des corporations municipales la même, tous les droits civiques les mêmes. Le comté de Cork ne devait pas plus différer de celui de Kent que l'Yorkshire ne diffère du Lancashire. Voilà ce que devait être l'union, voilà ce que se proposait M. Pitt. » C'était là en effet l'idée qu'en avait conçue le peuple irlandais ; la complète et prompte jouissance des droits, des lois, des libertés, de la prospérité de l'Angleterre, telle était.

à ses yeux, la conséquence nécessaire de l'union des deux royaumes; on l'irritait quand on la lui faisait attendre; on l'avait trompé s'il ne la possédait pas.

Il n'y a, en politique, point de plus grande faute, et en morale politique point de tort plus grave que d'exalter sans mesure les espérances déjà si promptes des peuples, et d'ouvrir devant leur imagination, comme leur prochaine conquête, des perspectives dont ils n'atteindront peut-être jamais le terme, et dans lesquelles, en tout cas, ils ne marcheront qu'à pas lents. Ce fut là, à commencer par M. Pitt, la faute, le tort, l'erreur de tous les cabinets anglais envers l'Irlande. Je dis l'erreur, car il y avait dans leur pensée et dans leur conduite une large part de sincérité. Les troubles de l'Irlande devenaient pour eux un sérieux péril; ses misères pesaient sur eux comme un remords. Animés d'un ardent désir d'y mettre un terme, ils partageaient les illusions qu'ils se plaisaient à répandre. Ils se trompaient euxmêmes, comme ils trompaient les Irlandais, sur la valeur de leurs mesures et l'efficacité de leurs promesses. On n'abolit pas en un jour des siècles d'iniquité et de tyrannie; on ne régénère pas un peuple par quelques lois. Plus l'Angleterre prodiguait à l'Irlande les espérances, plus l'Irlande s'irritait de ses mécomptes. Accusés tour à tour de l'avoir abusée et tour à tour contraints de la réprimer, les torys et les whigs étaient tour à tour l'objet de ses colères. O'Connell avaient naguère appelé les whigs vils, brutaux et sanquinaires; il avait attaqué lord Grey

comme sir Robert Peel, et les meetings qu'il convoquait pour réclamer le rappel de l'union avaient commencé sous le ministère de lord Melbourne.

Frappé de sa propre impuissance comme de celle de ses prédécesseurs, Peel s'en exprimait avec une tristesse profonde: « L'honorable membre, disait-il en répondant à M. Sheil, se montre surpris du calme et de l'apathie avec lesquels je vois, assure-t-il, l'état actuel de l'Irlande. Je puis l'assurer que je vois l'état actuel de l'Irlande avec la douleur et l'anxiété la plus amère. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'avais espéré une atténuation graduelle des difficultés et des animosités suscitées par les sentiments religieux. J'avais espéré un rapprochement progressif entre les protestants du nord et les catholiques du midi de l'Irlande. J'avais cru voir, dans les rapports des honorables membres de cette chambre entre eux et dans leurs bons sentiments mutuels, un meilleur état des esprits et l'influence de ces lois qui ont relevé les catholiques de toute incapacité politique, et les ont mis avec nous sur le pied d'une parfaite égalité. Notre commerce avec l'Irlande allait croissant... J'espérais que le rétablissement de la tranquillité attirerait dans ce pays des capitaux qui s'emploieraient en entreprises utiles pour sa prospérité.... L'agitation si déplorablement ranimée en Irlande a décu toutes mes espérances. »

Le mal devint bientôt plus grave que des espérances déçues. L'agitation prépara ouvertement la sédition. De telles masses de population accoururent aux meetings convoqués pour réclamer le rappel de

128

l'union qu'on les appela des meetings-monstres, prenant plaisir à étaler leur force, et se flattant que le cabinet en serait intimidé. Le 15 août 1843, cinq cent mille hommes, dit-on, se réunirent à Tara, lieu jadis célèbre, où se faisait, avant l'invasion anglaise. l'élection des anciens rois d'Irlande, et qui avait été naguère, dans la grande insurrection irlandaise, en 1798, le théâtre d'une défaite des insurgés. O'Connell se montra là plus hardi et plus confiant qu'il n'avait jamais paru : « N'en doutez pas, dit-il, l'accablante majesté de votre nombre passera en Angleterre et aura là son effet. Le duc de Wellington a commencé par nous menacer. Il parlait de guerre civile; il n'en dit plus un mot à présent. Il fait faire des meurtrières dans les vieilles fortifications. C'est bien là le fait d'un vieux général; comme si nous voulions aller nous casser la tête contre des murailles! J'apprends avec plaisir qu'on a dernièrement importé chez nous une grande quantité d'eaude-vie et de biscuit. J'espère que les pauvres soldats en auront quelque chose. Le duc de Wellington parle de nous attaquer; j'en suis charmé. Je ne dirai pas le moindre mot blessant pour les braves soldats qui composent l'armée de la reine, et qui se conduisent si bien. Pas un de vous n'a une seule plainte à former contre aucun de ceux qui résident dans notre pays; ils sont la plus vaillante armée du monde; mais j'affirme ceci : s'ils nous faisaient la guerre, l'Irlande, animée comme elle l'est aujourd'hui, fournirait assez de femmes pour battre toutes les troupes

de la reine... Voyez comme tout le peuple d'Irlande se lève pour le rappel de l'union! Lorsque le 2 janvier dernier je me suis hasardé à dire que ceci serait l'année du rappel, ils ont tous ri de moi. Rient-ils maintenant? C'est notre tour de rire. Je vous dis que dans un an le Parlement sera à Dublin, dans College-Green..... Oui, le Parlement d'Irlande s'assemblera alors; et je défie tous les généraux vieux et jeunes, et toutes les vieilles femmes en pantalons, je défie toute la chevalerie de la terre de nous enlever notre Parlement, quand nous l'aurons repris. »

Peu après ce meeting, et en réponse au discours par lequel la reine avait clos la session du Parlement, O'Connell déclara à son tour par un manifeste que l'Irlande n'avait plus rien à espérer du gouvernement anglais pour le redressement de ses griefs, que les moyens légaux et constitutionnels étaient épuisés, et un nouveau meeting, qui promettait de surpasser en nombre et en ardeur tout ce qu'on avait encore vu, fut convoqué, pour le 8 octobre suivant, à Clontarf, près de Dublin, où les Irlandais avaient jadis remporté une victoire sur les envahisseurs Danois. Tout le programme de cette journée, la marche, l'arrivée, l'emplacement, la tenue des populations furent solennellement réglés d'avance, avec un air de précision militaire, comme s'il se fût agi, non d'un rassemblement populaire à haranguer, mais d'une armée à passer en revue la veille du combat.

A Dublin et à Londres, le gouvernement jugea que le jour était venu où sa patience devait être à

bout. A Dublin, le vice-roi, lord de Grey, et le chancelier, sir Edward Sugden, purs torys, dévoués aux principes et aux intérêts anglo-protestants, déclarèrent qu'il n'y avait pas moyen de tolérer de telles démonstrations, dussent-elles ne pas aboutir encore à des attaques. Le principal secrétaire d'Irlande, lord Eliot, plus libéral et plus bienveillant pour les Irlandais, partagea leur avis. A Londres, sir Robert Peel avait un sentiment trop profond de la mission et de la dignité du pouvoir pour admettre qu'il pût se laisser à ce point braver et menacer : « Nous maintiendrons la loi, » répétait-il sans cesse à propos de l'Irlande; il approuva sur-le-champ les propositions du Conseil privé de Dublin. Par une proclamation publiée le 7 octobre, le meeting annoncé pour le 8 fut interdit; le 14, M. O'Connell, son fils John et ses principaux affidés furent arrêtés comme prévenus de conspiration, de sédition et de rassemblement illégal, et les formalités de la mise en accusation aussitôt remplies; il fut décidé que le procès aurait lieu devant le jury de Dublin le 16 janvier 1844.

Sir Robert Peel avait vu éclater en 1843 toutes les difficultés de sa situation; toutes les questions qui préoccupaient l'Angleterre étaient engagées sur sa tête; il était aux prises avec tous ses adversaires. Il avait subi quelques échecs, laissé voir un peu de tâtonnement, gardé, dans quelques occasions importantes, une attitude un peu inerte et obscure. Ses ennemis étaient contents et moqueurs. Les journaux l'attaquaient avec insulte. Parmi les spectateurs im-

partiaux, plusieurs commençaient à douter de sa fortune et à parler de ses prochains périls. Ils se trompaient. Quoique la session de 1843 n'eût pas été pour lui aussi brillante ni aussi heureuse que celle de 1842, sa politique à l'intérieur, soit qu'elle fût active ou expectante, explicite ou réservée, était restée parfaitement la même, à la fois modérée et indépendante avec ses amis comme avec ses adversaires, éclairée et honnête, prudente et patiente sans timidité, préoccupée des intérêts du pays, non des fantaisies du public, comme il convient à un pouvoir sérieux et consciencieux dans un pays libre. Il avait continué à se montrer ce qu'il était réellement, le plus libéral entre les conservateurs, le plus conservateur entre les libéraux, et dans l'un et l'autre camp le plus capable de tous. Il s'était fermement établi dans la confiance de la reine et n'avait pas cessé de grandir dans celle du parlement et du pays. Sa politique extérieure, aussi digne d'estime et encore plus rare, ne contribuait pas moins à honorer son nom et à assurer son crédit.

## XI

Quand je dis « sa politique extérieure, » mon langage n'est pas parfaitement exact; sir Robert Peel n'avait pas, à proprement parler, une politique extérieure qui fût vraiment la sienne, dont il se rendît compte avec précision, qui se proposat tel ou tel

plan spécial d'organisation européenne, et dont il poursuivit assidument le succès. C'est la condition naturelle des pays libres que la politique intérieure, les questions d'organisation constitutionnelle ou de bien-être public, les grandes mesures d'administration et de finances tiennent dans leurs affaires le premier rang. A moins que l'indépendance nationale ne soit menacée, quand un peuple n'est pas un instrument entre les mains d'un maître, le dedans prime, pour lui, le dehors. C'est surtout la condition de l'Angleterre, défendue par l'Océan des complications et des périls extérieurs : « Heureuse nation, disait M. de Talleyrand, qui n'a pas de frontières! » Je ne me souviens pas qu'à aucune époque le poste de ministre des affaires étrangères ait été, en Angleterre, celui du premier ministre; c'est au premier lord de la trésorerie que, par l'usage et ses raisons profondes, ce rang a été en général réservé. Sir Robert Peel était essentiellement un premier lord de la trésorerie, chef du gouvernement intérieur dans l'État et du cabinet dans le parlement.

Mais si la politique extérieure n'était pas sa pensée dominante ni sa principale affaire, il avait à ce sujet deux idées ou plutôt deux sentiments puissants et beaux : il voulait, entre les États, la paix et la justice. Et ces grandes paroles n'étaient pas uniquement pour lui un drapeau, un moyen d'agir sur l'esprit des hommes : il voulait la paix et la justice dans les rapports de l'Angleterre avec les autres nations, sincèrement, sérieusement, comme une

bonne et habituelle politique. Quoique très-préoccupé de la grandeur de son pays, très-accessible même, en fait de dignité et d'honneur national, aux impressions populaires, il ne formait pour l'Angleterre aucun dessein d'agrandissement, ne ressentait envers les peuples étrangers aucune jalousie égoïste, et n'avait au dehors aucune manie de domination, aucun penchant à déployer une influence importune et arrogante. Il respectait le droit et la dignité des autres États, des petits comme des grands, des faibles comme des forts, et ne regardait l'emploi de la menace ou de la force que comme une dernière extrémité, légitime seulement quand elle était absolument nécessaire. Je répète les mêmes mots parce qu'ils sont les plus simples et les plus vrais; il voulait sérieusement, dans la politique étrangère de son pays, la paix et la justice, c'est-à-dire, pour exprimer ma pensée à son plus grand honneur, qu'il crovait la morale et le bon sens essentiels et praticables dans les relations extérieures comme dans le gouvernement intérieur des nations : lieu commun en apparence, que répètent des lèvres tous les politiques, mais auquel, en réalité, bien peu d'entre eux portent vraiment foi.

Par une bonne fortune rare, ou plutôt par une sympathie naturelle, sir Robert Peel avait placé, dans son cabinet, les affaires étrangères aux mains d'un homme animé des mêmes sentiments et plus propre que personne à les pratiquer. J'ai traité pendant cinq ans avec lord Aberdeen des rapports de

nos deux patries, et de toutes les questions qui en sont nées durant cet intervalle; grande mortalis ævi spatium; je ne vois pas pourquoi je me refuserais le plaisir de dire, de sa politique et de lui-même, ce que j'en pense, ce que j'en ai vu et éprouvé moi-même. Je ne fais nul cas des réticences et des modesties affectées: retiré aujourd'hui bien loin du monde, je ne sens aucun embarras à dire tout haut ce que j'ai pensé, senti ou voulu quand j'étais mêlé à son mouvement, et j'accepte volontiers, dût-il en revenir à mes amis ou à moi quelque honneur, les occasions de mettre en lumière la politique que, de concert avec eux, j'ai essayé de faire triompher.

Lord Aberdeen avait, pour sir Robert Peel, deux inappréciables avantages : il appartenait au parti tory, à la plus brillanté époque des torys, à leurs jours de victoire, et il ne partageait nullement leurs préventions, leurs passions, leurs traditions d'entêtement ou de haine : esprit aussi libre que mesuré. aussi juste que fin, toujours prêt à comprendre et à admettre les changements des temps, les motifs et les mérites des hommes ; aristocrate avec des formes simples, des sentiments libéraux et un caractère sympathique; lettré sans prétentions littéraires; trèsréservé dans la vie commune et plein de charme dans l'intimité; très-anglais de principes et de mœurs, et pourtant très-familier avec l'histoire, les idées, les langues, les intérêts des peuples du continent. Comme Peel, il voulait la paix et la justice dans les relations des États; mieux que personne, il

savait en discerner et en accepter les conditions, n'employer que les procédés et le langage propres à assurer leur empire, et en inspirant, aux hommes avec qui il traitait, foi dans sa modération et son équité, il les disposait à porter de leur côté, dans les affaires, les mêmes sentiments.

Entre ces deux hommes, la confiance devait être et fut entière : le grand seigneur écossais acceptait franchement et simplement la suprématie du fils du filateur anglais; le chef parlementaire ne prétendait point diriger les affaires étrangères et imposer à son collègue ses vues, ses goûts, ses façons d'agir diplomatiques. D'accord sur le fond des choses, ils étaient sûrs de n'avoir point à défendre, l'un son autorité, l'autre son indépendance; ils marchaient loyalement ensemble dans la même voie, chacun à son rang et avec sa mission. Sir Robert Peel n'avait pour aucune alliance, pour aucune amitié particulière sur le continent, une préférence marquée : il mettait un grand prix aux bons rapports avec la France, avec le roi Louis-Philippe et son gouvernement, et ne négligeait aucune occasion d'exprimer les sentiments et de tenir le langage propres à assurer cette situation; mais il attachait aux bons rapports avec l'Allemagne ou avec la Russie la même importance, et s'empressait également de le témoigner. Lord Aberdeen, tout en se maintenant dans les meilleurs termes avec toutes les puissances, avait surtout à cœur d'établir entre l'Angleterre et la France une intime entente, profondément convaincu que les

deux peuples qui pourraient se faire le plus de mal sont aussi les plus intéressés à bien vivre ensemble, et que les grands intérêts humains, aussi bien que leurs intérêts nationaux, sont engagés dans leur pacifique accord.

Le cabinet conservateur, en arrivant aux affaires, trouvait la situation extérieure chargée de complications graves; en Asie, la guerre avec la Chine et dans l'Afghanistan;—avec les États-Unis d'Amérique, trois controverses anciennes et récemment ravivées: au nord la délimitation des frontières, à l'ouest la possession de l'Orégon, sur les mers la répression de la traite; — en Europe, la France depuis plus d'un an en état d'irritation contre l'Angleterre, et venant à peine de reprendre sa place dans le concert européen. Aux extrémités du monde, sir Robert Peel et lord Aberdeen avaient, par la guerre ou les négociations, de grandes et difficiles questions à résoudre, et avec leur plus proche voisin la bienveillance et la confiance à rétablir.

Je doute que deux gouvernemens se soient jamais rencontrés plus sympathiques que ne l'étaient alors les cabinets de Londres et de Paris, soit dans leurs vues de politique générale, soit dans leurs dispositions mutuelles, et qui aient eu à subir, dans cette harmonie, de plus fréquentes et plus délicates épreuves. Comme sir Robert Peel et lord Aberdeen, le roi Louis-Philippe et son cabinet, en 1841, voulaient sincèrement et sérieusement la paix et la justice dans les relations des États. J'ai vécu sous l'éclat des plus

grands spectacles de force et de guerre auxquels ait assisté le monde; j'en ai ressenti, autant que nul autre spectateur, le patriotique et orgueilleux plaisir; mais au milieu de nos triomphes et de l'enivrement national, le sacrifice de tant de vies, les douleurs de tant de familles, l'épuisement de la France, la perturbation continue de l'Europe, les droits des princes et les droits des peuples traités avec un égal dédain, la victoire ne servant qu'à étendre de plus en plus la guerre, point de stabilité au sein d'un ordre sans liberté, cet interminable enchaînement de violences et de chances terribles me choquaient profondément. La France veut et mérite autre chose que d'être l'enjeu d'un grand homme adonné sans relâche à tenter les grands coups du sort. On peut le dire encore aujourd'hui, malgré la lutte redoutable qui a interrompu un moment cette heureuse fortune de l'Europe : nous jouissons depuis plus de quarante ans des bienfaits de la paix; en voici un qui est trop peu remarqué. Deux révolutions ont éclaté chez nous dans ce laps de temps; elles n'y ont point ramené l'étranger, qui y était venu deux fois en quinze mois contre l'empereur Napoléon Ier. Malgré ses alarmes, ni en 1830, ni même en 1848, l'Europe ne s'est sentie dans la nécessité de nous faire la guerre; en 1815, peuples et rois n'avaient pas cru pouvoir vivre en sûreté à côté de Napoléon. Impossible avec lui, la politique pacifique et modérée est devenue après lui et demeure encore aujourd'hui, sous l'héritier de son nom et de son pouvoir, la politique européenne.

Ce sera la gloire du roi Louis-Philippe d'avoir, au milieu d'une vive recrudescence révolutionnaire, hautement proclamé et constamment pratiqué cette politique. On en attribue tout le mérite à sa prudence et à un habile calcul d'intérêt personnel. On se trompe : quand on a fait la part, même large, de l'intérêt et de la prudence, on n'a pas tout expliqué ni tout dit. L'idée de la paix, dans sa moralité et sa grandeur, avait pénétré très-avant dans l'esprit et dans le cœur du roi Louis-Philippe; les iniquités et les souffrances que la guerre inflige aux hommes, souvent par des motifs si légers ou pour des combinaisons si vaines, révoltaient son humanité et son bon sens. Parmi les grandes espérances sociales, je ne veux pas dire les belles chimères, dont son époque et son éducation avaient bercé sa jeunesse, celle de la paix l'avait frappé plus que toute autre, et demeurait puissante sur son âme. C'était à ses yeux la vraie conquête de la civilisation, un devoir d'homme et de roi; il mettait à remplir ce devoir son plaisir et son honneur, plus encore qu'il n'y voyait sa sûreté. Il se félicita de l'avénement du cabinet conservateur à Londres comme d'un gage non-seulement de la paix, mais d'une politique équitable et tranquille, seul gage à son tour de la vraie et solide paix.

Trois affaires, le droit de visite pour la répression de la traite des nègres, l'occupation de Tarti et la guerre du Maroc, ont troublé et failli compromettre gravement, de 1841 à 1846, nos rapports avec l'Angleterre. Je n'ai garde d'en reproduire ici le récit et

la discussion; je ne veux que caractériser l'esprit dans lequel les deux cabinets les ont traitées de concert et en ont étouffé le péril.

C'est un lieu commun, longtemps répété et probablement encore admis par bien des gens, que, dans son ardeur à introduire et à étendre le droit de visite pour la répression de la traite, l'Angleterre tenait bien plus au droit de visite qu'à la répression de la traite, et se proposait bien plutôt d'assurer sa prépondérance maritime que de tarir les sources de l'esclavage. Étrange ignorance de l'histoire, et bien frivole appréciation du caractère du peuple anglais! L'égoïsme national y tient, il est vrai, une grande place : son intérêt le préoccupe plus souvent que l'enthousiasme ne le gagne; il démêle et poursuit, avec une sagacité froide et même dure, tout ce qui peut servir sa prospérité ou sa puissance; mais quand une idée générale, une conviction morale s'est établie dans son ame, il en accepte sans hésiter les conséquences onéreuses, en recherche le succès avec une passion persévérante, et peut faire pour l'obtenir les plus grands sacrifices. Ce trait caractéristique de l'Angleterre éclate dans l'histoire de ses croyances religieuses, de ses institutions politiques, et même de ses idées philosophiques. Il n'y a point de peuple plus attaché à son intérêt quand son intérêt le préoccupe, plus dévoué à sa foi quand il a une foi.

L'abolition de la traite et de l'esclavage est, depuis près d'un siècle, en Angleterre, une vraie foi, une partie intégrante de la foi chrétienne, une passion morale, née d'abord au sein d'une minorité. mais qui ne s'est pas reposée un seul jour tant qu'elle n'a pas conquis la majorité et soumis les esprits mêmes qu'elle n'a pas conquis. Elle a poursuivi son but à travers tous les obstacles, tous les efforts, tous les sacrifices. Sans doute le plaisir de l'orgueil national et la satisfaction de certains intérêts ont pu se mêler et se sont mêlés à ce généreux dessein; mais le sentiment moral en a été le véritable auteur, et c'était bien réellement pour parvenir à l'abolition de la traite, non pour entraver misérablement, en retardant cà et là quelques navires, le commerce de ses rivaux, que le gouvernement anglais, dominé et poussé par le peuple anglais, a mis longtemps à l'établissement du droit de visite tant d'ardeur et d'obstination.

Pendant mon ambassade à Londres, dix jours après la signature du traité du 15 juillet 1840 sur les affaires d'Égypte, lord Palmerston réunit au Foreign-Office les représentants d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie, et nous invita à signer, pour la répression de la traite, un traité par lequel les trois puissances du Nord acceptaient les conventions conclues à ce sujet, en 1831 et 1833, entre la France et l'Angleterre, et qui de plus apportait, dans l'exercice du droit de visite, quelques modifications. Cette négociation avait été entamée, suivie et amenée à ce point par mes prédécesseurs. J'en rendis compte à M. Thiers, alors chef du cabinet, qui me répondit : « Je vais consulter sur l'af-

faire de la traite des nègres. Je crains aujourd'hui de faire traité sur traité avec des gens qui ont été bien mal pour nous. » M. Thiers avait raison : ce n'était pas au moment où le cabinet anglais venait de se séparer de nous avec un si mauvais procédé qu'il convenait de lui donner une nouvelle marque de confiance et d'intimité.

Un an après, à la fin de 1841, le cabinet whig était tombé. Le traité du 15 juillet 1840 ne subsistait plus ; les affaires de l'Égypte et de Méhémet-Ali étaient terminées; la convention du 13 juillet 1841, en réglant, quant au passage des détroits, les relations des cinq grandes puissances avec la Porte, avait fait rentrer la France dans le concert européen. Sir Robert Peel et lord Aberdeen avaient remplacé lord Melbourne et lord Palmerston, et nous témoignaient les dispositions les plus amicales. Ils me demandèrent de signer le nouveau traité, depuis longtemps préparé, pour la répression plus efficace de la traite. Je n'hésitai point. Aucun motif de convenance et de dignité ne nous commandait plus d'en retarder la conclusion. Nous aussi, nous voulions la répression de la traite. Nous avions, depuis dix ans, accepté, pour y parvenir, l'exercice réciproque du droit de visite. Ni les plaintes auxquelles il avait donné lieu, ni les modifications qu'y apportait la nouvelle convention, ne me parurent assez graves pour nous faire délaisser l'œuvre morale qui nous l'avait fait accepter et l'intimité politique qui s'y rattachait. Le 20 décembre 1841, M. de Sainte-Aulaire, depuis quelques mois seulement ambassadeur du roi à Londres, signa le nouveau traité.

On sait quels orages attira sur moi cet acte. Je n'ai nul droit de m'en plaindre. La lutte où je me vis engagé, à cette occasion, dans les chambres aboutit à deux résultats qui semblaient difficiles à concilier. Je réussis dans mes efforts, car les cabinets de Paris et de Londres demeurèrent intimement unis malgré les efforts de l'opposition pour les diviser, et le but que l'opposition avait poursuivi contre moi devint un succès pour moi; d'accord entre les deux cabinets, le droit de visite fut aboli.

Je ne veux pas donner le change sur ma pensée: à considérer les choses en elles-mêmes et abstraction faite des exigences d'une situation créée par les passions des hommes, je n'ai pas pris alors et je ne prends pas davantage aujourd'hui l'abolition du droit de visite pour un succès. Généralement et sincèrement pratiqué, c'était, je crois, le moven le plus efficace de réprimer la traite, et la répression de la traite valait bien les inconvénients et les ennuis, d'ailleurs exagérés, du moven; mais le prince de Metternich disait avec raison : « Le vice de ce mode d'action, c'est qu'il n'est praticable qu'entre, je ne dis pas seulement des gouvernements, mais des pays vivant dans la plus grande intimité, étrangers à toute susceptibilité, à toute mésiance réciproque, et animés du même sentiment au point de passer de bon cœur l'éponge sur les abus. » Cette identité de

sentiments, cette égalité de zèle n'existaient point, entre la France et l'Angleterre, pour la répression de la traite; et loin qu'il n'y eût entre les deux peuples point de susceptibilités ni de méfiances, le traité du 15 juillet 1840 avait ranimé en France toutes celles que la sympathie de l'Angleterre pour la France, après les événements de 1830, avait assoupies. Je ne pense pas que le soulèvement qui éclata en 1842 contre le droit de visite, appliqué à la répression de la traite, fût juste, ni politique, ni même parfaitement spontané et naturel; l'art de l'opposition le fomenta, et la faiblesse de beaucoup de conservateurs l'accepta fort au delà de la vérité. Ce fut pourtant bientôt, on ne saurait le nier, une de ces impressions contagieuses contre lesquelles le raisonnement, la prudence, les notions même de droit et d'équité demeurent sans pouvoir. La surprise fut grande dans le cabinet anglais à cette explosion de méfiance avouée et d'hostilité mal déguisée contre l'Angleterre. Sir Robert Peel et lord Aberdeen étaient étrangers au tort qu'avaient eu envers nous leurs prédécesseurs; la cause de notre mécontentement avait disparu; ils s'appliquaient avec empressement à en effacer la trace; ils avaient peine à comprendre l'amertume des soupçons, la vivacité des alarmes que des traités en vigueur depuis dix ans excitaient tout à coup parmi nous. Et quand je me prévalais de cet état des esprits pour me refuser à la ratification du nouveau traité : « Prenez garde, disaient-ils, ce sont là des motifs qui peuvent avoir pour vous une valeur déterminante, mais qu'il ne faut pas nous appeler à apprécier, car ils sont très-injurieux pour nous, et nous ne pouvons avec dignité les voir se produire sans les ressentir vivement. On est parvenu à persuader en France que nous sommes d'abominables hypocrites, que nous cachons des combinaisons machiavéliques sous le manteau d'un intérêt d'humanité. Vous vous trouvez dans la nécessité de tenir grand compte de cette clameur, et nous faisons suffisamment preuve de bon caractère en ne nous en montrant pas offensés; mais si vous venez, à la face de l'Europe, nous présenter officiellement ces inculpations comme le motif déterminant de votre conduite, nous ne pouvons nous dispenser de les repousser, car notre silence impliquerait une sorte d'adhésion.

Une autre pensée préoccupait aussi les ministres anglais : engagés au même moment dans une négociation avec les États-Unis sur le concert à établir entre les deux nations pour la répression de la traite, ils s'étaient flattés que, si l'Europe entière acceptait le traité du 20 décembre 1841 sur le droit de visite, l'Amérique aussi finirait par y adhérer, et que, la traite devenant alors à peu près impossible, ils auraient l'honneur d'atteindre le grand but que l'Angleterre poursuivait avec tant d'ardeur. Nonseulement par notre refus de ratifier le traité ils perdaient cette espérance, mais l'idée leur vint que nous ne refusions cette ratification que de concert avec les États-Unis, et en nous unissant secrètement à eux

pour faire échouer, dans l'ancien et dans le nouveau monde, les desseins de l'Angleterre. C'était surtout dans l'esprit naturellement inquiet et méfiant de sir Robert Peel que fermentaient ces soupçons; les honnêtes gens, quand ils ne sont ni chimériques, ni dupes, tombent aisément dans des mésiances extrêmes, et les siennes apparaissaient quelquefois singulièrement au milieu du bon vouloir et du sincère désir d'entente cordiale qui l'animaient. Il fallut du temps et les épreuves que le temps amène dans les relations des hommes pour le convaincre que nous aussi nous étions sincères, qu'il pouvait avoir confiance en nous, même quand nos actes le contrariaient, et que, dans l'affaire du droit de visite entre autres, nous ne faisions que céder à une nécessité qu'il connaissait aussi bien que nous, la nécessité du respect pour les sentiments de nos chambres et de notre pays. Sir Robert avait d'ailleurs l'esprit trop juste et trop ferme pour ne pas mettre sa politique générale audessus de telle ou telle question particulière; il voulait, entre l'Angleterre et la France, et pour toute l'Europe, la paix, la vraie paix, la politique tranquille et conservatrice : quand il se tint pour bien assuré que c'était là aussi, sans arrière-pensée, notre politique, et que nous avions, pour la maintenir dans notre pays, encore plus d'efforts à faire que lui dans le sien, il se résigna aux sacrifices qu'elle lui imposait envers nous, et après avoir accepté en 1842 notre refus de ratifier le traité du 20 décembre 1841 sur le droit de visite, il en vint à accepter, en 1845, l'abolition du droit de visite même et des conventions de 1831 et 1833 qui le consacraient.

Ce fut surtout à lord Aberdeen que cette politique éclairée, conciliante et vraiment indépendante des préventions de parti comme des humeurs populaires, dut son succès, au sein du cabinet même comme dans les négociations. Les ennuis ne lui étaient pas épargnés; pendant qu'on m'accusait à Paris de condescendance servile envers l'Angleterre, on lui adressait à Londres le même reproche; il était le complaisant ou la dupe du roi Louis-Philippe et de M. Guizot. Attristé quelquefois de ces absurdes imputations, il ne leur cédait jamais rien au fond, ne se décourageant jamais de la bonne politique, trèsréservé seulement dans le langage, et d'une patience infinie à préparer et à attendre les résultats. J'ai à cœur de donner une juste idée de la loyale intimité qui régnait entre nous, et de la façon dont nous traitions ensemble au milieu des embarras et des ombrages qui nous assiégeaient. J'extrais ce fragment d'une lettre que je lui adressai le 3 décembre 1844, à propos d'un soupcon qu'il m'avait exprimé sur un incident survenu en Espagne: « Ce que nous avons, je crois, de mieux à faire l'un et l'autre, c'est de mettre en quarantaine sévère tous les rapports, bruits, plaintes, commérages, qui peuvent nous revenir sur les menées secrètes ou les querelles de ménage de nos agents : - pour deux raisons : la première, c'est que la plupart de ces commérages sont faux; la seconde, c'est que, même quand ils ont

quelque chose de vrai, ils méritent rarement qu'on v fasse attention. L'expérience m'a convaincu, à mon grand regret, mais enfin elle m'a convaincu que nous ne pouvions encore prétendre à trouver ou à faire soudainement passer dans nos agents la même harmonie, la même sérénité de sentiments et de conduite qui existent entre vous et moi. Il y a, chez nos agents dispersés dans le monde, de grands restes de cette vieille rivalité inintelligente, de cette jalousie aveugle et tracassière qui a longtemps dominé la politique de nos deux pays. Les petites passions personnelles viennent s'y joindre et aggravent le mal. Il faut lutter, lutter sans cesse et partout contre ce mal, mais en sachant bien qu'il y a là quelque chose d'inévitable, et à quoi, dans une certaine mesure, nous devons nous résigner. Nous nous troublerions tristement l'esprit, nous nous consumerions en vains efforts si nous prétendions prévenir ou réparer toutes les atteintes, tous les mécomptes que peut recevoir cà et là notre bonne entente. Si ces atteintes sont graves, si elles compromettent réellement notre politique et notre situation réciproque, portons-y sur-le-champ remède, d'abord en nous disant tout, absolument tout, pour parvenir à nous mettre d'accord, vous et moi, ensuite en imposant nettement à nos agents notre commune volonté. Mais sauf de telles occasions, laissons passer, sans nous en inquiéter, bien des difficultés, des tracasseries, des humeurs, des mésintelligences locales, qui deviendraient importantes si nous leur permettions

de monter jusqu'à nous, et qui mourront dans les lieux mêmes où elles sont nées si nous les condamnons à n'en pas sortir. »

Les deux visites que fit en 1843 et 1845 la reine d'Angleterre au château d'Eu, où elle amena lord Aberdeen, et celle du roi Louis-Philippe, en 1844. au château de Windsor, où je l'accompagnai, contribuèrent beaucoup à développer entre nous cette bonne intelligence générale, cette confiance prompte, cette harmonie préétablie, si la politique peut admettre cette belle expression de Leibnitz, qui sont presque impossibles à espérer quand les personnes ne se sont jamais rencontrées et unies dans la liberté des conversations intimes. J'eus également à Windsor avec sir Robert Peel, et aussi avec le duc de Wellington, dont le grand jugement et l'autorité persistaient au milieu d'un déclin physique très-apparent, de longs entretiens sur les questions qui nous préoccupaient, particulièrement sur le droit de visite; et malgré l'extrême réserve de leurs paroles, malgré l'incertitude, encore grande, de leurs intentions, je revins persuadé que le cabinet anglais ne tarderait pas à reconnaître lui-même qu'après les débats soulevés et au milieu des écueils à grand'peine évités depuis trois ans, le droit de visite n'était plus entre la France et l'Angleterre, pour la répression de la traite, qu'un mot vain, une arme inefficace, et pour les bons rapports des deux pays un continuel péril. Le duc de Broglie, en se chargeant d'aller suivre à Londres cette négociation, en détermina

l'heureuse issue : il avait signé la convention de 1833: toute l'Angleterre savait avec quelle sincérité et quelle constance il était dévoué à l'abolition de la traite et de l'esclavage; elle portait, et à son caractère en général, et à ses sentiments sur cette question en particulier, une entière confiance. Le docteur Lushington, chargé par le cabinet anglais de négocier avec lui, avait, dans l'opinion de son pays, des mérites et une autorité analogues; ils surmontèrent, non sans travail, mais d'un commun et loval effort, les difficultés, grandes encore, de la question; les officiers de marine qui leur avaient été adjoints pour en étudier les détails pratiques, entre autres le capitaine, aujourd'hui contre-amiral Bouet pour la France et le capitaine Trotter pour l'Angleterre, y portèrent le même bon vouloir, le même désir de succès. Le 29 mai 1845 fut signé le traité qui substituait au droit de visite un nouveau mode de concert et d'action, entre la France et l'Angleterre, pour la répression de la traite, et ce nuage disparut de l'horizon.

Dans l'affaire du droit de visite, c'était la France qui se montrait susceptible et réclamait un nouveau droit entre les deux États; dans l'affaire de Tarti, ce fut l'Angleterre qui se crut offensée et en droit de demander une réparation. Non que le gouvernement anglais lui-même fût, à l'origine de cet incident, vivement intéressé dans la question : il avait, en 1827, sous le ministère de M. Canning, formellement refusé la possession de l'île de Tarti, que les chefs indigènes lui avaient offerte, et il n'avait ainsi

nul droit à faire valoir contre l'établissement du protectorat français; mais nous nous trouvions là en présence d'une autre puissance anglaise considérable, quoique sans titre politique, et avec laquelle sir Robert Peel et lord Aberdeen avaient grandement à compter.

C'est une assertion admise comme un fait, et incessamment répétée dans la plupart des journaux catholiques, que le protestantisme est en pleine décadence, qu'il ne compte plus guère dans son sein que des indifférents ou des esprits empressés de retourner au catholicisme, que partout enfin il se refroidit et se décompose, comme les morts. Curieux exemple de l'ignorance frivole où peut jeter la passion! Je pourrais inviter les personnes qui se complaisent dans cette idée à aller en Angleterre et à voir de leurs propres yeux combien la foi et la pratique du christianisme protestant y sont vivantes, répandues, assidues; je pourrais les promener en Hollande, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis d'Amérique, en France même, et leur montrer partout, parmi les protestants, la foi et la ferveur religieuse se ranimant et se propageant à côté de l'incrédulité savante ou grossière, fanatique ou apathique, maladie dont à coup sûr, dans le monde chrétien, les États protestants ne sont pas seuls atteints; mais je laisse là cette controverse de statistique religieuse, et n'y veux prendre qu'un fait auquel l'affaire de Tarti se lie intimement, et qui en explique seul la gravité.

J'ai sous les yeux les rapports et les budgets de trente-deux sociétés libres anglaises vouées à la propagation ou au maintien du christianisme protestant dans le monde. Je résume les moyens d'action et les travaux des six principales de ces associations pour l'année 1846, la dernière dont les faits et les chiffres me soient connus avec précision, et je trouve que ces six sociétés de missions protestantes anglaises ont recu pour leur œuvre, dans le cours de cette seule année, 548,725 livres sterling (13,718,125 francs), et qu'elles ont dépensé 527,408 livres sterling (13.185,200 francs). Elles avaient en activité à la même époque, dispersés sur toute la face du globe, 1.752 missionnaires principaux, y compris 16 évêques, et sans compter plusieurs milliers d'aides-missionnaires, maîtres d'école, exhortants et autres ouvriers chrétiens de diverses qualifications 1. Je sais

1 Ces six grandes sociétés des missions anglaises sont :

1º La Société pour la Propagation du Christianisme, fondée en 1698.—Elle avait en 1846:

Revenu... 97,559 liv. st.=2,438,975 fr.

Dépense .. 93,550 liv. st. =2,348,750 fr.

2º La Société des Missions de l'Eglise anglicane, fondée en 1701.—Elle avait en 1846 :

Revenu... 415,259 liv. st =2,881,474 fr.

Dépense.. 93,846 liv. st.=2,346,450 fr.

Ses missions sont réparties entre seize diocèses, savoir :

| Nouvelle-Écosse   | 1 | événné. | 43 | missionnaire |
|-------------------|---|---------|----|--------------|
| Nouveau-Brunswick |   |         | 35 |              |
| Québec            |   |         | 53 | Id.          |
| Toronto           | 1 | 1d.     | 90 | Jd.          |
| Terre-Neuve       | 1 | Id.     | 27 | Id.          |
| La Jamaïque       | 1 | Id.     | 11 | Id.          |

A reporter. 6 évêques, 259 missionnaires.

avec certitude que depuis 1846 le chiffre des dépenses et le nombre des agents de cette œuvre géné-

| Report           | 6 évêques, | 259 | missionnaires. |
|------------------|------------|-----|----------------|
| Les Barbades     | 1 Id.      | 15  |                |
| Antigoa          | 1 Id.      | 5   | Id.            |
| La Guyane        |            | 9   | Id.            |
| Calcutta         |            | 13  | Id.            |
| Madras           | 1 Id.      | 21  |                |
| Ceylan           | 1 Id.      | 3   | Id.            |
| Bombay           |            | 2   | Id.            |
| Australie        | 1 Id.      | 37  |                |
| Nouvelle-Zélande | 1 Id.      | 3   | Id.            |
| Tasmanie         | 1 Id.      | 11  | Id.            |

Total... 16 évêques, 378 missionnaires.

3º La Société des Missions baptistes, fondée en 4792.—Elle avait en 4846:

Revenu... 22,586 liv. st.=564,650 fr. Dépense.. 27,589 liv. st.=689,725 fr.

En activité 200 stations et 150 missionnaires, avec un grand nombre d'aides.

4º La Société des Missions de Londres, fondée en 4795.—Elle avait en 4846:

Revenu... 79,545 liv. st.=4,988,625 fr. Dépense.. 74,497 liv. st.=4,862,425 fr.

Elle entretenait 70 stations et 244 missionnaires.

5º La Société des Missions de l'Église anglicane en Afrique et dans l'Orient, fondée en 4800.—Elle avait en 4846:

Revenu... 406,059 liv. st.=2,654,475 fr. Dépense... 96,662 liv. st.=2,446,550 fr.

Elle entretenait 105 stations et plus de 600 missionnaires.

6º La Société des Missions wesleyennes. Ses travaux ont commencé en 4786; elle a été organisée en 4846.—Elle avait en 4846:

Revenu. ... 442,823 liv. st. = 2,820,575 fr. Dépense . . 412,056 liv. st. = 2,801,400 fr.

Elle entretenait 263 stations principales, et 364 missionnaires, sans compter un très-grand nombre d'aides-missionnaires, maîtres d'école, etc.

rale des missions protestantes anglaises se sont notablement accrus.

C'était l'une des plus considérables et des plus actives entre ces associations pieuses, la Société des Missions de Londres, qui avait envoyé dans l'île de Taïti ses missionnaires. Ils y résidaient depuis longtemps, travaillant avec ardeur à la conversion et à la civilisation des indigènes. Je dis à la civilisation comme à la conversion. Quand les jésuites s'établirent au Paraguay, ils ne se contentèrent pas de prècher et de convertir; ils s'appliquèrent à civiliser le nouveau peuple chrétien en le gouvernant. En dépit des dissidences profondes et probablement aussi de l'antipathie qui les séparent des jésuites, les missionnaires protestants ont avec eux, au point de vue social, une remarquable analogie. En portant le christianisme chez les Indiens du Paraguay, les jésuites n'y vinrent pas en simples apôtres, uniquement préoccupés de planter la croix et de semer la parole divine dans un monde idolâtre; c'était une société organisée, un essaim d'une congrégation ailleurs ancienne et puissante, une grande famille religieuse, selon leur propre langage, qui se transportait au milieu des peuplades sauvages pour les faire vivre sous la loi d'une autorité chrétienne, en même temps qu'elle leur prêchait la foi chrétienne. Avec des principes très-divers, les missions protestantes ont un semblable caractère : ce ne sont pas non plus des individus isolés, exclusivement voués à l'œuvre de l'apostolat chrétien; ce sont des familles chrétiennes

154

qui vont vivre au milieu des parens, et leur enseigner, avec l'autorité de l'exemple comme de la parole, les mœurs chrétiennes, les vertus domestiques chrétiennes, la civilisation chrétienne telle qu'elle s'est développée dans leur patrie. Eux aussi, ils racontent, ils prêchent l'Évangile; ils meurent, s'il le faut, pour l'Évangile; mais, en attendant le succès ou la mort, ils vivent selon l'Évangile, dans toutes les relations naturelles des hommes, sous les veux de ces peuples qu'ils veulent lui conquérir. Ce sont des maris et des femmes, des pères et des mères, des parents et des enfants, des frères et des sœurs, des maitres et des serviteurs chrétiens, en même temps que des missionnaires et des Anglais. Je déteste les comparaisons jalouses: personne ne respecte et n'admire plus que moi les missionnaires catholiques qui vont vivre et mourir seuls dans un monde ennemi, avant pour unique affaire et pour unique joie la propagation de la foi chrétienne, et pour unique perspective, dans leur austère et solitaire travail, le salut de quelques pauvres âmes ignorées et la chance du martyre; mais Dieu a des voies diverses pour ses serviteurs, et la famille missionnaire dans sa vertueuse activité n'est, à coup sûr, ni moins belle à ses yeux, ni moins utile à son service, que le prêtre missionnaire dans son pieux isolement.

Les missionnaires anglais étaient à Tarti de véritables magistrats moraux, puissants auprès de la population et de ses chefs, prédicateurs et réformateurs vénérés, jouissant à la fois des succès de la parole et

des plaisirs de la domination. L'établissement du protectorat français leur devait être et leur fut trèsamer : c'était un péril pour leur foi, la chute de leur prépondérance et un échec, dans l'Océan Pacifique, pour le nom de leur patrie. Dès que la nouvelle en arriva à Londres, toutes les sociétés de missions s'émurent, tinrent des meetings, envoyèrent des députations au cabinet anglais, à l'ambassadeur de France, déclarant que leur œuvre était compromise dans toute l'Océanie, et demandant que le protectorat commun de l'Angleterre, de la France et des États-Unis d'Amérique remplaçat, dans Taïti, le protectorat exclusivement français. Onze des principaux patrons de ces sociétés, tous hommes considérables par le rang et le caractère, adressèrent à lord Aberdeen une lettre pressante à l'appui de ces réclamations 1. L'un d'entre eux, sir George Grey, témoigna l'intention d'interpeller le cabinet dans la chambre des Communes. Le mouvement devient bien plus vif encore quand on apprit, quelques mois après, que ce n'était plus du simple protectorat français qu'il s'agissait à Tarti, et que l'amiral Dupetit-Thouars avait pris pleine possession de l'île et de la souveraineté. Le parti des saints éclata; les politiques les

¹ Les signataires de cette lettre étaient: le marquis de Cholmondeley, l'évêque de Chester, l'évêque de Chichester, le comte de Galloway, lord Bexley, lord Ashley-Cooper (aujourd'hui le comte de Shaftesbury), lord Sandon (aujourd'hui le comte Harrowby), lord Teignmouth, sir George Grey, sir Thomas Baring et sir Robert Inglis.

moins dévots et les plus amis de la France se montrèrent troublés; sir George Grey interpella sir Robert Peel, qui répondit en éludant, mais avec une émotion péniblement contenue. Les diplomates étrangers eux-mêmes prirent l'affaire en vive sollicitude, la jugeant très-grave: « Taïti, dit l'un d'eux, sera pour le cabinet anglais un plus gros embarras que l'Irlande. » Une extrême froideur, sinon une rupture entre la France et l'Angleterre, en paraissait la conséquence inévitable.

Le cabinet anglais était très-agité. Avant même qu'il fût question de Taïti, à la seule nouvelle de notre occupation des Marquises, il avait vu percer, parmi ses amis, des symptômes d'humeur et d'inquiétude: «Ceci est une honte et un danger pour l'Angleterre, » avait dit à lord Aberdeen un homme sérieux. L'hostilité jalouse contre la France n'est plus en Angleterre un sentiment général et permanent, ni qui domine la politique; mais ce sentiment vit toujours dans beaucoup de cœurs anglais, et s'y réveille aisément avec ses susceptibilités, ses aveuglements et ses exigences. Sir Robert Peel, sans les partager, prêtait volontiers l'oreille à ces impressions, et en tenait grand compte. Un autre sentiment, la crainte d'être pris pour dupe, le préoccupait vivement lui-même : « Était-on bien sûr que l'amiral Dupetit-Thouars n'eût pas agi en vertu d'instructions secrètes du gouvernement français? Ne l'avions-nous pas engagé nous-mêmes à saisir le premier prétexte pour transformer notre protectorat de Taïti en com-

plète et souveraine possession? Pourquoi avions-nous dans ces mers-là trois frégates? Elles n'étaient assurément pas nécessaires contre les naturels de Taïti; nous avions prévu sans doute un conflit plus sérieux.» Lord Aberdeen, pour maintenir entre les deux pays la politique de conciliation et de bonne entente, avait sans cesse à lutter, et contre ces impressions publiques, et contre ces méfiances intérieures; il fallait non-seulement qu'il prévint, de la part du cabinet, toute résolution, toute démarche brusque ou excessive, mais souvent aussi, et c'était là peut-être son plus difficile soin, qu'il arrêtat sur les lèvres du chef du cabinet les paroles de soupcon ou d'irritation que, dans les entraînements ou les embarras de la discussion au sein de la chambre des Communes, sir Robert était enclin à laisser échapper.

Lord Aberdeen jugeait bien de la situation, et faisait preuve d'autant de sagacité que de prudence. Nous n'avions, et nous n'avions jamais eu, dans cette affaire, ni dessein secret, ni arrière-pensée, ni désir mème au delà de nos actes et de nos paroles. Nous voulions acquérir dans l'Océan-Pacifique un point qui pût être à la fois un lieu de déportation salubre et sûr, et une station de ravitaillement et de refuge pour notre marine marchande, sans nous engager dans les charges et dans les chances d'un grand établissement territorial. Le petit archipel des Marquises paraissait satisfaire à ces conditions; il n'appartenait à nulle autre puissance; l'amiral Dupetit-Thouars reçut la mission de l'occuper. Il ne s'agissait nullement de Taïti dans

ses instructions, et nous n'avions formé sur cette lle, ni dans le présent, ni dans l'avenir, absolument aucun dessein. Quand nous apprimes que, quatre mois après l'occupation des Marquises, l'amiral Dupetit-Thouars, à la suite d'incidents compliqués que je n'ai garde de reproduire ici, avait été amené à établir dans Taïti le protectorat français, nous prévimes, non sans regret, qu'il en pourrait résulter dans nos rapports avec l'Angleterre quelques difficultés, mais nous ratifiames l'acte sans hésiter. De toutes nos raisons, je n'en rappelle qu'une, la raison décisive : le drapeau français venait d'être planté dans l'Océanie; nous ne voulûmes pas qu'au moment même de son apparition il v reculat. Nous ne portions atteinte aux droits ni même aux prétentions d'aucun État; le traité conclu par l'amiral Dupetit-Thouars, en établissant le protectorat, respectait la souveraineté et les droits intérieurs de la reine de Taïti. Nous dîmes hautement les motifs et les limites de notre résolution. Le cabinet anglais les comprit, et ne réclama point. Nous comprimes à notre tour son déplaisir et ses embarras, et nous nous promimes mutuellement la prudence et les ménagements que se doivent, dans les affaires à la fois petites et délicates, de grands gouvernements qui ne veulent ni faiblir l'un devant l'autre, ni se brouiller pour des misères.

Je dis des misères, et en maintenant ce mot, je l'explique; je ne voudrais, à aucun prix, être soupconné de méconnaître la grandeur des intérèts et des sentiments engagés dans cette question, des intérèts

et des sentiments chrétiens. Protestant et ministre d'un roi catholique dans un pays de liberté religieuse, mais essentiellement catholique, je n'ai jamais cherché à surmonter les difficultés de cette situation qu'en l'acceptant tout entière, et en en remplissant tous les devoirs divers, mais, à mon sens, point opposés. J'ai gardé hautement ma foi en servant la politique de mon pays: j'ai soutenu librement la politique de mon pays en gardant ma foi. Dans l'affaire de Taïti, l'épreuve était, pour moi, délicate; le catholicisme, le protestantisme et la politique étaient là en présence; je me permettrai de rappeler textuellement ici quels principes j'ai invoqués pour concilier leurs droits, non pas après coup, mais au moment même de l'épreuve et pendant le combat : « Ce serait, disais-je le 10 juin 1843 et le 1er mars 1844 dans la chambre des Députés, ce serait pour un gouvernement une entreprise insensée, je ne veux pas dire autre chose, que de se charger de faire de la propagande religieuse et d'imposer sa religion par la force, même aux païens... l'Angleterre ne le fait point. Il y a des missionnaires anglais uniquement préoccupés du désir de répandre le christianisme, et qui, spontanément, librement, à leurs risques et périls, sans aucune intervention du gouvernement anglais, vont promener leur activité et leur dévouement sur la face du monde pour y porter leur foi. Ils ont bien le droit de le faire; ils ne sont pas le gouvernement de leur pays. Mais ils portent partout où ils pénètrent la foi, la langue, le nom,

l'influence de leur pays; et leur gouvernement, qui le sait, qui recueille le fruit de leur activité, leur gouvernement les suit de ses regards, les soutient, les protége partout où ils pénètrent. En cela, il fait aussi son devoir : à chacun sa tâche; aux missionnaires libres la propagation de leur foi religieuse, au gouvernement la protection de ses sujets, même missionnaires, partout où ils vont. La France aussi a ses missionnaires; avant que vous vous en occupassiez, des hommes sincères, courageux, dévoués, des prêtres catholiques, faisaient dans le monde, avec la langue et le nom français, ce que les missionnaires anglais font au nom de leur pays. Ils le faisaient précisément dans les parages qui nous occupent, dans les archipels de l'Océan-Pacifique; ils travaillaient à conquérir à leur foi l'archipel des îles Gambier, l'archipel des Navigateurs, de la Nouvelle-Zélande et bien d'autres. Pourquoi le gouvernement français ne ferait-il pas pour les missionnaires français catholiques ce que le gouvernement anglais fait pour les missionnaires anglais protestants? Pourquoi ne les suivrait-il pas de ses regards, ne les couvrirait-il pas de sa protection?.... C'est l'histoire, la tradition, la situation naturelle de la France..... Parce qu'heureusement la liberté des cultes s'est établie en France, parce que catholiques et protestants vivent en paix sur le même sol, sous la même loi, serait-ce une raison pour que la France délaissat son histoire, ses traditions, la religion de ses pères, pour qu'elle cessât de la protéger dans le monde? Non, certainement

non : la France a recu chez elle la liberté religieuse: elle la portera partout. Je ne vois pas pourquoi la France ne ferait pas dans l'Océanie, dans les établissements français, ce qu'elle fait chez elle-même, sur son ancien territoire. Ce sera difficile, dit-on; il v aura des embarras, des complications. C'est le métier des gouvernements de faire des choses difficiles, de suffire aux complications qui se présentent.... Nous avons promis et garanti, aux missionnaires anglais qui résident à Taïti, liberté, protection, sécurité, et je n'hésite pas à dire que le gouvernement anglais a pleine confiance dans notre parole; mais cette parole que nous avons donnée, nous avons à la demander aussi pour nous. Ailleurs qu'à Taïti, dans la Nouvelle-Zélande par exemple, des missionnaires catholiques se sont établis; un évêque français est à leur tête; ils sont sous l'autorité anglaise : nous avons besoin qu'ils jouissent là de la même liberté, de la même sécurité que nous garantissons aux missionnaires anglais à Taïti..... Partout dans cette Océanie la religion catholique et la religion protestante sont à côté l'une de l'autre; toutes deux se propagent en même temps..... C'est un beau spectacle que ces missions diverses travaillant paisiblement, librement, à la propagation de la foi chrétienne; mais c'est un spectacle difficile, délicat, périlleux, qui ne peut durer qu'à la condition qu'il sera protégé par la bonne intelligence, par l'harmonie des deux grands gouvernements sous l'empire desquels ces missions s'exercent. Le jour où cette bonne intelligence aura

cessé, du milieu de cet océan il sortira des tempêtes; ces missions religieuses, catholiques et protestantes, deviendront des principes de querelle, des causes de guerre. Si donc vous voulez que cette grande œuvre, aussi salutaire que belle, continue et réussisse, appliquez-vous à maintenir l'harmonie entre les deux puissants gouvernements qui la protégent. Et quand ces deux gouvernements sont eux-mêmes d'accord sur ce point, quand ils se promettent l'un à l'autre, quand ils se donnent effectivement l'un à l'autre, dans les régions dont je parle, toutes les libertés, toutes les garanties dont l'œuvre que je rappelle a besoin, ne souffrez pas qu'il dépende de la volonté d'un homme, quelque honorable, quelque courageux, quelque dévoué à son pays qu'il soit, et ce n'est pas moi qui contesterai à l'amiral Dupetit-Thouars aucun de ces mérites, ne souffrez pas, dis-je, qu'il dépende de la volonté d'un seul homme de venir troubler un pareil spectacle, et rompre, entre les deux grands pays qui le donnent, la bonne intelligence et l'harmonie qui peuvent seules assurer sa durée et son succès. »

Mise franchement en pratique et adoptée par les chambres après de violents débats, cette politique eut dans le cabinet anglais l'effet que nous étions en droit d'en attendre. Dès qu'on sut que nous n'avions pas ratifié la prise de possession souveraine de Tarti, et que nous nous en tenions au protectorat accepté dixhuit mois auparavant par les indigènes, les humeurs et les méfiances se dissipèrent; sir Robert Peel s'em-

pressa de rendre hommage à notre loyale modération; lord Aberdeen ne rencontra plus parmi ses collègues ni doute ni objection aux mesures qu'il se proposait de prendre pour éloigner de Taïti les agents qui pouvaient nous y susciter de nouveaux embarras. L'affaire semblait terminée.

Mais les affaires ne finissent pas si aisément ni si vite lorsqu'après avoir traité avec la politique d'un gouvernement, on demeure encore en présence de la liberté et de la foi d'un peuple. Beaucoup plus préoccupées de leur œuvre que des principes du droit des gens et des ménagements entre les États, les sociétés de missions anglaises ne se résignaient pas à voir Taïti passer sous l'empire d'une puissance étrangère et catholique. Nous promettions à leurs missionnaires liberté et protection; mais elles doutaient de l'efficacité permanente de nos promesses. Elles perdaient à la fois la domination et la sécurité. Soit de propos prémédité, soit par entraînement, elles s'engagèrent dans un ardent travail pour faire échouer, à Taïti même, ce protectorat français dont elles n'avaient eu ni le droit ni le pouvoir d'empêcher l'établissement. Jusqu'à quel point leurs directeurs et leurs patrons à Londres entrèrent eux-mêmes dans ce dessein, je l'ignore et ne m'inquiète point de le savoir; la passion qui animait ces sociétés n'avait nul besoin, pour agir, des ordres préalables ou du concours avoué de leurs chefs, et ne les attendait pas; leurs agents et leurs amis, missionnaires attachés à leur service ou marins dévoués à leur cause, résis-

taient naturellement, spontanément, au protectorat français, et s'unissaient dans leurs efforts, publics ou secrets, isolés ou concertés, pour l'entraver ou le détruire. A Taïti, plusieurs des missionnaires anglais établis dans l'île, ou plus modérés, ou plus exclusivement préoccupés de leur tâche religieuse et plus exempts de passion humaine, se tinrent en dehors de ces menées, déclarant hautement que, « comme ministres de l'Évangile de paix, c'était, à leurs yeux, leur impérieux devoir d'exhorter la population de ces îles au maintien de la paix et à la soumission envers le pouvoir de fait, soumission conforme à l'intérêt des Tartiens, et surtout commandée par la loi de Dieu, qu'ils étaient, eux, missionnaires chrétiens, spécialement chargés d'inculquer. » Mais cette pieuse résignation de quelques hommes n'arrêtait point la lutte engagée contre l'établissement français. M. Pritchard, à la fois agent des missions et consul d'Angleterre à Taïti, était à la tête de cette lutte. Je ne connais point M. Pritchard, et ne veux commettre, sur lui et son caractère personnel, ni erreur ni injustice; ce qui est certain, c'est qu'appelé à rechercher avec quelque soin ce qu'il avait été et ce qu'il avait fait auparavant, je l'ai trouvé, dès 1836, résidant à Taïti, actif, remuant, influent, passionnément hostile contre toute intervention, toute action, contre la moindre apparition française et catholique dans l'île. Il en était absent en septembre 1842, quand l'amiral Dupetit-Thouars établit le protectorat; il y revint le 26 février 1843, et dès qu'il y fut de retour, la fer-

mentation antifrançaise, jusque-là faible et obscure, devint vive et continue. Quand les incidents de cette lutte décidèrent l'amiral Dupetit-Thouars, le 5 novembre suivant, à prendre dans Taïti la souveraineté au lieu du protectorat, M. Pritchard amena aussitôt son pavillon, et déclara qu'il cessait ses fonctions de consul, n'étant pas accrédité, à ce titre, par le gouvernement anglais, auprès d'une colonie française; mais en abdiquant son caractère public, il n'en continua pas moins ses efforts pour susciter dans l'île, contre les autorités françaises, la résistance ou même la sédition; et au bout de quatre mois, le 3 mars 1844, en l'absence du gouverneur appelé sur un point éloigné par un mouvement d'insurrection, le capitaine d'Aubigny, commandant provisoire à Papeiti, crut indispensable de faire brusquement arrêter M. Pritchard, et de l'enfermer dans un blockhaus, au secret. Rentré à Papeiti quelques jours après, M. Bruat, en rendant compte de cet incident, le 21 mars, au ministre de la marine, lui disait : « Dans l'agitation où se trouvait le pays, cette mesure était nécessaire; mais je n'ai dû approuver ni la forme ni le motif de l'arrestation. Cependant la gravité des événements était telle que je ne pouvais revenir sur ce qui avait été fait sans décourager notre parti et raffermir les révoltés. A mon arrivée, j'ai tout de suite fait transférer M. Pritchard du blockhaus à bord de la Meurthe, en donnant au commandant Guillevin l'ordre de le recevoir à sa table... J'ai écrit aussi au capitaine anglais du Cormoran, pour l'engager à quitter Papeiti, où il n'avait aucune mission, et à emmener M. Pritchard, que j'ai promis de mettre à sa disposition dès que le bâtiment quitterait le port. »

Quand M. Pritchard arriva le 26 juillet en Angleterre, racontant lui-même son arrestation dont il atténuait probablement avec soin les causes, mais non pas les ennuis, tous les sentiments suscités depuis l'origine de l'affaire de Tarti, et qui jusque-là s'étaient un peu contenus, firent explosion dans les clubs, dans les journaux, dans les salons, dans les chambres. Interpellé le 31 juillet par sir Charles Napier, sir Robert Peel répondit sur-le-champ, du moins selon le compte-rendu des journaux : « Nous avons recu des rapports de Taïti, et comptant sur l'exactitude de ces rapports, que je n'ai aucune raison de mettre en doute, je n'hésite pas à dire qu'un grossier outrage, accompagné d'une grossière indignité, a été commis sur le consul britannique dans cette île. Le gouvernement de Sa Majesté a recu cette nouvelle lundi, et nous avons saisi la première occasion pour faire au gouvernement français les communications que nous jugions commandées par les circonstances... Présumant que les nouvelles sont exactes, je pense que le gouvernement français fera la réparation que nous crovons que l'Angleterre a droit de demander.»

A la lecture des journaux qui rapportaient ces paroles, ma surprise fut grande et l'émotion dans nos chambres très-vive. Nous n'avions reçu du gouvernement anglais aucune communication; au moment où sir Robert Peel avait parlé, nous ne lui en avions

encore fait aucune; ni de part ni d'autre les faits n'avaient été examinés et contrôlés : comment avaitil pu s'exprimer avec une apreté si précipitée et si inexacte? Interpellé à mon tour dans l'une et l'autre chambres, je résolus de rester dans la plus complète réserve : « Il y a ici, répondis-je, des questions de fait et de droit à éclaireir entre les deux gouvernements. Les questions de politique extérieure ont des phases diverses, et elles ne sauraient, à toutes ces phases indifféremment, entrer dans cette chambre. La porte ne leur en doit pas être ouverte toutes les fois qu'elles viennent y frapper. Il y a un moment où la discussion porte la lumière dans ces questions; il y en a d'autres où elle y mettrait le feu. Il ne se peut pas que les tribunes de l'une et de l'autre chambre ressemblent à des journaux, qui, tous les matins, disent et discutent ce qu'ils savent sur les affaires pendantes entre les gouvernements. Convaincu comme je le suis que, pour les intérêts généraux du pays, et pour la question même dont il s'agit, il v aurait des inconvénients graves à la débattre en ce moment, je m'y refuse absolument. Quand elle aura suivi son cours naturel, quand l'opinion et la conduite du gouvernement du roi auront été mûrement arrêtées, quand les faits et les droits auront été éclaircis entre les deux gouvernements, alors je serai prêt, je serai le premier à venir dire et discuter ici ce qu'a fait le gouvernement et quels ont été ses motifs. Jusque-là je garderai le silence.»

C'était évidemment la seule attitude sensée et utile.

168

La clôture de notre session me la rendit plus facile qu'elle ne l'eût été quelques semaines plus tôt. Je n'ai garde de m'arrêter plus longtemps sur une affaire qui fit un bruit alors si grave et aujourd'hui si ridicule. Je ne saurais non plus convenablement raconter la délicate négociation à laquelle elle donna lieu entre lord Aberdeen et moi. Toutes ces vivacités, toutes ces difficultés, tous ces périls, accompagnement naturel d'un régime de liberté, et dont on s'arme si souvent contre ce régime, aboutirent à des résultats justes en soi, honorables pour les deux cabinets et salutaires pour les deux pays. Averti de l'inopportunité et de l'inexactitude de ses premières paroles, sir Robert Peel me fit dire qu'il ne reconnaissait comme correcte aucune des versions qu'en avaient publiées les journaux. Quand les faits eurent été bien éclaircis et débattus, le cabinet français maintint d'une part son droit d'éloigner de tout établissement colonial tout résident étranger qui troublerait l'ordre, d'autre part sa conviction que les autorités francaises à Taïti avaient eu de légitimes motifs de renvoyer de l'île M. Pritchard. Il reconnut en même temps qu'on avait usé envers lui de procédés inutiles et fâcheux, et il en exprima son improbation et son regret. Il offrit de lui accorder, à raison des dommages et des souffrances que ces procédés avaient pu lui faire éprouver, une indemnité dont le règlement fut remis aux deux amiraux français et anglais près de partir pour aller prendre dans l'Océan-Pacifique le commandement des deux stations. Le cabinet anglais, de son côté, ne contesta plus les principes ni les fait soutenus par le cabinet français; il renonça à toute idée de faire reparaître M. Pritchard à Taïti et de nous demander le rappel de l'officier qui l'en avait éloigné. L'affaire reçut ainsi, non-seulement une conclusion officielle, mais une fin équitable et sincèrement acceptée comme telle des deux parts, en sorte que je pus dire avec vérité, le 21 janvier suivant, dans la chambre des Députés : « On appelle cela de l'entente cordiale, de la bonne intelligence, de l'amitié, de l'alliance. Il y a ici quelque chose de plus rare, de plus nouveau et de plus grand que tout cela. Il y a aujourd'hui, en France et en Angleterre, deux gouvernements qui croient qu'il y a place dans le monde pour la prospérité et pour l'activité matérielle et morale des deux pays, deux gouvernements qui croient qu'ils ne sont pas obligés de regretter, de déplorer, de craindre leurs progrès mutuels, qu'ils peuvent, en déployant librement leurs forces de toute nature, s'entr'aider au lieu de se nuire. Et les deux gouvernements qui croient qu'ils peuvent cela croient aussi qu'ils doivent le faire, qu'ils le doivent à l'honneur comme au bien-être de leur pays, à la paix et à la civilisation du monde. Et ce qu'ils croient possible et de devoir pour eux, ces deux gouvernements le font réellement; ils mettent ces idées en pratique, ils se témoignent, en toute occasion, un respect mutuel des droits, un ménagement mutuel des intérêts, une confiance mutuelle dans les intentions et dans les paroles. Voilà ce qu'ils font, et voilà pourquoi les incidents

les plus délicats, les plus graves, n'aboutissent pas entre eux à la rupture, ni même au refroidissement des relations des deux pays. »

J'avais plein droit de tenir ce langage, car lord Aberdeen et la reine d'Angleterre elle-même le tenaient comme moi et avant moi. Lord Aberdeen écrivait le 6 septembre 1844 à lord Cowley : « Ma conviction est que le sincère désir que ressentent les deux gouvernements de cultiver la meilleure et la plus cordiale entente rend presque impossible que des incidents de cette nature, s'ils sont vus sans passion et traités dans un esprit de justice et de modération, puissent aboutir autrement qu'à une issue amicale et heureuse. » Et le 5 septembre, en venant clore, au nom de la reine, la session du Parlement, le lord-chancelier avait dit : « Sa Majesté s'est trouvée naguère engagée dans des discussions avec le gouvernement du roi des Français sur des événements de nature à interrompre la bonne entente et les relations amicales entre ce pays et la France. Vous vous réjouirez d'apprendre que, grâce à l'esprit de justice et de modération qui a animé les deux gouvernements, ce danger a été heureusement écarté. »

Sans émouvoir le public anglais aussi profondément que l'avait fait notre occupation de Tarti, notre guerre avec le Maroc, qui éclata à la même époque, vint aggraver les embarras de la politique internationale. L'Angleterre s'accoutumait lentement et péniblement à croire que notre établissement en Algérie fût un fait accompli et définitif; mais, tout

en le regardant comme précaire, elle en redoutait fort l'extension, surtout vers l'ouest, aux dépens de l'empire marocain, en face de Gibraltar. Les vanteries frivoles provoquent les terreurs crédules; cette absurde parole : « La Méditerranée doit être un lac français. » troublait en Angleterre beaucoup d'esprits. Quand ils virent une armée française, sous les ordres du gouverneur général de l'Algérie, entrer dans le Maroc, et une escadre française, commandée par un fils du roi, paraître devant Tanger, l'inquiétude fut grande, et sir Robert Peel, toujours trèsattentif aux impressions publiques, s'en préoccupa vivement. Des instructions pressantes partirent de Londres, ordonnant au consul général anglais à Tanger de peser de tout le poids de l'Angleterre sur l'empereur du Maroc pour qu'il fît droit aux réclamations de la France et arrêtât le cours de la guerre. Le cabinet anglais aurait, au fond, désiré que nous lui laissassions le soin de nous faire obtenir la justice que nous demandions, et il ne s'y fût pas épargné; mais il nous convenait de prouver au Maroc notre force, en nous faisant justice nous-mêmes. Autant nous souhaitions peu de faire en Afrique de nouvelles conquêtes, autant nous étions décidés à mettre celles que nous y possédions hors de page, en n'admettant pas que personne vint nous y troubler, ni que nous eussions besoin d'aucun appui étranger. M. le prince de Joinville, en frappant, dans l'espace de dix jours, les deux principales villes du Maroc sur ses côtes, Tanger et Mogador, et le maréchal

Bugeaud, en dispersant d'un coup l'armée marocaine sur les rives de l'Isly, portèrent rapidement la politique française au but qu'elle se proposait. M. le prince de Joinville accomplit l'œuvre avec autant de sagacité que de prudence, en prenant sur lui d'engager sur-le-champ la négociation de la paix aussi résolument qu'il avait poussé la guerre, et la question du Maroc fut vidée, sans que notre bonne entente avec l'Angleterre en reçût aucune atteinte, sous les yeux de ses marins et au milieu des allées et venues de ses agents, empressés de nous prêter leurs bons offices que nous acceptions volontiers en pouvant nous en passer.

L'Europe chrétienne a raison de ne pas vouloir qu'aucune ambition particulière précipite la chute de ces États musulmans délabrés qui languissent et tombent en ruine à ses portes. Les intérêts de l'ordre européen passent avant toute question d'avenir, et il ne convient pas à la politique de justice et de paix de donner, même envers la barbarie et le chaos, l'exemple de la violence astucieuse ou agressive. Cependant la Providence a des décrets visibles, et c'est notre droit de les pressentir et de nous y tenir prêts, si nous n'avons pas celui de les hâter dans un dessein égoïste. Les Turcs sortiront d'Europe. Les Barbaresques perdront ce qui leur reste d'empire dans le nord de l'Afrique, à l'est et à l'ouest de ce qu'ils ont déjà perdu. La foi et la civilisation chrétiennes ne renonceront point à leur vertu expansive. A quel moment et par quelles combinaisons rentreront-elles en possession de ces belles contrées qu'elles serrent chaque jour de plus près? Nul ne le sait; mais nul ne peut douter que cet avenir ne leur appartienne. C'est, pour tous les États chrétiens, un acte de prévoyance comme de sens moral d'en tenir grand compte dans leur politique, et de ne pas se mettre en lutte directe et permanente avec des faits qui éclateront infailliblement un jour, et qui seront, quand ils éclateront, un triomphe pour l'humanité.

En septembre 1844, trois ans après l'avénement du cabinet de sir Robert Peel, au moment où sa troisième session parlementaire atteignit son terme, deux des affaires qui avaient failli troubler les bons rapports de l'Angleterre avec la France, celles de Tarti et du Maroc, étaient réglées; la troisième, celle du droit de visite, s'acheminait vers une solution amicalement concertée. Dans le même laps de temps, le cabinet britannique avait victorieusement terminé la guerre et conclu la paix avec la Chine. Après avoir réparé, par une campagne vigoureuse, les échecs des armes anglaises dans l'Afghanistan, il avait, avec une fermeté franche et sage, renoncé à une conquête difficile à faire, difficile et compromettante à garder, si elle eût été faite. Par un traité signé le 9 août 1842 à Washington, il avait réglé avec les États-Unis d'Amérique la délimitation des frontières des deux puissances dans le nord et le mode de leur concours pour la répression de la traite; leur différend sur la possession de l'Orégon restait seul en suspens. Sir Robert Peel et lord Aber-

deen avaient ainsi, en trois ans, sans atteinte à la paix, sans perturbation grave entre les puissances, en maintenant ou en rétablissant partout les bons rapports, résolu toutes les questions de politique extérieure qu'ils avaient trouvées engagées quand ils avaient pris les affaires, et toutes celles qui s'étaient élevées pendant leur administration. Et ils n'en avaient suscité eux-mêmes aucune: ils n'avaient cherché dans aucun événement prématuré, dans aucune complication factice, de la force ou de l'éclat pour leur pouvoir. Ils avaient suffi à tout et n'avaient rien provoqué. C'est là le vrai caractère, le caractère sensé et moral de la bonne politique extérieure. Elle ne considère pas les peuples comme des instruments dont elle dispose pour le succès de ses propres inventions et des combinaisons de sa pensée ambitieuse ou inquiète; elle fait leurs affaires au dehors à mesure qu'elles se présentent naturellement et appellent une solution nécessaire, regardant toujours la paix comme son but et le droit comme sa loi. Ce fut, à cette époque, l'heureuse condition de la France et de l'Angleterre que les deux gouvernements fussent animés du même esprit et se prêtassent loyalement, pour le faire prévaloir, un mutuel appui.

## XII

Pendant qu'au dehors la politique de sir Robert Peel maintenait ou rétablissait partout la paix et les

bons rapports, au dedans le retour de la prospérité publique et de l'ordre dans les finances de l'État justifiait et affermissait son administration. A l'ouverture de la session de 1844, un de ses jeunes et fidèles amis, M. Cardwell, en soutenant la proposition de l'adresse, mit sans emphase et avec précision sous les yeux de la chambre des Communes les preuves de cette bonne fortune méritée, et, à la fin du débat, sir Robert s'en prévalut lui-même avec une franchise prudente et modeste : « J'ai la confiance, dit-il, que nous abordons cette année le Parlement dans de meilleures circonstances;... l'équilibre est rétabli entre les revenus et les dépenses de l'État, et nous avons à tout prix mis un terme à l'accroissement de la dette. La détresse qui pesait sur quelques-uns des grands intérêts du pays, et qui infligeait aux classes ouvrières tant de privations et de maux, a été remplacée, en grande partie du moins, par un mouvement de prospérité qui, je l'espère, ira se développant. Je sais que, dans plusieurs districts, il existe encore des souffrances qui m'inspirent une vive sympathie; j'espère que là aussi elles seront, sinon tout à fait dissipées, du moins fort soulagées. A tout prendre, je me crois en droit de dire que, soit pour nos relations extérieures, soit en ce qui touche à l'état du commerce national et du revenu public, nous nous présentons devant le Parlement ayant réalisé les espérances que nous nous étions permis d'attacher aux mesures que nous lui proposions; et vous penserez, j'ose m'en flatter, que nous n'avons

pas manqué à nos devoirs envers notre souveraine et notre pays. »

Mais le succès, dans les gouvernements libres, n'est pas un titre au repos, et, loin de les apaiser, les espérances réalisées aggravent les exigences. C'est la condition que fait à leurs plus dignes serviteurs l'impatience égoïste des peuples. Sir Robert Peel ne l'ignorait pas, et n'en était ni surpris ni découragé: voué dès sa naissance, par l'ambition paternelle, à la vie politique, il en avait contracté de bonne heure les mœurs laborieuses et fortes, non sans quelque souffrance pour sa nature susceptible, fière avec timidité, et d'ailleurs très-sensible aux douceurs de la vie domestique; les affaires de l'Angleterre étaient ses affaires, et la chambre des Communes son champ de manœuvre ou de bataille pour les traiter; il en acceptait les travaux comme sa mission, et les tristesses comme sa condition naturelle et inévitable : homme public dans la plus noble et la plus complète acception du terme, faisant du service du pays son état comme son devoir, et s'y adonnant tout entier sans tenir compte d'aucun déplaisir, quoiqu'il les ressentît vivement. Il déploya, pendant les deux sessions de 1844 et 1845, une activité et une aptitude inépuisables, attentif et prêt en toute occasion, dans les petits incidents comme sur les grands intérêts de gouvernement, et habile à réussir, quoiqu'il n'eût pas le don de plaire. Je n'ai nul dessein de le suivre dans les nombreuses questions politiques ou administratives qu'il eut à débattre; c'est l'homme que je

RÉVISION DE LA CHARTE DE LA BANQUE (1844). 177

veux peindre, non l'histoire du temps que je raconte. Je ne m'arrêterai que sur deux affaires spéciales, grandes parmi les grandes, et qui ont de plus ce caractère remarquable que la nécessité ne les imposa point à sir Robert Peel, et qu'au lieu de les éviter, comme il l'aurait pu, il les fit, pour ainsi dire, naître lui-même, par un acte de sa propre volonté, et dans des vues de bien public autant que pour la satisfaction de sa pensée et la gloire de son nom.

En 1833, un bill proposé par lord Althorp, alors chancelier de l'échiquier, avait maintenu la banque d'Angleterre en possession de sa constitution et de ses priviléges jusqu'en 1855, sous cette réserve qu'avant l'expiration de ce terme et au bout de dix ans le Parlement serait en droit de réviser la charte de la banque et d'y apporter les modifications qu'il jugerait convenables. Les dix ans étaient expirés; le 6 mai 1844, sir Robert Peel proposa, avec quelque solennité, la révision de la charte de la banque : « Il y a, dit-il, des questions d'une importance si grande et si manifeste, et qui appellent, je devrais plutôt dire qui commandent si hautement l'attention de la chambre, que toute préface, tout artifice de rhétorique pour mettre en lumière leur grandeur et le devoir du plus patient examen, sont superflus et déplacés. Je soumettrai donc sans préambule à la chambre une question qui touche à toutes les questions, à toutes les affaires dans lesquelles la monnaie entre pour quelque chose. Il n'y a point de contrat, public ou privé,

178

point d'engagement, national ou individuel, qui n'en soit affecté. Les entreprises du commerce, les profits de l'industrie, les arrangements dans les relations domestiques, les salaires du travail, les transactions pécuniaires les plus considérables comme les moindres, le payement de la dette nationale, les moyens de pourvoir aux dépenses publiques, le pouvoir de la plus petite pièce de monnaie sur les nécessités de la vie, tous ces faits sont engagés dans la décision que vous prendrez sur les propositions que j'ai à vous soumettre. » Après cet exorde et contre sa coutume, je dirai même contre la coutume générale du Parlement anglais, il ne s'arrêta point à retracer les circonstances qui rendaient ses mesures nécessaires; tenant cette nécessité pour reconnue et acceptée de tous, il entra sur-le-champ dans une savante exposition des principes généraux du sujet, et après avoir longuement discuté les divers systèmes des publicistes financiers : « J'ai établi, dit-il, sur la mesure de la valeur, sur l'emploi et la circulation des métaux comme monnaie, et sur les billets portant promesse de payement à vue en espèces métalliques, les grands principes qui, selon moi, doivent régir ces trois grands éléments de notre système monétaire. J'ai maintenant à indiquer jusqu'à quel point je me propose d'appliquer ces principes. Si je ne les applique pas immédiatement dans toute leur étendue, on me dira, comme on me l'a déjà dit, que je pose abstraitement de très-bonnes maximes, mais que pratiquement je crains de les mettre en vigueur. Je n'en persiste pas

RÉVISION DE LA CHARTE DE LA BANQUE (1844). 179 moins à penser, comme je l'ai déjà exprimé, qu'il importe infiniment que les hommes publics reconnaissent les grands principes par lesquels les grandes mesures de gouvernement doivent être réglées. J'aime mieux qu'on me dise : - Vous restez dans l'application bien loin des excellents principes admis par vous-même, -que si l'on me disait : - Vous avez dissimulé ou perverti les principes pour vous justifier de ne les appliquer qu'incomplétement...-Tout ce que je puis promettre, c'est que je ne proposerai aucune mesure pratique qui soit en désaccord avec les principes que j'ai établis, aucune qui ne tende à les faire définitivement prévaloir. Mais quand on voit combien il est aisé, par une législation imprudente, de jeter des terreurs paniques ou une confusion déplorable dans les transactions monétaires du pays, on reconnaît combien il importe que les hommes chargés et responsables de la conduite de ses affaires traitent avec un extrême ménagement les intérêts privés, d'abord parce que la justice l'exige, ensuite parce que la cause des réformes et des améliorations progressives aura grandement à souffrir si vous ne savez pas les concilier avec les égards dus à la sécurité et au bonheur des personnes. »

Sir Robert s'exagérait, dans cette occasion, les difficultés de son entreprise; les inconvénients d'une incomplète ou défectueuse constitution des banques et de l'absence de garanties bien combinées, soit pour l'émission et le payement de leurs billets, soit pour leurs rapports avec l'État et le public, avaient,

depuis quelques années, fortement frappé les esprits; la lutte violente suscitée dans les États-Unis d'Amérique à l'occasion de la banque centrale de l'Union, les désordres qui avaient éclaté, après sa suppression, dans une multitude de banques locales, les souffrances publiques et individuelles qui en étaient résultées, tous ces faits avaient appelé les méditations des financiers et jeté un grand jour sur toutes les parties de la question. Les principes fondamentaux d'un bon système monétaire étaient généralement compris et acceptés. Vraies en théorie et utiles en pratique, les propositions de sir Robert Peel pour compléter ou réformer à certains égards l'organisation de la banque d'Angleterre ne rencontrèrent d'objections que dans quelques intérêts personnels qu'elles dérangeaient et dans quelques esprits entêtés ou chimériques dont elles contrariaient les routines ou ne satisfaisaient pas les rêves. Les chefs whigs les appuyèrent hautement. Dans la chambre des Communes, les amendements dont elles furent l'objet réunirent à grand'peine dix-huit suffrages. La chambre des Lords les adopta presque sans discussion, et sir Robert eut la satisfaction d'accomplir en 1844, dans le régime monétaire de son pays. l'œuvre qu'il avait commencée en 1819, contre l'opinion de son père et ses premiers votes à lui-même. peu après son entrée dans le Parlement. Il jouit vivement de ce succès, et se complaisait à parler de son bill sur la banque comme de l'un des actes les plus considérables de sa vie publique. Peut-être

parce que c'était l'un de ceux où il croyait avoir le mieux réussi à atteindre le but qui préoccupait constamment sa pensée, l'accord de la vérité scientifique et de l'efficacité pratique.

Dans la seconde des questions qu'il éleva luimême quand il aurait pu s'en dispenser, il fut bien loin de rencontrer la même unanimité; elle devint au contraire, entre lui et son parti, l'occasion d'une lutte ardente et le premier éclat de la scission. S'il se fût borné à demander, pour le collége catholique de Maynooth, les 9,000 livres sterl. que le Parlement votait depuis tant d'années, il les eût obtenues sans effort et sans bruit; mais la situation de l'Irlande et ses propres rapports avec ce malheureux pays le préoccupaient chaque jour plus fortement : il voulait poursuivre l'œuvre de l'émancipation des catholiques et faire vers eux un pas nouveau qui leur inspirat confiance en lui et espoir dans l'avenir. L'occasion lui semblait favorable : condamné le 12 février 1844 par le jury de Dublin, M. O'Connell, à raison d'un vertueux scrupule de forme et de jurisprudence, avait été acquitté le 4 septembre suivant par la chambre des Lords, sans aucune réclamation du cabinet, et sur l'insistance même de l'un des ministres, lord Wharncliffe. Surpris et charmé de cette délivrance inattendue, O'Connell, tout en continuant, contre le cabinet et pour le rappel de l'union, ses déclamations bruyantes, était dans son cœur moins violent et peu empressé de pousser à fond la lutte; autour de lui d'ailleurs, et en réalité

contre lui, un nouveau parti s'était formé, le parti de la Jeune Irlande, qui se méfiait de la secrète modération du vieux chef, lui reprochait sa manie de légalité, l'accusait d'éluder tout acte décisif, et travaillait à le supplanter dans sa popularité et dans son pouvoir. Au milieu de ces hésitations et de ces dissensions des meneurs irlandais, il parut à Peel qu'un grand acte de bienveillance envers l'Irlande avait chance d'y être bien accueilli, et le 3 avril 1845, prenant la parole dans la chambre des Communes : « J'ai annoncé, dit-il, dans le cours de la session dernière, que le gouvernement de Sa Majesté se proposait de prendre en considération l'état de l'éducation açadémique 1 en Irlande, et que le collége catholique romain de Maynooth serait compris dans cet examen ; j'ai ajouté que notre dessein était d'y procéder dans un esprit de bienveillance pour cet établissement, et j'ai fait cette déclaration dès cette époque pour qu'on eût partout connaissance des intentions du gouvernement de Sa Majesté. Je m'attendais dès lors à la manifestation d'opinion qui se fait aujourd'hui par les pétitions qu'on vient de présenter. Je ne pouvais me rappeler les débats qui avaient eu lieu dans cette chambre au sujet du collége de Maynooth sans prévoir que la proposition d'étendre cet établissement serait en butte à une vive opposition, soutenue par les sentiments religieux et les scrupules consciencieux d'un grand nombre de per-

<sup>1</sup> C'est-à-dire des études classiques et supérieures.

sonnes dont l'incontestable sincérité a droit à tout notre respect. Dans cette prévoyance et en présence de difficultés que nous ne nous sommes point dissimulées, mais qui ne nous ont pas détournés de notre dessein, nous avons cru de notre devoir de ne pas les aggraver encore en donnant lieu de dire que nous avions caché notre pensée et pris le pays par surprise. C'est pourquoi j'ai fait l'an dernier la déclaration que je rappelle; et je l'ai faite, non en termes vagues et équivoques, mais en indiquant clairement que le résultat probable de notre examen serait une extension du collége de Maynooth et l'accroissement du don qu'il reçoit de l'État... C'est là en effet la proposition que je viens soumettre à la chambre. »

Il en exposa et en discuta sur-le-champ les motifs avec la même franchise ferme qu'il avait mise à l'annoncer, exposant en même temps les divers systèmes d'objections qu'il prévoyait, et les battant d'avance en ruine : « Nous avons, dit-il, à choisir, envers le collége de Maynooth, entre trois lignes de conduite. Nous pouvons continuer ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, et maintenir à son taux actuel le don du parlement. Nous pouvons cesser ce don, rompre avec Maynooth tout rapport, et quand nous aurons pourvu au ménagement des intérêts aujourd'hui engagés dans cette affaire, déclarer que nous n'y prendrons plus aucune part. Nous pouvons enfin adopter, dans un esprit amical et généreux, l'établissement fondé pour l'éducation du clergé catholique, accroître le don du parlement, et, sans nous mêler de la doctrine ou de la discipline de l'Église catholique, mais en lui donnant un libéral appui, tenter d'améliorer le système d'éducation et d'élever le caractère de l'institution.

« Quant au premier plan, le maintien pur et simple du système et du don actuel, c'est, dans ma profonde conviction, le pire de tous. Nous déclarons que nous dotons une institution nationale, que nous prenons soin de l'éducation des hommes chargés de donner l'instruction spirituelle et les consolations religieuses à des millions d'Irlandais; et en votant 9,000 livres sterling par an, nous donnons précisément ce qu'il faut pour décourager et paralyser les contributions volontaires offertes dans le même dessein. Retirez votre don, et vous verrez le peuple irlandais se charger de pourvoir, par des sacrifices insuffisants peutêtre, mais empressés, à l'instruction de ses prêtres... Si c'est une violation de principe que de faire instruire nous-mêmes le clergé catholique, nous sommes coupables de cette violation en donnant 9,000 livres sterling par an, autant que nous pourrons l'être par quelque mesure que je propose à la chambre. Et vous ne vous bornez pas, pour Maynooth, à un don annuel; ce n'est pas là votre seul lien avec l'établissement: il v a dans le recueil de nos statuts trois actes du Parlement, deux adoptés par la législature d'Irlande avant l'union des royaumes, le troisième voté ici en 1808, qui sanctionnent cette institution et règlent la part d'action que vous y prenez.... Serat-il sage, sera-t-il juste de dire aux catholiques d'Irlande: - Nous sommes liés envers vous, il est vrai,

par un importun engagement de nos prédécesseurs; nous le respecterons; nous continuerons de vous donner avec humeur 9,000 livres sterling par an; mais vos bâtiments ne seront point réparés; les salaires de vos professeurs n'augmenteront jamais; nous laisserons subsister les statuts du Parlement, mais avec le sentiment que nous manquons à notre conscience, et nous ne vous donnerons rien que pour acquitter une odieuse dette contractée par d'autres, et à laquelle nous ne pouvons nous soustraire.— Ai-je tort de dire qu'il n'y a point de conduite qui ne soit préférable à celle-là?

« Avouerons-nous que nos scrupules de conscience sont si blessés du système actuel que nous voulons rompre avec Maynooth tout rapport, et-renvoyer au peuple irlandais seul le fardeau d'élever ses prêtres? Il y a, je le sais, des personnes qui pensent que c'est là le parti à prendre, et pour moi, si je ne tiens compte ni de la fidélité aux engagements, ni des sentiments d'humeur et d'irritation que vous exciterez en répudiant ainsi votre vote, je n'hésite pas à dire que ce parti vaudrait mieux que la continuation de votre misérable don : mais pensez-y bien ; à quelle époque vos rapports avec le collége de Maynooth ont-ils commencé? Sous le pouvoir de qui? Depuis combien d'années dure le vote du Parlement? Vous avez commencé en 1795. Le souverain régnant était George III; le premier ministre, M. Pitt. C'était une époque critique que l'année 1795. Vous étiez engagés alors dans une lutte formidable contre un puissant et menacant voisin. Le lord lieutenant d'Irlande, lord Fitzwilliam, recommandait au Parlement irlandais l'éducation de toutes les classes de fidèles sujets de Sa Majesté. Le successeur de lord Fitzwilliam, lord Camden, posait la première pierre du collége de Maynooth, et en remerciant le Parlement de sa libéralité, il se félicitait de voir commencer ainsi au sein de la patrie l'éducation du clergé catholique... Êtes-vous prêts à déclarer aux catholiques: - Depuis un demi-siècle, nous sommes dans l'erreur; nous manquons à notre conscience; nous voulons revenir à ses lois; nous rompons le lien que depuis un demisiècle nous avions contracté avec vous? - Souvenezvous qu'à l'époque où ce lien fut contracté, les catholiques étaient frappés d'incapacités qui les excluaient du Parlement, et qui n'empêchèrent pourtant pas qu'il ne votât pour eux ce don. Ces incapacités ont disparu; les catholiques jouissent maintenant des mêmes droits civils que nous. Irez-vous leur dire : - Nous ne pouvons faire pour vous ce qu'a fait un Parlement exclusivement protestant; nous sentons des scrupules de conscience qu'il ne sentait pas, nous rompons le lien qu'il avait formé avec vous aux jours du péril? - Je vous en conjure, ne faites pas une telle démarche. Ce n'est pas le don refusé qui me préoccupe, c'est l'esprit qui se révèlerait dans le refus. Nous ne persuaderions jamais à ceux à qui vous l'adresseriez que les scrupules que n'ont ressentis ni George III, ni M. Pitt, ni un Parlement exclusivement protestant, nous possèdent aujourd'hui au point

de nous faire répudier leurs engagements. Et en vérité je regretterais amèrement, non pour les catholiques, mais pour l'intérêt général de notre société, que nous, qui repoussons les doctrines de l'Église romaine, nous, qui professons une foi que nous croyons plus pure et à laquelle nous sommes dévoués, nous nous crussions obligés de déclarer que nous ne pouvons en aucune manière venir en aide à des croyances qui ne sont pas les nôtres. Si nous faisons cette déclaration, quelle lecon nous donnerons aux propriétaires irlandais! En voici un qui vit peutêtre loin de cette terre dont il tire un grand revenu: ce sont des fermiers catholiques qui l'habitent, des laboureurs catholiques qui la cultivent; faudra-t-il que je lui dise, au nom du parlement, que s'il voit ses tenanciers dépourvus d'instruction religieuse, dépourvus de consolations religieuses, dépourvus d'un lieu de prière où ils puissent se réunir pour adorer leur Créateur, il violera, lui, son devoir envers Dieu, s'il leur donne une petite part de la richesse que lui vaut cette terre pour leur procurer cette instruction, ces consolations, ce culte public, de la seule manière dont ils en puissent jouir?.... S'il est impossible que ce propriétaire pense et agisse ainsi, si cette conséquence de votre résolution n'est pas soutenable, j'en ai fini avec deux des conduites que nous pouvons tenir, avéc le rejet de tout don à Maynooth aussi bien qu'avec le maintien pur et simple du don actuel, et une seule voie nous reste, celle que nous sommes prêts à suivre. Nous sommes

prêts, dans un esprit libéral et confiant, à développer le collége de Maynooth en l'améliorant, en élevant le caractère de l'éducation qu'on y donne, en pourvoyant mieux au sort des maîtres qui la donnent. Nous croyons que nous pouvons proposer cela, et vous demander pour cela votre assentiment sans violer aucun devoir, aucun scrupule religieux. Nous croyons qu'il est pour nous parfaitement compatible de tenir fermement à notre propre foi, et en même temps de perfectionner l'éducation et d'élever le caractère des hommes qui, après tout, quoi que vous fassiez, et soit que vous adoptiez ou que vous rejetiez cette mesure, seront toujours les guides spirituels et les instructeurs religieux de plusieurs millions de vos concitoyens. »

Ce langage si franc, ces questions si nettement posées, agrandirent et simplifièrent en même temps le débat. Il s'engagea sur-le-champ, tour à tour triste ou violent, grave ou ironique, selon que tels ou tels des adversaires de Peel prenaient la parole. Il en avait de très-divers: les protestants ardents et immobiles, dont sa proposition blessait la conscience, ou irritait les passions, ou choquait les traditions; les radicaux systématiques, qui ne voulaient pas que l'État intervînt d'aucune manière dans les affaires religieuses; les rivaux politiques de Peel, torys et whigs, les premiers empressés à se faire un nom et du pouvoir dans leur parti aux dépens d'un chef qui l'opprimait, disaient-ils, en le trahissant; les seconds approuvant la mesure, mais en revendiquant pour

leurs principes et pour eux-mêmes le mérite et l'honneur. Tous se précipitaient à l'envi dans la lutte, par devoir, par aveuglement, par colère, par ambition, les uns pour défendre leur cause en péril, les autres pour servir leur parti en décriant son plus redoutable adversaire au moment même où ils lui prêtaient leur appui.

Les ultra-protestants, les plus nombreux comme les plus passionnés des opposants, ne déployèrent pas dans le débat autant de talent que d'ardeur. Les plus sensés, comme sir Robert Inglis, ne se séparaient de Peel qu'avec regret, rendaient justice à ses intentions, à ses services, et, tout en maintenant la domination exclusive du protestantisme, voulaient garder envers les catholiques des mesures de charité chrétienne. Les plus véhéments tombaient dans de tels emportements personnels, ou dans des préjugés tellement vieillis, ou dans des alarmes si exagérées que leur sincérité et leur cause en devenaient ridicules. M. Plumptre reprocha à lord John Manners d'avoir dit que la religion catholique n'était pas celle de l'Antechrist : « Rien n'est plus loin, dit-il, de mon intention que de faire de la peine à qui que ce soit, et si cela m'arrive aujourd'hui, c'est qu'un devoir suprême m'y oblige. Je ne dis pas que la religion de Rome soit exclusivement celle de l'Antechrist, mais je crois qu'elle l'est bien éminemment et complétement, et que c'est par conséquent un affreux péché, un péché national, de doter, comme on le propose, cette religion. »—«Si je n'avais pas vu le

premier lord de la trésorerie prêter serment dans cette chambre, dit le colonel Sibthorp, je douterais s'il est protestant, ou catholique romain, ou mahométan; je ne serais pas surpris si je le voyais un jour assis les jambes croisées comme un Turc, ou embrassant le pape..... Je ne soutiendrai jamais cet hommelà... Un honorable et savant membre a dit que je sacrifierais mes principes plutôt que de faire couper ma barbe; je lui réponds que je me ferais couper non-seulement la barbe, mais la tête, plutôt que d'oublier que je suis né protestant, que j'ai été élevé protestant, et Dieu me fasse la grâce de mourir dans ces sentiments et cette foi! »-« Si les ministres de Sa Majesté, dit M. Ferrand, la décident à apposer sa signature à ce bill de Maynooth, elle biffera de sa main son titre à la couronne de la Grande-Bretagne!»

Les radicaux n'avaient nulle colère. Si la rigueur de leur principe sur la séparation absolue de l'Église et de l'État les empèchait d'appuyer la mesure, les plus éclairés d'entre eux l'approuvaient dans leur cœur, et savaient gré à Peel de son courage en la proposant. M. Roebuck et M. Cobden n'hésitèrent pas à voter pour, en expliquant les motifs qui les portaient, dans cette occasion, à s'écarter de leur principe. M. Bright, en votant contre, se crut obligé d'expliquer à son tour pourquoi il restait fidèle à son principe, ne voulant point nuire à sir Robert Peel, ni se laisser confondre avec ses ennemis.

Parmi les torys, M. Disraéli s'était mis, depuis longtemps déjà, à la tête des mécontents, les pous-

sant à une rupture éclatante, et se livrant lui-même à l'hostilité la plus vive. Esprit brillant, fécond et justement ambitieux, mais acerbe et inquiet comme un homme qui cherche son rang et a peine à le trouver, il ne pouvait manquer une si favorable occasion de porter à son ennemi un rude coup. Laissant de côté la question même de Maynooth, il attaqua sir Robert Peel au nom des principes du régime constitutionnel: il invoqua la nécessité des grands partis politiques pour la force et la dignité du gouvernement, la nécessité de la fidélité aux principes pour la force et la dignité des partis : « Si vous voulez avoir un gouvernement populaire, dit-il, si vous voulez avoir une administration parlementaire, avez un cabinet qui déclare d'avance les principes sur lesquels sa politique se fonde; vous aurez alors sur ce cabinet le frein salutaire d'une opposition constitutionnelle. Au lieu de cela, qu'avons-nous aujourd'hui? Un grand entremetteur parlementaire, un homme qui dupe un parti, pille l'autre, et qui, une fois parvenu à la position à laquelle il n'a pas droit, s'écrie : - N'ayons plus de questions de parti! » Peu de torys, même parmi les plus mécontents, auraient tenu, sur le plus illustre d'entre eux, un si insultant langage; mais beaucoup prenaient plaisir à l'écouter.

Entre tous ces opposants, la conduite comme la situation des whigs était la meilleure. En votant pour la mesure proposée par leur adversaire, ils faisaient acte de fidélité désintéressée à leurs principes, et ils pouvaient en même temps, sans inconvenance, faire

ressortir le contraste entre leur constance et ses métamorphoses. Lord John Russell ne se donna point ce facile plaisir; il appuva le collége de Maynooth sans se laisser aller contre sir Robert Peel à aucune malice directe ou détournée. M. Macaulay fut plus complaisant pour lui-même. Après avoir éloquemment défendu Maynooth contre toutes les attaques : « Nous devons distinguer, dit-il, entre la mesure et ses auteurs. Nous sommes tenus d'appuyer la mesure à cause de son mérite intrinsèque, mais il se peut que nous soyons tenus de parler en termes sévères de ses auteurs. Pour moi, je crois que c'est aujourd'hui mon devoir..... Il m'est impossible de ne pas dire que l'honorable baronet à la tête du gouvernement a coutume, quand il est dans l'opposition, d'appeler à son service des passions pour lesquelles il ne ressent aucune sympathie, et des préjugés auxquels il porte un profond mépris. Quand il arrive au pouvoir, un changement salutaire pour le pays s'opère soudain; ses instruments sont rejetés, l'échelle par laquelle il est monté est renversée. Cet exemple-ci n'est pas le seul, et je suis forcé de dire que l'honorable baronet se fait de cette conduite une sorte de système. C'est assez pour un homme de changer ainsi une fois... Voilà ce que je pense de la conduite du ministère. Est-ce à dire que je doive suivre le conseil de l'honorable représentant de Shrewsbury (M. Disraéli), et voter contre le bill? Non, certes : le sort du bill et du ministère est, je le sais, dans nos mains; mais le spectacle d'inconséquence que donne

le banc des ministres fera déjà assez de mal; ce mal serait infiniment aggravé si la même inconséquence éclatait de ce côté-ci de la chambre... Nous n'aurions plus alors sous les yeux qu'un vaste naufrage de tous les caractères publics dans le royaume. En dépit donc de bien des sacrifices qu'aucun homme ne prend plaisir à faire, et en réprimant bien des sentiments qui grondent en moi, je suis décidé à donner à ce bill mon plus ferme appui. »

Hors des chambres, dans le pays, par les pétitions, les meetings et les journaux, les attaques, soit contre la mesure, soit contre Peel lui-même, étaient encore bien plus violentes. Les pétitions arrivaient par milliers, portant plus d'un million de signatures. « C'est haute trahison envers le ciel, disaient-elles, que d'appliquer les revenus d'un peuple protestant à l'éducation d'un clergé catholique.-Autant vaudrait fonder un collége pour la propagation du vol et de l'adultère.-Celui qui consent au don pour Maynooth adore la bête, blasphème contre Dieu, est en guerre avec les saints et crucifie de nouveau notre Sauveur. »-« Le premier ministre, disaient les journaux, a pour ses compatriotes autant de sympathie et de respect que le chasseur pour le daim, le pêcheur pour la truite, le boucher pour les agneaux qu'il égorge.-Peel est une nouveauté; il a inventé le gouvernement par déception.—C'est le Maroto du parti conservateur 1.—La discussion l'a dépouillé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Don Raphaël Maroto, général espagnol carliste qui abandonna, en août 1839, la cause de don Carlos dans les provinces basques,

de ses derniers vêtements; la décence publique voudrait que désormais il se cachât. » C'était surtout des sectes dissidentes que partaient ces emportements fanatiques, sous des formes quelquefois cyniques. L'Église anglicane se montrait en général plus douce pour les catholiques et plus respectueuse envers le pouvoir. Dans la chambre des Lords, un archevêque et cing évêques votèrent pour le bill, et l'archevêque de Dublin, le docteur Whately, le défendit avec une éloquence à la fois pressante et expansive, élevée et familière; mais ces ménagements épiscopaux et ces adhésions parlementaires ne calmaient ni les passions ni les alarmes protestantes et populaires qui repoussaient la mesure : « Je dois franchement avouer, disait M. Gladstone en la soutenant, que la minorité qui, dans cette chambre, a combattu ce bill dès son origine, représente le sentiment dominant dans la majorité du peuple d'Angleterre et d'Écosse.»

Au milieu de cet orage, et pendant six jours que dura le débat suscité par la seconde lecture du bill, sir Robert Peel garda le silence, laissant à ses collègues et à ses amis, sir James Graham, M. Goulburn, M. Gladstone, lord Lincoln, M. Sidney Herbert, le soin de défendre, contre les assauts de chaque jour, sa proposition et lui-même. Le sixième jour, à l'approche du vote, il prit la parole : « Ce débat a offert, dit-il, beaucoup d'honorables exemples. Des hommes qui approuvent en général la politique et la conduite

traita à Vergara avec le général Espartero, et força ainsi don Carlos à se réfugier en France.

du gouvernement de Sa Majesté ont différé avec lui sur la proposition actuelle, et n'ont pas voulu qu'aucune considération de politique ou de parti arrêtât l'honnête manifestation de leur opinion, quelles qu'en pussent être les conséquences. J'assure ces honorables membres que, tout en regrettant profondément la dissidence qui s'est élevée entre nous, je les honore pour la marche qu'ils ont suivie. De l'autre côté de la chambre nous sont venus aussi de beaux et salutaires exemples. Sur tous les bancs se sont rencontrés des hommes prêts à courir tous les risques, à braver la désapprobation de leurs commettants, à perdre, peut-être pour toujours, leur situation politique, parce que, crovant cette mesure opportune et juste, ils voulaient agir selon leur propre idée de leur devoir public, non selon les idées d'autrui. Débat également honorable, je le répète, pour les adversaires et pour les partisans de la proposition! Quels que soient les sentiments qui se sont élevés dans mon ame, ils disparaissent et s'abiment tous aujourd'hui dans un seul sentiment, l'espoir que vous ne rejetterez pas cette mesure. Vous pouvez penser, peut-être avec raison, qu'il eût mieux valu qu'elle vint des ardents et constants défenseurs des catholiques. Vous pouvez trouver juste que ceux qui l'ont proposée perdent votre appui. Agissez d'après ce principe; infligez-nous cette peine; retirez-nous votre confiance; frappez les hommes, mais ne perdez pas un moment de vue les conséquences qu'aurait le rejet de la proposition. Mon honorable et respecté ami, le

représentant de l'université d'Oxford, nous a dit que nous avions perdu la confiance, non-seulement d'un grand parti dans cette chambre, mais d'un parti bien plus puissant dans le pays. Selon lui, nous ne possédons plus cette force d'opinion et d'adhésion qui met seule en état de régir les affaires publiques. On m'a dit tout à l'heure que, si j'en appelais à mes propres commettants, si peu nombreux et qui se sont toujours montrés si confiants en moi comme moi en eux, je perdrais mon siége dans le Parlement. J'admets qu'il en soitainsi. Croyez-vous que nous eussions couru de tels risques, compromis de tels biens, mis en question notre existence comme gouvernement, comme membres du Parlement, si un impérieux sentiment de devoir public ne nous eût prescrit de nous lancer dans tous ces périls? Comme auteur de cette mesure, comme organe du gouvernement, et quoique j'aie déjà, il v a quelques jours, bien abusé du temps de la chambre, je me sens obligé de remettre sous ses yeux les motifs de notre proposition, son but direct, les perspectives plus lointaines qu'elle nous ouvre, ce que nous en espérons pour l'état de l'Irlande, pour les relations de l'Irlande avec l'Angleterre.»

Il reprit en effet, non pas tout le débat, mais la question même sous son grand aspect politique, dans ses motifs et ses effets probables pour la pacification de l'Irlande et le difficile progrès de l'union réelle entre les deux religions et les deux races. Arrivé au terme de ce résumé : « Je ne prétends pas, dit-il, que ceci produira une satisfaction permanente; je ne

donne pas le vote en faveur du collége de Maynooth comme une mesure complète et finale;... mais je crois qu'il inspirera en Irlande une satisfaction reconnaissante. Je sais qu'il y a été reçu avec joie, dans le même sentiment qu'ici il a été proposé... Je ne regrette point le parti que j'ai pris... J'ai été tenté un moment, dans la première période de ce débat, de répondre au discours de l'honorable M. Macaulay; mais décidément je ne dirai rien des imputations et des censures qu'il a dirigées contre le gouvernement... Les sentiments que peuvent susciter en moi soit le reproche d'inconséquence, soit les soupçons élevés sur ma sincérité, sont tous subordonnés à un autre sentiment, à mon désir que vous ne rejetiez pas cette mesure... Je vous le dis sans la moindre hésitation; il faut que, de manière ou d'autre, vous brisiez la confédération formidable qui existe en Irlande contre le gouvernement anglais, contre l'union avec l'Angleterre. Je ne crois pas que vous puissiez la briser par la force. Vous y pouvez beaucoup en agissant constamment dans un esprit de modération, de douceur, de générosité... Je vous l'ai déjà demandé, je vous le redemande instamment, punisseznous, censurez-nous; que les deux partis s'unissent contre nous par ce motif que notre politique devrait être exécutée par ses premiers promoteurs; mais que votre courroux ne tombe pas sur la mesure même : épuisez-le, comme vous voudrez, sur ceux qui vous la proposent.»

Il pouvait appeler sur lui-même tout le courroux

de la chambre ; il avait gagné sa cause : une majorité de 147 suffrages vota la seconde lecture du bill. Sur les articles et les amendements, sur la troisième lecture du bill amendé, la discussion recommenca et se prolongea encore huit jours; sir Robert v reprit plusieurs fois la parole, une fois même contre M. Macaulay, avec une fierté âpre qui n'était pas exempte de rancune. Dans la chambre des Lords, il v eut trois jours de débat, et le duc de Wellington y déploya en faveur du collége de Maynooth, mais sans exciter contre lui-même aucune colère, son autorité brève et froide. Personne ne s'en prenait à lui; sir Robert répondait seul de la mesure. Justement, car il ne l'avait pas seulement proposée et fait accepter à ses collègues; il l'avait conçue et résolue sans y être poussé par aucune urgente nécessité de gouvernement, par aucune instance de l'opinion; c'était, de sa part, un acte libre et spontané de politique juste et prévoyante, accompli contre le vœu de son parti et la pression du dehors. Rare exemple dans un temps où la hardiesse volontaire semble n'appartenir qu'aux esprits pervers ou chimériques! Sir Robert Peel s'exagérait l'importance et les salutaires effets de son acte : le clergé catholique irlandais n'en fut ni très-reconnaissant, ni promptement et notablement perfectionné; mais c'était un pas dans cette voie de justice et de progrès sensé où la perspective est immense et la lenteur extrême. A sir Robert Peel en revenait l'honneur comme le fardeau, puisqu'il en avait eu la vertu.

La bataille de Maynooth à peine gagnée, le cabinet

en engagea une autre, pour l'Irlande aussi, et sur un sujet analogue. Sir James Graham proposa de fonder, à Cork, à Galway et à Belfast, trois colléges purement larques, où l'État ferait enseigner les lettres et les sciences humaines, sans y joindre aucun enseignement religieux, et en s'en remettant sur çe point aux soins libres des diverses croyances. C'était soulever une question aussi complexe que grande, la question de savoir si la séparation de la vie civile et de la vie religieuse, possible dans l'État et pour les hommes faits, l'est également dans les établissements d'instruction publique, pour les enfants et les jeunes gens. C'était de plus agir en vertu d'un principe qui semblait peu en harmonie avec la conduite du gouvernement dans l'affaire du collége de Maynooth. A Maynooth, l'État venait en aide à l'éducation des prêtres catholiques, et dans les nouveaux colléges il ne faisait plus rien pour aucune éducation religieuse. Le débat fut long et la confusion extrême dans les idées comme dans les partis; les catholiques et les protestants fervents, M. O'Connell et sir Robert Inglis, repoussèrent ardemment le bill; sir Robert Peel intervint plusieurs fois, maintenant toujours le principe de l'éducation purement laïque, mais avec quelque perplexité, et plutôt comme une nécessité imposée par les dissensions religieuses de l'Irlande que comme une mesure bonne en soi. Après avoir traversé une multitude d'amendements, dont quelques-uns furent adoptés, le bill passa enfin dans les deux chambres; mais c'était une lutte engagée, non

une institution fondée. Au lieu de tomber quand le bill fut voté, la résistance des divers opposants, catholiques et protestants, Irlandais et Anglais, alla s'envenimant, et se compliqua de l'intervention du pape dans les résolutions des évêques d'Irlande sur la conduite qu'ils avaient à tenir envers les nouveaux établissements. Sir Robert Peel n'avait pas mesuré la grandeur du problème auquel il avait touché.

## XIII

Il dénoua plus heureusement, dans le cours de ces deux sessions, plusieurs questions qui pesaient depuis longtemps sur le gouvernement anglais, comme des griefs à redresser ou des progrès à accomplir. Il fit abroger l'injuste loi qui attribuait à des commissaires exclusivement protestants le droit d'autoriser ou d'interdire les dons et legs faits aux divers établissements catholiques; ils furent remplacés par une commission mixte où des catholiques prirent place en nombre égal. Les dissidents protestants, entre autres les unitaires, étaient inquiétés dans la possession de chapelles et d'autres propriétés qui donnaient lieu à d'obscures questions sur les intentions religieuses des fondateurs, comparées aux doctrines des occupants; les subtilités légales et les animosités théologiques prolongeaient et envenimaient sans mesure ces affaires. Malgré d'apres résistances, sir Robert Peel et le chancelier, lord Lyndhurst, y mirent un terme en

faisant passer un bill qui confirmait dans la pleine propriété des établissements de ce genre toute société religieuse en possession depuis vingt ans. La validité des mariages des presbytériens établis en grand nombre dans le nord de l'Irlande était sujette à de graves embarras; un bill franchement accepté par l'église épiscopale d'Irlande les fit complétement cesser. La loi des pauvres reçut d'importantes et difficiles améliorations. La nécessité d'un serment chrétien excluait les juifs de certaines fonctions municipales; elle fut abolie. Le cabinet ne réussit pas aussi bien dans la réforme des cours ecclésiastiques et du régime municipal en Irlande; sur ces deux points, il fut obligé de laisser tomber les bills qu'il avait présentés. Placé entre les adversaires et les partisans systématiques des innovations, quand il n'avait pas, à l'appui de celles qu'il proposait, ou une nécessité impérieuse ou cette évidence surabondante devant laquelle les préjugés et les passions se taisent quelquefois, il courait grand risque d'échouer, ou pour avoir trop tenté, ou pour n'avoir pas assez fait. Mais ces échecs ne décourageaient pas sir Robert Peel; c'était un des traits de son esprit qu'il avait le goût des petites affaires comme des grandes, et se complaisait dans le laborieux accomplissement d'une modeste mesure administrative presque autant que dans les glorieux efforts d'un grand acte politique. Deux des membres de son cabinet, lord Lyndhurst et sir James Graham, lui étaient des auxiliaires trèsefficaces, et ce fut surtout avec leur aide qu'il accomplit en peu d'années, soit dans les lois, soit dans l'administration, une multitude de réformes qui n'auront point de place dans l'histoire, mais dont la société anglaise recueille tous les jours les fruits.

Parmi celles dont il occupa le Parlement, il en était une qui devait lui inspirer un intérêt particulier : c'était le bill que proposa sir James Graham pour modifier les lois déjà en vigueur sur le travail et l'éducation des enfants employés dans les manufactures. Ces lois avaient le père de sir Robert Peel pour premier auteur. Le 6 juin 1815, ce vieux manufacturier, qui avait passé sa vie au milieu des ouvriers, faisant sa fortune par leur travail, signala à la chambre des Communes le triste et coupable abus que, dans la plupart des manufactures, on faisait du travail des enfants, leurs souffrances, leur dégradation physique et morale, et il demanda que la loi se chargeat d'y porter remède. Il n'était pas bien exigeant; il proposait que le travail des enfants fût limité à dix heures par jour, leur laissant deux heures et demie pour les repas et pour l'école. La proposition fut bien recue et devint l'objet d'une enquête; mais, dans son zèle d'humanité, l'auteur de la réforme la compromit en demandant qu'on limitat aussi, par la loi, les heures de travail des adultes. La plupart des manufacturiers, les économistes, les libéraux prévoyants s'y opposèrent, réclamant les droits du travail libre et de la libre concurrence pour les hommes en âge de se défendre eux-mêmes en usant de leur liberté. Dans les discussions auxquelles la

question donna lieu, le jeune Peel, naguère entré dans la chambre des Communes, vint en aide à son père, et en 1819 un bill fut adopté, qui régla les conditions d'âge et de travail dans les manufactures, pour les enfants seulement. Depuis 1819, cette législation avait été l'objet d'enquêtes et de modifications successives où l'esprit de réforme humaine avait de plus en plus prévalu. Cependant ni le public ni le Parlement n'étaient satisfaits, et la question les préoccupait toujours. Le 7 mars 1843 et le 6 février 1844, sir James Graham proposa, dans le système en vigueur, de nombreux changements, dont les principaux étaient la réduction du nombre des heures de travail à six et demie pour les enfants de neuf à treize ans, la limitation à douze heures par jour pour le travail des jeunes gens de treize à dix-huit ans de l'un ou l'autre sexe, l'interdiction que le travail des femmes dépassat jamais douze heures par jour, et quelques précautions pour l'efficacité de l'éducation des jeunes ouvriers. La proposition fut accueillie avec une faveur générale : mais comme il était arrivé au vieux sir Robert Peel, le zèle s'échauffa dans le cours des débats, et emporta quelques-uns des réformateurs. Lord Ashley demanda que le nombre des heures de travail fût limité à dix par jour pour tous les adultes sans distinction, hommes ou femmes, et sa proposition n'était pas la plus extrême, car M. Fielden voulait réduire ce nombre à huit heures : « Les philosophes, disait-il, divisent le jour en trois périodes: huit heures de travail, huit heures de récréation et huit heures de sommeil; je voudrais que nos lois adoptassent le même principe. » Au nom des droits de la liberté personnelle et des intérêts du commerce national, sir Robert Peel repoussa catégoriquement ces propositions; il établit que les manufactures de coton, de laine, de lin et de soie, auxquelles elles seraient appliquées, entraient pour les cinq sixièmes dans les exportations de l'industrie anglaise<sup>1</sup>, et que la réduction de douze à dix heures de travail par jour enlèverait aux manufacturiers sept semaines de travail par an. C'était plus, dit-il, que ne permettait la concurrence étrangère et que n'exigeait l'humanité. Malgré cette puissante argumentation, la chambre adopta un amendement de lord Ashlev qui avait pour résultat indirect de réduire à dix, pour tous les adultes indistinctivement, le nombre des heures de travail; et quatre jours après, les deux propositions directes, celle du gouvernement qui maintenait ce nombre à douze, selon l'usage des manufactures, et celle de lord Ashley, qui le limitait à dix, furent également rejetées. Une grande confusion avait régné dans les partis et dans les votes; soit humeur contre le cabinet, soit recherche de la popularité, plus de quatre-vingts torys avaient voté avec l'opposition. Non-seulement le bill était perdu, mais l'autorité de sir Robert Peel était compromise. Il résolut de ne pas souffrir un tel échec. Environ deux

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pour 35,000,000 de livres sterl. (875,000,000 de fr.) sur un total de 44,000,000 de livres (4,400,000,000 fr.), d'après les données statistiques de l'année 4843,

mois après, un nouveau bill fut présenté, différent à quelques égards du premier, mais qui maintenait à douze le chiffre des heures de travail, et à l'approche du vote, après avoir rappelé toutes les raisons qu'il avait déjà données contre l'amendement de lord Ashley, sir Robert Peel termina en disant : « C'est notre devoir de considérer dans leur ensemble tous les grands intérêts commerciaux, politiques, sociaux et moraux de toutes les classes de ce grand empire.... nous sommes, plus que vous, en mesure de n'en oublier aucun. Nous ferons notre devoir. Je proteste contre la doctrine que nous devons céder parce que c'est la volonté populaire. Si nous sommes convaincus que ce n'est pas l'intérêt populaire, c'est notre pénible, mais impérieux devoir de résister. Si cette chambre est d'un avis différent, si vous pensez que vous devez faire cette grande expérience sur le travail national, ou si vous regardez cette concession aux vœux du peuple comme inévitable, qu'il en soit ainsi! Mais si vous prenez ce parti, et je reconnais que, pour agir conséquemment, vous devez le faire, je vous le dis avec le plus profond respect, vous aurez à le prendre sous d'autres auspices que les nôtres, et avec des guides plus propres que le ministère actuel à vous diriger dans cette voie.»

C'était user de son droit avec une fierté un peu rude et sans ménagement pour aucun amour-propre; mais les torys dissidents n'étaient pas en état, ni encore en disposition de pousser la mauvaise humeur jusqu'à la rupture. En vain lord John Russell essaya de les y encourager en blâmant sir Robert Peel d'une exigence si hautaine : la chambre était beaucoup plus nombreuse que dans les séances précédentes; l'amendement qui limitait à dix le nombre des heures de travail fut rejeté par une majorité de 138 voix, et le bill passa tel que le proposait le cabinet.

Un mois après ce vote, sir Robert mit une seconde fois la fidélité, je ne veux pas dire la docilité de son parti à la même épreuve. Sur la proposition d'un membre conservateur et malgré la résistance du chancelier de l'échiquier, la chambre avait adopté, le 14 juin 1844, dans la question des droits sur les sucres, un amendement qui réduisait de 4 shellings de plus que ne le voulait le gouvernement le droit sur les sucres provenant des colonies anglaises, et, dans certains cas, sur les sucres étrangers. Sir Robert Peel, qui n'avait pas assisté à cette séance, reprit la question trois jours après, la traita sous toutes ses faces en la rattachant au système général des finances publiques, rappela les opinions qu'il avait professées à ce sujet, soit dans l'opposition, soit dans le gouvernement, se concilia la faveur des persévérants adversaires de l'esclavage en maintenant l'inégalité des droits entre les sucres provenant du travail libre et les sucres produits par le travail esclave, et, passant brusquement de cette question spéciale à la situation générale du cabinet, « indépendamment de mon opinion sur les mérites de l'amendement en luimême, dit-il, il y a des raisons politiques qui ne me permettent pas de l'accepter. Il a été voté par une

combinaison de ceux qui en général nous soutiennent avec nos communs adversaires. On dit qu'il a en soi peu d'importance : il en est d'autant plus significatif comme manque de confiance dans le gouvernement, Si vous pouvez atteindre un grand but d'intérêt public, c'est une bonne raison pour modifier le plan du cabinet; mais s'il n'y a pas une grande différence dans la valeur et l'effet des deux propositions, je dis qu'alors le concours des votes de nos adversaires et de nos amis politiques est un fait grave. Pour nous qui répondons du gouvernement de cetempire, nous devons y résister de toute notre force, car, si nous l'acceptions, nous encouragerions des combinaisons semblables. Je ne pense pas que ce concours des votes ait été un fait accidentel, naturellement amené par le débat; je puis me tromper, mais c'est mon impression qu'il y a eu un arrangement concerté d'avance entre quelques-uns de ceux qui nous attaquent et quelques-uns de ceux qui nous soutiennent... Je ne m'en plains point; je ne nie point le droit des honorables membres d'entrer dans de telles combinaisons; je ne condescends point à demander qu'on s'abstienne de tels procédés; mais j'ai bien droit d'examiner ce qui en résulte pour le gouvernement, pour ma situation comme ministre de la couronne... Je ne puis être insensible à ce qui s'est passé dans le cours de ces deux sessions, pour nos travaux législatifs; je ne puis m'empêcher de voir que plusieurs des mesures que nous avons proposées n'ont pas reçu, de toutes les personnes au caractère

208

et aux opinions desquelles nous portons la plus profonde estime, un cordial et efficace assentiment, ce qui nous laisse dans une position peu enviable... Nous avons jugé utile aux grands intérêts.du pays de relâcher le système de la protection commerciale et d'admettre, en concurrence avec certains produits de notre industrie, les produits de l'industrie étrangère. Nous nous sommes efforcés de concilier les principes que nous tenions pour vrais avec tous les ménagements dus aux faits et aux intérêts actuels... Si nous avons perdu la confiance de ceux qui nous ont si longtemps et si honorablement soutenus, je le regretterai amèrement; mais je ne puis solliciter aujourd'hui leur appui en leur promettant que nous adopterons je ne sais quelle marche intermédiaire et flottante. Je ne puis encourager des espérances que je ne suis pas prêt à réaliser. Je crois notre politique bonne. Je ne puis exprimer aucun repentir. Je ne puis me convertir à un principe différent. J'ai jugé cette déclaration nécessaire dans un moment où la résolution définitive de la chambre sur la question qui l'occupe peut avoir des conséquences graves. »

Quoique moins durement exprimée qu'elle ne l'avait été un mois auparavant à propos du travail dans les manufactures, la menace était claire, et la chambre s'en montra fort émue. Quelques-uns des plus sincères amis du cabinet, lord Sandon entre autres, se récrièrent, protestant qu'ils n'avaient nul dessein de se séparer de lui, qu'ils persistaient à l'approuver et à le soutenir dans sa politique générale, mais de-

mandant, sur des questions secondaires, un peu plus de latitude pour leur jugement personnel. Le débat se prolongea en s'envenimant. Sir Robert Peel ne céda rien: comme lui, et sans doute par son impulsion, le chancelier de l'échiquier et le secrétaire d'État des colonies, M. Goulburn et lord Stanley, repoussèrent absolument l'amendement proposé. Quand on en vint au vote, la chambre compta vingt-six membres de plus qu'il n'y en avait eu dans la séance précédente, et l'amendement, adopté le 14 juin à 20 voix, fut rejeté le 17 à 22 voix de majorité.

Dans le cours du débat, sans discuter ni la proposition du cabinet, ni l'amendement, sans dire un mot de la question, M. Disraéli avait pris sir Robert Peel lui-même à partie avec l'ironie la plus poignante: « Je me tromperais, je crois, dit-il, sur le caractère de l'honorable baronet, si je supposais qu'il peut faire grand cas d'un pouvoir qu'il ne peut conserver que par des moyens si étranges, peut-être pourrais-je dire si inconstitutionnels.... Il ne devrait pas traîner ainsi sans nécessité ses amis à travers la boue. Déjà une fois dans cette session, il leur a fait révoquer une décision qu'ils avaient solennellement adoptée, et il revient encore et leur dit :- Si vous ne révoquez pas une autre décision très-importante, je ne puis me charger de la responsabilité des affaires. -Vraiment c'est assez d'un vote révogué dans le cours d'une session; nous ne devrions pas être appelés plus d'une fois par an à subir cette dégradation... L'honorable baronet s'unit au cri public contre l'esclavage; il en a horreur partout, excepté sur les bancs qui sont derrière lui. La clique est toujours là réunie, et le fouet claque toujours. Si l'honorable baronet s'en servait un peu moins, sa conduite serait plus d'accord avec ses déclarations... Peut-être a-t-il raison; peut-être réussira-t-il en menaçant ainsi ses amis et faisant des courbettes à ses adversaires; pour moi, je ne suis pas disposé à croire qu'un tel succès fasse honneur à la chambre ni à lui-même. »

Devant des paroles si outrageantes pour ses amis comme pour lui-même, sir Robert Peel n'ouvrit pas la bouche, ni pour lui-même, ni pour ses amis. Silence étrange! A coup sûr, les bonnes réponses ne manquaient pas. Asservissait-il les autres à son joug quand il refusait de s'asservir au leur? Était-il donc un condamné aux travaux publics, forcé d'agir contre sa propre pensée et de rester à son poste jusqu'à ce qu'il convint à des hommes qui ne pensaient pas comme lui de l'en relever? Et parmi ses partisans, ceux qui continuaient de le soutenir ne le faisaientils pas de leur propre choix, aussi librement que ceux qui se séparaient de lui? L'accusait-on de les retenir par la corruption? Depuis quand était-il interdit de subordonner un dissentiment particulier à une politique générale, et de revenir sur une résolution quand elle entraînait des conséquences inattendues? C'est la contume de l'opposition de profiter des apparences pour travestir en procédés serviles et honteux des actes accomplis avec une entière indépendance et par conscience ou par bon sens; mais c'est aussi un devoir

pour un chef de gouvernement de défendre ses amis contre ces artifices ou ces violences de langage, de rétablir en toute occasion leur conduite, comme la sienne, sous son vrai jour, et de les faire respecter, comme lui-même, par leurs communs adversaires. Sir Robert Peel ne remplissait pas suffisamment ce devoir : c'était l'un de ses défauts d'être trop solitaire et de se trop considérer lui-même, et lui seul, au milieu des siens La vie publique, dans un régime de liberté, veut plus de sympathie et de dévouement; ce n'est pas seulement à ses principes et à sa cause, c'est aussi à ses amis politiques que se doit un chef de parti, et il ne les garde zélés et fidèles qu'autant qu'il se montre jaloux de leur honneur et prompt au combat, pour eux comme pour lui-même. J'ajoute que sir Robert Peel répugnait trop à la lutte quand elle avait un caractère de personnalité amère et injurieuse; elle blessait sa dignité, plus ombrageuse que tranquille, et il prenait trop souvent, pour s'en couvrir, le bouclier du dédain. Il faut, dans l'arène des gouvernements libres, des armes plus offensives, qui atteignent plus directement et repoussent plus loin l'ennemi.

Ces dissensions intérieures, ces défections de quelques-uns, ces alternatives d'humeur et de retour de beaucoup d'autres, n'attiraient encore sur sir Robert Peel point de revers sérieux : toutes ses propositions persévérantes étaient adoptées, toutes ses mesures importantes s'accomplissaient sans obstacle, son renom d'habileté et de puissance allait toujours croissant; mais la fermentation et la désorganisation

croissaient aussi de jour en jour dans le parti conservateur; la diversité des maximes premières et des tendances définitives entre le chef et la plupart de ses anciens amis se marquait chaque jour plus clairement; partout, dans les clubs et dans les journaux comme dans les chambres, elle était l'objet des commentaires les plus animés et de prédictions pleines d'espérance ou de crainte. Les esprits prudents s'inquiétaient sans le dire; les esprits violents éclataient cà et là, comme ces coups isolés et pressés qui devancent le combat. A l'ouverture de la session de 1845, sir Robert Peel se trouva en face d'une question inévitable, et qui, de quelque façon qu'elle fût résolue, devait faire faire à cette situation un grand pas. Votée seulement pour trois ans en 1842, la taxe sur les revenus (income-tax) expirait : serait-elle, ou non, renouvelée? Quels principes administratifs, quels intérêts sociaux prévaudraient à cette occasion dans la politique du cabinet? Sir Robert Peel ne s'en expliquait point.

Le 44 février 1845, il mit sous les yeux de la chambre des Communes l'état des finances publiques et son plan de budget pour l'exercice 1845-1846. Les faits étaient heureux, le plan simple, l'exposition lucide, précise et grande. Pour l'exercice courant (du 5 avril 1844 au 5 avril 1845), les recettes excédaient les dépenses de 5,000,000 de liv. sterl. (125,000,000 de francs). Pour l'année suivante, et en faisant dans les divers services de la marine des augmentations considérables, sir Robert Peel promettait un excé-

dant net de 3,409,000 livres sterling (85,225,000 fr.). Comment obtenait-il cet excédant, et qu'en fai-sait-il?

Il maintenait la taxe sur les revenus, évaluée, pour l'exercice 1845-1846, à 5,200,000 livres sterling (130,000,000 de francs), et il opérait sur le tarif des douanes des abolitions ou des réductions de droits montant en totalité à 3,338,000 l. s. (83,450,000 fr.).

Quatre articles, les sucres, les cotons bruts, les charbons de terre à l'exportation et le verre, entraient à eux seuls dans cette diminution du revenu public pour 2,740,000 livres sterling (68,500,000 francs). Sur 430 articles, les droits à l'importation étaient complétement abolis, ce qui entraînait pour le trésor une perte de 320,000 liv. sterl. (8,000,000 de fr.). Après toutes ces réductions et quelques autres sur des taxes intérieures, il restait encore, au terme de l'exercice 1845-1846, un excédant de 71,000 liv. sterl. (1,775,000 fr.).

« Je ne me permettrai, dit sir Robert Peel en commençant son exposé, aucune assertion, aucune observation qui se rattache à des vues de parti. Je ne ferai aucune comparaison irritante; il ne sortira de ma bouche pas une parole qui gêne aucun membre de cette chambre dans l'exercice libre et impartial de son jugement sur des questions si graves. Je toucherai nécessairement à des sujets qui ont été et qui seront encore, je n'en doute pas, l'occasion d'ardents débats; mais j'ajournerai tout débat : je veux mettre aujourd'hui, sincèrement et sans passion, sous les

yeux de la chambre, l'état financier du pays et les plans du gouvernement. » Il dit en finissant : « J'ai accompli la tâche que je m'étais proposée; j'ai exposé, bien imparfaitement, les vues et les intentions du gouvernement de Sa Majesté sur la politique financière et commerciale du pays... Quelle que soit la décision de la chambre, nous aurons la consolation de penser que nous n'avons pas recherché la popularité en éludant le maintien de la taxe sur le revenu: nous n'avons pas cédé non plus à la clameur populaire, car nous avons fait porter les abolitions ou les réductions sur des taxes qui n'avaient donné lieu à aucune agitation. On dira, je le sais, que les principes que j'ai établis pouvaient recevoir une application bien plus étendue, et que j'aurais dû, pour m'y conformer, apporter dans les droits de douane de bien plus fortes réductions; mais, en établissant de bons principes, nous avons voulu tenir grand compte de l'état actuel de la société: on ne touche pas précipitamment et témérairement à de si grands intérêts, on n'y porte pas le trouble et l'alarme sans paralyser l'industrie. Nous n'avons adopté notre plan qu'après mûr examen. Je suis convaincu que, si le Parlement le sanctionne, l'industrie et le commerce du pays en retireront immédiatement de grands avantages, et qu'indirectement il développera le bien-ètre de toutes les classes de cette vaste communauté. »

Le succès fut grand au moment de l'exposition du plan, et non moins grand dans le débat; les partis politiques ne renoncèrent point à leur opposition, ni

la critique savante à ses droits : les uns s'élevèrent contre le maintien de l'income-tax, les autres réclamèrent une application plus étendue et plus rapide des principes de liberté commerciale; les journaux, en insérant la longue liste des quatre cent trente articles affranchis de tous droits, s'amusèrent à en faire ressortir les bizarres inconséquences ou les frivoles concessions: «Notre pain est taxé, mais l'arsenic entre librement; si nous ne pouvons pas nous nourrir, nous pouvons du moins nous empoisonner à bon marché... Les os sont exempts de droits, mais la viande en reste frappée : les animaux étrangers peuvent nous fournir leur peau, leur poil, leurs cornes, leur queue, tout, excepté leur chair... Les plumes, la laine et l'édredon pour nos lits ont obtenu la faveur du premier ministre; mais les troupeaux de moutons restent sous la protection du duc de Richmond. » La distinction maintenue par sir Robert Peel entre les sucres produits par le travail libre et les sucres provenant du travail esclave amena une longue et vive discussion, qui valut à M. Macaulay l'un de ses plus brillants succès de logique, d'éloquence et d'ironie. Le silence absolu qu'avait gardé sir Robert Peel sur la question des grains fut relevé et commenté avec ardeur; mais à travers toutes ces artaques, l'opposition, toutes les oppositions étaient évidemment timides et embarrassées. Peel avait l'ascendant personnel et la faveur publique; parmi ses adversaires mêmes, la plupart étaient au fond de son avis, ou n'osaient pas être d'un avis absolument contraire, et en dépit de la mauvaise humeur et de la désorganisation intérieure de son parti, les diverses portions de son plan furent successivement adoptées à de fortes majorités, comme sous l'empire d'une pression extérieure librement acceptée ou tristement subie.

Tel était en effet le caractère de l'événement qui s'accomplissait en ce moment, et dont les chambres et le cabinet lui-même étaient bien plutôt les instruments que les auteurs. Ce n'était point le redressement d'un vieil abus, ni l'extension d'un droit constitutionnel, ni la victoire d'un parti politique; c'était l'empire d'une idée générale sur les pouvoirs publics, au nom de l'intérêt populaire; c'était l'esprit démocratique et l'esprit scientifique coalisés pour dominer le gouvernement. Quand sir Robert Peel en 1842 avait établi l'income-tax, il l'avait fait, non par choix, ni dans une vue systématique, mais pour satisfaire à une nécessité pratique et pressante, pour combler un déficit croissant, pour remettre l'ordre dans les finances de l'État. Aucun motif semblable ne commandait plus cette taxe; le revenu public surpassait la dépense; on pouvait laisser tomber un remède extraordinaire employé contre un mal maintenant guéri. Pourquoi sir Robert Peel persistait-il à l'employer encore? Était-ce pour amasser dans les caisses de l'État une grosse épargne, ou pour éteindre plus rapidement la dette publique? Non certes; c'était uniquement pour être en mesure de faire une grande expérience, d'introduire grandement dans l'administration de l'État ce principe de la liberté du commerce proclamé par la science, et qui n'avait encore été que partiellement et timidement pratiqué. Et d'où ce principe tirait-il assez de force pour se faire ainsi accepter, malgré tant d'intérêts contraires, du gouvernement et de l'opposition tout ensemble? Était-ce de son seul titre comme vérité abstraite et scientifique? Nullement; quel que fût leur respect pour Adam Smith et Ricardo, ni sir Robert Peel, ni lord John Russell n'étaient possédés à ce point de la foi philosophique; une foi bien autrement armée et impérieuse, le plus grand bien-être du plus grand nombre de créatures humaines reconnu comme but suprême de la société et du gouvernement, c'était là la puissance supérieure dont sir Robert Peel s'était fait le ministre, et qui pesait sur tous ses adversaires, les uns dominés comme lui, les autres intimidés et paralysés par cette grande idée, clairement ou obscurément présente à leur esprit, soit comme un droit incontestable, soit comme un fait irrésistible. C'est là de nos jours le dogme démocratique par excellence, et ce sera la gloire de sir Robert Peel, comme ce fut sa force, d'en avoir été le plus sensé, le plus honnête, et, pour une société bien réglée, le plus hardi représentant.

## XIV

La passion aveugle et illumine tour à tour les hommes. Les partisans passionnés de l'abolition des droits à l'importation des grains s'étonnaient et s'alar-

maient du silence de Peel sur la question. Ils auraient dû s'en féliciter. Il était évidemment perplexe, peu satisfait du résultat des modifications qu'il avait déjà apportées dans les lois sur les céréales, mais ne sachant pas bien jusqu'où il devrait aller s'il v portait encore la main, et attendant qu'il lui vînt du dehors soit des clartés assez vives, soit une impulsion assez forte pour qu'il se remît en mouvement, voyant bien son but et se sentant en état de l'atteindre. A l'ouverture de la session de 1845, dans le débat de l'adresse, lord John Russell, en réclamant pour les grains l'application des principes généraux de la liberté du commerce, essava d'embarrasser et de compromettre le cabinet, qu'il voulait contraindre à s'expliquer. Sir Robert Peel ne répondit point. Deux jours après, M. Cobden témoigna sa surprise que la reine, dans son discours, n'eût rien dit des souffrances qui pesaient, dans plusieurs comtés, sur la population agricole, et il annonca qu'il provoquerait la formation d'un comité d'enquête sur les causes de la détresse de l'agriculture. Dans la courte discussion qui s'engagea à ce sujet, quelques défenseurs du système protecteur imputèrent cette détresse au récent affaiblissement de la protection. Sir Robert Peel se borna à repousser ce reproche: « Je ne pense pas, dit-il, que l'état de souffrance de l'agriculture provienne, à aucun degré, des lois que j'ai fait naguère adopter, et je me fais un devoir de dire que je ne me propose pas de réclamer une nouvelle intervention du Parlement. Je crois le rétablissement de la

protection à son ancien taux impossible, et, fût-il possible, je ne me prêterais pas à ce retour vers une plus forte protection comme à un remède contre la détresse actuelle, que je déplore, mais que j'attribue à des causes naturelles. »

Cette immobilité, seule consolation que Peel offrît aux partisans de la protection, ne pouvait contenter les amis de la liberté. M. Cobden reprit sa motion d'une enquête sur les causes de la détresse de l'agriculture. Après avoir bien constaté, par les dires des conservateurs eux-mêmes, soit au dedans, soit au dehors de la chambre, et du gouvernement lui-même, le fait de cette détresse, il soutint que le système protecteur, inventé pour la prévenir ou la soulager, en était la première et véritable cause, que les fermiers étaient des manufacturiers aussi bien que les fabricants de fil ou de toile, et que la liberté du commerce serait aussi bonne aux laboureurs des campagnes du Norfolk ou du Devonshire qu'aux ouvriers de Leeds et de Manchester. Il fut tour à tour simple et ingénieux, familier et éloquent, pressant et point amer, abondant en faits et adroit dans l'argumentation, évidemment animé par une conviction presonde et par un patriotisme sincère, exempt de jalousie et d'hostilité démocratique. « Je ne puis croire, dit-il en s'adressant aux conservateurs, qu'aux dernières élections il ne se soit agi que d'un jeu politique; vous n'êtes pas venus tous ici comme de purs politiques. Il y a des politiques dans cette chambre, des hommes animés d'une ambition probablement juste et légi-

time, et qui, après trente ans de service public, engagés dans une ornière d'où ils ne peuvent sortir. gardent le pouvoir, et un grand pouvoir, probablement aux dépens de leur conviction actuelle, assez peu d'accord avec leurs anciennes opinions. Je comprends la résistance de ces hommes-là à mon vœu; mais la plupart des honorables membres qui siégent en face de moi sont entrés dans cette chambre uniquement comme les amis des fermiers, comme les protecteurs des intérêts agricoles, point comme des politiques. Eh bien ! que vous proposez-vous de faire? Vous bornerez-vous à suivre l'honorable baronet dans son opposition à une enquête sur la condition et les souffrances de ceux-là mêmes qui vous ont envoyés ici? Je vous dis que, si vous m'accordez un comité, je mettrai au grand jour la déception de la protection agricole, J'apporterai une telle masse de preuves que, lorsque les procès-verbaux de notre enquête seront publiés et répandus dans le monde, votre système de protection ne vivra pas plus de deux ans dans l'opinion publique.... Non, je ne puis croire que les gentilshommes d'Angleterre ne soient que des tambours sur lesquels frappe un premier ministre pour leur faire rendre des sons creux et vides de sens, et qui n'aient point de voix ni de parole articulée pour leur propre compte. Non! vous êtes l'aristocratie de l'Angleterre. Vos pères ont conduit nos pères; vous pouvez nous conduire encore dans le droit chemin. Vous avez conservé, plus longtemps qu'aucune autre aristocratie, votre influence sur votre

pays; mais ce n'a pas été en repoussant l'opinion populaire, en vous dressant contre l'esprit du temps. Jadis, quand c'était dans les chasses et dans les batailles que se déployait la mâle vigueur des hommes, vos pères y brillaient les premiers.... Vous avez toujours été des Anglais. Vous n'avez jamais manqué de fermeté ni de courage quand le sort vous a demandé d'en faire preuve. Ceci est une nouvelle ère; c'est un âge de développement et de progrès social, non plus de guerres ou de jeux féodaux. Vous vivez dans un temps de travail et de commerce; la richesse du monde entier vient se verser dans votre sein. Vous ne pouvez avoir à la fois les avantages commerciaux et les priviléges féodaux; mais si vous voulez vous unir à l'esprit du temps, vous pouvez être ce que vous avez toujours été. Le peuple anglais regarde l'aristocratie et la gentry du pays comme ses chefs. Moi qui ne suis pas l'un de vous, je n'hésite pas à vous dire qu'il y a en votre faveur, dans ce pays, une sorte de préjugé profond et héréditaire; mais vous ne l'avez pas conquis et vous ne le conserverez pas en vous opposant à l'esprit du temps. Si vous restez indifférents aux nouveaux moyens d'employer la population qui habite vos terres, si vous faites obstacle aux progrès qui doivent unir de plus en plus les nations par les pacifiques relations du commerce, si vous luttez contre les découvertes qui donnent presque la vie à la nature matérielle, si vous prétendez arrêter les transformations décrétées par le sort, oh! alors, vous ne serez plus la gentry d'Angleterre, et il s'en trouvera d'autres qui prendront votre place. Je vous avertis que vous êtes aujourd'hui dans une situation très-critique. Il y a un soupçon général que, dans cette circonstance, vous vous êtes servis et joués des bons sentiments et de l'honnête confiance de vos commettants. Partout on doute et on se méfie de vous. Voici le moment de montrer que vous n'êtes pas, comme on le dit, de purs politiques. Les politiques s'opposeront à ma motion, ils ne veulent pas d'enquête; mais vous, venez avec moi dans ce comité; je vous y donnerai une majorité de membres de votre parti. Je ne vous demande que de rechercher lovalement les causes de la détresse de votre propre population. Que ce soit mon principe ou le vôtre qui l'emporte, l'enquête aura produit un grand et bon résultat.»

L'effet de ce discours fut grand dans la chambre, et encore plus grand dans le pays; la ligue contre les lois sur les céréales le répandit avec une profusion sans exemple; on l'expédiait par ballots jusque dans les districts les plus reculés; on le distribuait, on le colportait, on le lisait, on le commentait dans les meetings et dans les familles. Sir Robert Peel lui-même en fut ému, et quelques-uns de ses amis affirment que, ce jour-là, M. Cobden exerça sur lui une véritable influence. Il n'en persista pas moins à repousser la motion d'enquête, mais il persista aussi à se taire. Ce fut M. Sidney Herbert, et non le premier ministre, qui se chargea de répondre à M. Cobden; il combattit l'enquête, surtout comme

vaine et plusieurs fois déjà tentée sans autre effet que de propager les alarmes : « Au lieu de venir pleurnicher devant la chambre pour demander son aide, dit-il aux agriculteurs, aidez-vous vous-mêmes!» Ce mot fut amèrement relevé quelques jours après par M. Disraéli : « L'honorable baronet, dit-il, qui est à la tête du gouvernement de Sa Majesté, a dit un jour qu'il était plus fier d'être à la tête des gentilshommes de campagne d'Angleterre que d'obtenir la confiance des souverains. Où sont maintenant les gentilshommes de campagne d'Angleterre? Nous n'en entendons guère plus parler. Ils ont encore les plaisirs de la mémoire; ils ont été les premières amours de l'honorable baronet; il ne se met plus, il est vrai, à leurs genoux; il fait de grands efforts pour qu'ils se tiennent tranquilles : tantôt il se réfugie dans un silence arrogant, tantôt il les traite avec une froideur hautaine. S'ils connaissaient un peu mieux la nature humaine, ils comprendraient et ils se tairaient; mais non, ils ne veulent pas. Que fait alors l'honorable baronet? Forcé d'intervenir, il envoie son valet qui leur dit du ton le plus doux : — Ne venez pas pleurnicher ici. - Voilà où en est le grand parti agricole, cette beauté à qui tout le monde a fait la cour et qu'un seul a trompée. Elle approche de la catastrophe. Pour moi, qui honore le génie, si nous devons avoir la liberté du commerce, j'aime mieux qu'elle soit proposée par l'honorable représentant de Stockport (M. Cobden) que par un homme qui, faisant du gouvernement conservateur une hypocrisie

organisée, a trahi la confiance d'un grand peuple et d'un grand parti. »

Pour cette fois, Peel n'y tint pas; il prit la parole, et après avoir brièvement repoussé les reproches contraires que lui adressaient tour à tour les deux partis : « L'honorable représentant de Shrewsbury (M. Disraéli) renouvelle, dit-il, une accusation que naguère il avait déjà élevée contre moi. Selon lui, je retiens le pouvoir en oubliant mes principes et mes promesses des jours d'opposition. Lorsqu'en 1842 je proposai la réduction des tarifs, cette imputation me fut dès lors adressée. L'honorable membre qui la répète aujourd'hui se leva et dit : - Ceux qui attaquent l'honorable baronet n'ont pas bien examiné les faits; sa conduite est parfaitement conséquente et en accord avec les principes de liberté du commerce exposés par M. Pitt. Je rappelle ceci pour répondre aux personnes qui accusent les ministres de n'avoir professé leurs opinions actuelles que pour renverser le gouvernement et arriver eux-mêmes au pouvoir. — Tels étaient les sentiments qu'exprimait alors M. Disraéli. Je ne sais s'ils ont assez d'importance pour qu'on en entretienne la chambre; ce que je sais, c'est que je faisais alors du panégyrique le même cas que je fais aujourd'hui de l'attaque.»

Les personnalités s'arrêtèrent là. Le débat s'engagea sur les nombreuses suppressions de droits à l'importation que prononçait le projet, et les agriculteurs défendirent ceux dont ils profitaient avec un égoïsme naïf et des détails d'économie domestique qui provoquèrent plus d'une fois des sourires mêlés de quelque dégoût. C'est une des difficultés du gouvernement représentatif qu'il met les intérêts personnels aux prises, dans toute leur nudité, avec les idées générales ou les passions généreuses qui leur demandent des sacrifices. Le public est enclin alors à se précipiter du côté des réformes, oubliant trop ce qu'il y a nonseulement de naturel, mais de légitime dans cette résistance des possesseurs aux novateurs et des faits consacrés par le temps à des attaques qui souvent ne sont le fruit que de prétentions également intéressées. Le parti agricole se fit un tort réel par son àpreté à maintenir intacts les droits sur le beurre, le lard ou le fromage, et ses adversaires s'en prévalurent contre lui avec une ironie insultante, mais efficace. Dans l'une des réunions de la ligue à Covent-Garden, M. J. W. Fox avait violemment attaqué l'aristocratie; il s'empressa de s'expliquer : « Ce que j'ai dit de l'aristocratie, je l'ai dit de quelques-uns de ses membres seulement, et non pas en tant qu'aristocrates, mais en tant que marchands. Si un homme tient une boutique d'épicier et vole le public, il ne doit pas être protégé parce qu'il se trouve être l'un des membres de l'aristocratie. C'est de cela que je me plains. Ces Messieurs tiennent en effet une grande boutique d'épicier, et à propos de chaque article de leur magasin, ils cherchent comment ils pourront pervertir le pouvoir législatif de telle sorte que la communauté paie plus cher au profit de l'aristocratie. Un temps a été où tout commerce était

regardé comme incompatible avec ce haut rang; vos barons féodaux ne se faisaient aucun scrupule de voler à main armée, mais ils auraient repoussé avec mépris le vol à l'aide du faux poids d'un droit protecteur.... Aujourd'hui que les nobles deviennent marchands et que les ducs trafiquent de toute sorte de denrées, se servant de la mémoire de leurs ancêtres pour faire de meilleurs marchés, nous avons bien le droit de nous récrier et de dire que ce n'est pas là agir lovalement envers les autres marchands du pays. Pour moi, je l'avoue, mon imagination ne sort plus de ce chaos; je ne sais plus me figurer le duc de Richmond autrement qu'avec sa couronne de duc sur la tête, un échantillon de blé dans sa poche, un saumon dans une main, une bouteille de whiskey dans l'autre, et la couronne de duc tombe dans la balance avec le saumon pour le faire payer plus cher à qui veut le manger..... Vraiment il ne se peut pas que de si étranges incongruités et une telle dégradation de la dignité aristocratique et de l'honneur du pouvoir législatif couvrent les méfaits et fassent la fortune d'une classe de marchands. »

Rien n'est plus efficace que de divertir les hommes en servant leur passion et ce qu'ils regardent comme la justice; les discours de M. J. W. Fox dans la salle de Covent-Garden avaient un immense retentissement, et contribuaient, autant que ceux de M. Cobden dans la chambre des Communes, à rendre la ligue de jour en jour plus populaire et plus puissante. Ses efforts redoublaient avec ses succès; elle instituait dans les villes manufacturières des cours publics pour répandre parmi les ouvriers les principes fondamentaux de l'économie politique; elle ouvrait à Londres un grand bazar, riche des offrandes qui lui venaient de tous les points des trois royaumes, de leurs colonies, des États-Unis d'Amérique, et elle réalisait en dix-sept jours, par les billets d'entrée ou par les ventes, une somme de 25,000 liv. sterl. (625,000 fr.). Dans plusieurs districts purement agricoles, des fermiers, des laboureurs formèrent des meetings, y racontèrent leur détresse, en discutèrent les causes, et finirent par proclamer bruyamment leur adhésion aux principes de la ligue et à ses malédictions sur la loi des grains. Au lieu de s'user en se prolongeant, le mouvement devenait chaque jour plus vif et plus général; les campagnes se joignaient aux villes, les ouvriers aux maîtres, les paysans aux économistes. Il ne s'agissait plus d'une question locale dans le pays et spéciale dans la population; la liberté du commerce devenait une passion démocratique aussi bien que scientifique, et, dans l'instinct du peuple comme dans le raisonnement des doctes, un intérêt national.

Dans cet état des esprits, sir Robert Peel s'efforçait en vain de se taire; l'opposition relevait sans cesse la question qu'il ne savait encore comment résoudre, quoiqu'il se sentit plus impérieusement poussé chaque jour vers la solution. Le 26 mai 1845, lord John Russell proposa dans la chambre des Communes huit résolutions qui touchaient à tous les sujets dont le public était préoccupé, à la loi des grains, à la liberté

générale du commerce, à l'éducation publique, à la colonisation, au régime des pauvres dans les paroisses, exprimant sur toutes choses des idées libérales, des tendances généreuses, ouvrant en tous sens des perspectives et prodiguant les espérances, mais sans indiquer aucune mesure précise, aucun terme fixe : vague manifeste d'une ambition noble et hardie pressée de saisir le pouvoir, et se promettant d'en bien user sans se rendre d'avance un compte bien exact de l'usage qu'elle en ferait et sans s'en inquiéter beaucoup. Quinze jours après, M. Villiers redemanda la complète abolition des lois sur les céréales, et malgré quelques réserves de langage, la plupart des whigs comme les radicaux, lord John Russell et lord Howick comme M. Cobden et M. Bright, appuvèrent vivement sa motion. En pesant ainsi sur sir Robert Peel, plusieurs d'entre eux croyaient le seconder, bien loin de lui déplaire; hors des chambres, dans les réunions de Covent-Garden, ils s'en expliquaient ouvertement: « Sir Robert Peel, disait là M. Bright, sait parfaitement ce qu'il faut au pays..... Il n'a pas passé près de quarante ans dans la vie publique, entendant tout ce qui se dit, lisant tout ce qui s'écrit, voyant presque tout ce qui se fait, sans arriver à cette conclusion que, chez une nation de 27,000,000 d'ames, qui s'est accrue de 1,500,000 àmes depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1841, une loi qui refuse à cette population le supplément de nourriture que le monde pourrait lui donner ne saurait être maintenue, et que, son gouvernement fût-il dix fois plus fort qu'il

ne l'est, il faudra qu'il cède à l'irrésistible nécessité. Pour moi, d'après le dernier discours de sir Robert, je parierais volontiers qu'il médite la révocation des lois sur les grains. Il vient du même comté où la ligue a pris naissance; sa fortune s'est faite par ces mêmes fins tissus de coton qui sont destinés à changer dans ce pays la face des choses. Il sort du commerce; et à moins que lui-même ne m'y force, je ne croirai jamais qu'aucun homme veuille, encore moins qu'il veuille, lui, descendre dans son tombeau avant eu le pouvoir de rendre le commerce libre, et n'avant pas eu la probité ni le courage de le faire. » M. J. W. Fox, dans sa verve passionnément ironique, allait encore bien plus loin : « Il v a, disait-il, une comédie, le Captif athénien, dans laquelle le héros vaincu et fait esclave est obligé de déposer d'abord son casque, puis son bouclier, puis son épée, pour tomber dans la condition servile. C'est ainsi que sir Robert Peel traite la loi des grains. Il lui enlève l'argument de l'indépendance nationale;—c'est votre bouclier, mettez-le par terre; — l'intérêt de classe; - c'est la plume sur votre casque, abaissez-la; l'heureuse influence sur les salaires et au profit des laboureurs; -- c'est votre épée, rendez-la. -- Il dépouille ainsi successivement le monopole, comme le captif athénien, de toutes ses armes, avec cette différence que le captif athénien tombe dans la servitude, tandis que notre pays doit s'élever à la liberté commerciale. Sir Robert Peel ne laisse aujourd'hui, aux lois qu'il a jadis si fermement défendues, qu'une

défense, une seule : « le système protecteur est vieux de cent cinquante ans. » Une si vieille loi devrait être un peu plus sage. Sir Robert force ce pécheur à cheveux gris à confesser toutes ses iniquités; il a été un sophiste invétéré; il a employé avec la nation toute sorte de charlataneries pour satisfaire son intérêt personnel; il a causé toute sorte de privations et de souffrances... Son grand âge ne le sauvera pas; le jour de sa condamnation arrivera... Ce n'est pas ici le lieu de discuter les caractères politiques au-delà du sujet particulier qui nous occupe. Je ne dirai donc pas mon opinion sur la carrière de sir Robert Peel, ni les raisons qui me feraient souhaiter que mon pays recût ce grand bienfait d'une autre main que la sienne. Il y a aussi des raisons pour lesquelles il vaudrait mieux que lui, lui plutôt que tout autre homme, fût l'auteur de cette salutaire mesure, et qu'après avoir fait pénétrer les principes de la liberté du commerce dans les diverses parties de notre législation commerciale, il couronnât son œuvre par cet acte suprême..... Toute mon animosité contre sir Robert Peel serait satisfaite, et j'aurais tiré de lui toute la vengeance que j'en désire si, en contemplant tous les biens qu'il aurait valus à son pays en lui donnant la liberté du commerce, il pouvait apprendre qu'un seul acte, un seul jour de justice vaut mieux que toute une vie de tactique parlementaire et de savoirfaire politique. »

Ce mélange d'hostilité et de concours, de duretés et de caresses, ne déplaisait sans doute pas à sir Ro-

bert Peel, et ne fut probablement pas sans influence sur ses résolutions dernières, quand l'heure en fut venue; mais je n'apercois pas que jusque-là sa conduite et son langage en aient reçu aucune modification. Il écarta par une sorte de question préalable, et avec une nuance de dédain moqueur, les huit thèses libérales que lord John Russell avait présentées à l'approbation de la chambre: « Je ne pense pas, ditil, que le noble lord ait engagé la question de manière à arriver à quelque résultat utile... Il est trèsaisé de faire des promesses, de poser des principes larges et libéraux; c'est quand on veut les transformer en mesures pratiques que les difficultés se présentent. Je m'oppose à la résolution proposée, non-seulement parce qu'elle embrasse des sujets trèsdivers qu'il vaut mieux traiter chacun séparément, mais parce qu'il ne convient pas que le Parlement s'engage à réformer un régime paroissial, à établir un système d'émigration ou d'éducation, pour découvrir ensuite qu'on n'est ni prêt, ni d'accord sur les movens d'exécution. » En repoussant l'abolition complète et immédiate des lois sur les grains, que demandait M. Villiers, Peel introduisit dans le débat des vues morales étrangères et supérieures aux principes stricts de liberté commerciale dont s'armaient ses adversaires: « Sous l'empire de la loi actuelle, il s'est établi, dit-il, entre le propriétaire, le fermier et le laboureur, des rapports qui ne sont pas uniquement fondés sur des considérations pécuniaires. Beaucoup de propriétaires de ce pays sont accoutumés à voir

dans la terre qu'ils possèdent autre chose qu'une matière à de pures spéculations commerciales. D'après les principes que soutient l'honorable membre, il dirait, j'en ai peur : — que le propriétaire retire de sa terre tout ce qu'il pourra, c'est son droit; - et d'après ce même principe, à l'expiration d'un bail, le propriétaire a le droit de louer sa terre aussi cher qu'il le peut. Je ne dis pas que, si vous abolissez les lois sur les grains, ce ne sera pas là un des moyens de surmonter les difficultés que rencontrera le propriétaire; quand on aura soudainement appliqué aux produits de la terre les principes du commerce, peut-être faudra-t-il les appliquer aussi à la terre même. On ne tiendra plus compte alors des relations établies, peut-être depuis des siècles, entre le possesseur de la terre et la famille qui l'exploite; plus d'égards pour le laboureur; que le propriétaire prenne l'homme qui lui fera le plus d'ouvrage pour ses dix ou douze schellings par semaine; qu'il ne se soucie plus des vieux et des faibles, qui ne peuvent travailler comme les jeunes et les forts. Sous un point de vue purement commercial, la terre peut être ainsi possédée; sous un point de vue social et moral, je le regretterais profondément : le caractère du pays en serait altéré, et il en résulterait pour la société des maux qu'aucun profit pécuniaire, aucune stricte application des principes commerciaux ne pourraient compenser. Je ne pousserai pas cela trop loin; je ne dirai pas, parce que cela ne peut pas se dire, que l'agriculture doit être exempte de l'application graduelle des principes qui régissent d'autres intérêts... Ce que je dis, c'est que, depuis trois ou quatre ans que le pouvoir est dans nos mains, nous avons modifié nos lois commerciales selon les vrais principes, sans en excepter les lois sur les grains et toutes celles qui prohibaient l'importation des produits agricoles étrangers. Vous pouvez penser que nous n'avons pas poussé le principe assez loin; mais en tout cas nous n'avons pas fait un seul acte qui n'ait tendu à l'abaissement graduel des droits purement protecteurs. Je demande la permission de persévérer dans la même voie. Je reconnais que l'expérience de ce qui est arrivé, à l'égard des articles sur lesquels pesaient des droits élevés qui ont été abolis, confirme le principe général; mais, convaincu comme je le suis que, dans l'application de ce principe, il est nécessaire de procéder avec une extrême réserve, pour qu'il soit généralement et solidement accepté, je ne puis consentir à une proposition qui frappe la propriété foncière au nom de la pure liberté du commerce, sans tenir aucun compte d'aucune autre considération. »

Touchante perplexité d'un esprit sérieux et consciencieux entraîné dans le sens de sa propre pente par un grand flot d'opinion et de passion publique, et qui luttait péniblement contre ses adversaires, contre ses amis et contre lui-même, pour n'agir dans cette crise qu'avec mesure, patience et équité.

La session de 1845 touchait à son terme : près de sortir pour quelques mois de l'arène, les partis voulaient prendre leurs précautions mutuelles et prépa-

rer, pour la lutte prochaine, leurs movens d'attaque ou de défense. Le 5 août, lord John Russell passa solennellement en revue les travaux et les résultats de la session qui finissait, sans conclure par aucune proposition importante et précise, uniquement pour atténuer les mérites du cabinet, faire ressortir ce qu'il y avait eu de défectueux ou d'incomplet dans ses actes, étaler ses embarras et mettre l'opposition en mesure de profiter des chances qui se laissaient entrevoir. L'Irlande et la loi des grains furent les deux points auxquels s'attacha particulièrement lord John, lourd fardeau qu'il s'appliqua à appesantir encore sur les épaules de son adversaire. Peel ne répondit point; sir James Graham se chargea de la tâche et s'en acquitta avec prudence et convenance, sans compromettre par aucune affirmation ou dénégation absolue la politique future du cabinet. Une grave appréhension pesait sur tous les esprits; la saison était mauvaise, les récoltes incertaines; M. Villiers exhala sans ménagement les inquiétudes publiques en s'en armant contre le cabinet qui n'ouvrait pas aux movens de subsistance toutes les portes, quand au dedans ils étaient près de manquer. Le cabinet garda le silence. Un conservateur obscur, M. Darby, essava de rassurer la chambre: « il avait vu, dit-il, avec un profond regret une sorte de joie diabolique dans les paroles de quelques personnes à propos du mauvais temps; il avait le plaisir d'annoncer à la chambre que depuis quelques jours le baromètre montait. » Le rire éclata sur tous les bancs, et quatre jours après, le 9 août 1845, le Parlement fut prorogé, attendant, disait-on, l'abrogation ou le maintien de la loi sur les grains des variations du baromètre.

Les craintes ne tardèrent pas à se réaliser, et le mal dépassa les craintes. Le temps demeura humide et froid. La moisson fut tardive et insuffisante. Atteintes d'une maladie soudaine et jusque-là inconnue, les pommes de terre manquèrent dans beaucoup de comtés en Angleterre et en Écosse, partout en Irlande. Dès le milieu de l'automne, la souffrance populaire était déjà grande, l'alarme universelle et passionnée. Tout le monde prévoyait la nécessité de vastes achats de blés à l'étranger; mais comment y suffirait-on? D'énormes capitaux étaient engagés dans les entreprises intérieures, surtout dans la construction de nouveaux chemins de fer : des bills votés dans la dernière session en avaient autorisé pour une étendue de 2,841 milles (4,545 kilomètres) et pour une somme d'environ 48 millions de livres sterling (1 milliard 180 millions de francs). Ces travaux devaient être exécutés en trois ans, ce qui exigeait par mois un capital de plus de 1,300,000 livres sterling (32,500,000 fr.). Des projets pour des entreprises analogues étaient dressés et prêts à être soumis aux chambres dans la session prochaine, s'élevant à plus de 100 millions de livres sterling (2 milliards 500 millions de francs). Une crise monétaire semblait imminente comme la disette. En vain les optimistes, par intérêt ou par penchant, soutenaient qu'on exagérait le mal; les alarmes publiques s'aggravaient

par leurs efforts mêmes pour les calmer. La Société centrale d'Agriculture, qui avait entrepris contre la ligue la défense du système protecteur, adressa à toutes les associations locales vouées au même intérêt une circulaire pour démentir les bruits accrédités sur l'insuffisance des récoltes, et exciter ainsi le zèle des partisans de la protection en ranimant leur confiance; mais la ligue, qui s'était un moment ralentie, reprit aussitôt toute son ardeur. Dans un grand meeting tenu le 28 octobre à Manchester, M. Cobden, avec sa passion ordinaire, somma le gouvernement, c'est-à-dire sir Robert Peel, de sauver le pays menacé de la famine: « Voyez la Prusse, voyez la Turquie, voyez l'Allemagne, la Hollande, la Belgique! ces gouvernements n'ont pas attendu; dès qu'ils ont vu le mal, ils ont ouvert leurs ports. Pourquoi le nôtre n'en fait-il pas autant? Pourquoi attend-il des Turcs une leçon de christianisme et des Russes une leçon d'humanité? Est-ce qu'il serait moins charitable qu'un divan musulman? Est-ce que notre système constitutionnel serait moins humain que le despotisme moscovite? Ou bien est-ce que notre premier ministre, notre sultan à nous, hésite dans la crainte de n'être pas appuyé par le pays? S'il en doutait, nous sommes rassemblés ici pour lui donner notre concours... Il n'y a pas un homme au monde, fût-ce le Grand-Turc ou l'empereur de Russie, qui soit plus puissant que Robert Peel ne l'est en Angleterre..... Il a entre les mains le pouvoir; il est coupable et lâche s'il ne s'en sert pas. »

A la fin d'octobre et dans les premiers jours de novembre, le cabinet se réunit plusieurs fois. On sut qu'il avait examiné les rapports venus de toutes parts sur les produits réels des récoltes, sur la quantité de grains qui restaient encore dans le pays, sur les ressources que pouvait fournir l'étranger, sur la maladie des pommes de terre et l'état de la population en Irlande. Sir Robert Peel, disait-on, avait proposé diverses mesures; mais il avait rencontré de graves dissentiments: trois de ses collègues seulement, lord Aberdeen, sir James Graham et M. Sidnev Herbert, s'étaient rangés à son avis. Le cabinet se sépara. Rien ne fut fait, rien ne fut annoncé. On s'étonnait de son inaction et de son silence. Ses amis disaient qu'il ne voulait pas accroître les alarmes en les partageant ouvertement sans pouvoir y apporter un remède prompt et efficace; mais peu de gens admettaient l'explication : les esprits ardents s'irritaient, les modérés persistaient à s'étonner.

Tout à coup parut dans les journaux une lettre adressée d'Édimbourg par lord John Russell à ses commettants les électeurs de la Cité de Londres, sous la date du 22 novembre, et conçue en ces termes :

## « Messieurs,

« L'état actuel du pays sous le rapport de ses moyens de subsistance ne peut être considéré sans inquiétude. La prévoyance et des précautions hardies peuvent prévenir tout mal sérieux; l'indécision et la procrastination peuvent amener un état de souffrance auquel on ne saurait penser sans effroi. « Il y a trois semaines, on s'attendait en général à la convocation immédiate du Parlement. L'annonce que les ministres étaient prêts à en donner le conseil à la couronne et à proposer aux chambres, dès leur première réunion, la suspension des droits à l'importation des grains, aurait fait expédier sur-le-champ des ordres dans les diverses parties de l'Europe et de l'Amérique, et mettre en route des grains pour la consommation du Royaume-uni. Un ordre du Conseil pour dispenser de l'observation de la loi n'était ni nécessaire, ni désirable. Aucun parti dans le Parlement n'eût encouru la responsabilité de s'opposer à une mesure si urgente et si salutaire.

« Les ministres de la reine se sont réunis et séparés sans nous ouvrir aucune perspective d'un remède si opportun.

« C'est donc à nous, les sujets de la reine, de rechercher comment nous pouvons écarter ou du moins atténuer de grandes calamités.

« Deux maux appellent notre attention. Le premier est la maladie des pommes de terre, qui affecte gravement plusieurs parties de l'Angleterre et de l'Écosse, et fait en Irlande des ravages effrovables.

« On ne connaît pas bien encore l'étendue de ce mal; chaque semaine révèle dans certains lieux des désastres inattendus, ou diminue ailleurs des alarmes excessives. Cependant il y a dans cette mauvaise récolte-là un mal particulier. Le premier effet d'une mauvaise récolte en blé est de diminuer les arrivages sur les marchés et d'élever les prix. De là résultent une diminution dans la consommation et un commencement de rareté qui ont cet effet que l'approvisionnement total se distribue plus également sur toute l'année, et qu'en définitive la souffrance est adoucie. Mais la crainte de voir éclater dans leurs pommes de terre cette maladie inconnue précipite les producteurs sur le marché, en sorte que nous avons à la fois une consommation rapide et une disette imminente, la rareté de la denrée et la vileté du prix. La souffrance publique en est fort accrue. Le mal dont il

s'agit peut provenir ou de la mauvaise saison, ou d'une altération mystérieuse de la plante, ou d'un défaut soit de science, soit de soin dans la culture. Dans aucune hypothèse, le gouvernement n'est à accuser de la mauvaise récolte des pommes de terre, pas plus qu'il ne mérite des éloges pour les abondantes moissons dont nous avons joui naguère.

- « Mais un autre mal, dont nous souffrons, est le fruit de la conduite des ministres et des lois du Parlement. C'est la conséquence directe d'un acte voté il v a trois ans sur la proposition des conseillers actuels de la couronne. Par cette loi, l'importation des grains de toute sorte a été soumise à des droits très-considérables. Ces droits sont combinés de telle sorte que plus la qualité du blé est inférieure, plus le droit est élevé; quand le bon froment monte à 70 schellings le quarter, le prix moyen de toutes les espèces de froment est de 57 ou 58 schellings, et le droit de 14 ou 15 schellings. Ainsi le baromètre du blé marque le beau temps quand le vaisseau se courbe sous la tempête.
- « Les écrivains qui ont traité de la législation des grains ont signalé depuis longtemps ce vice, sur lequel on avait appelé l'attention de la chambre quand elle délibérait sur cet acte.
- « J'avoue que, sur ce sujet en général, mes idées ont subi, dans le cours de vingt ans, une grande modification. J'étais d'avis que le blé devait faire exception aux règles générales de l'économie politique; l'observation et l'expérience m'ont convaincu qu'il faut s'abstenir de toute intervention dans la question des subsistances. Ni le gouvernement ni la législature ne peuvent régler le marché des graius aussi heureusement que le fait la complète liberté de vendre et d'acheter.
- « Je me suis efforcé pendant plusieurs années d'amener un compromis à ce sujet. En 1839, j'ai voté pour que la chambre, formée en comité, substituât un droit fixe modéré à l'échelle mobile. En 1841, j'ai annoncé l'intention où était

le gouvernement d'alors de proposer un droit fixe de 8 schellings le quarter. Dans la session dernière, j'ai proposé un droit un peu moindre.

« Ces propositions ont été successivement rejetées. Le premier lord actuel de la trésorerie leur opposa en 1839, 1840 et 1841 d'éloquents panégyriques du système en vigueur, l'abondance qu'il avait amenée, la prospérité rurale qu'il avait répandue. Il combattit la réduction du droit protecteur, comme il avait combattu en 1817 et 1825 les garanties proposées pour la sécurité des intérêts protestants, comme il avait repoussé en 1830 la proposition de donner à Manchester, à Leeds et à Birmingham le droit d'envoyer des membres au Parlement.

« La résistance à des concessions limitées doit avoir aujourd'hui le même résultat qu'elle a eu dans les cas que je viens de rappeler. Ce n'est plus la peine de lutter pour un droit fixe. En 1841, les partisans de la liberté du commerce auraient consenti à un droit fixe de 8 schellings par quarter. qui aurait pu être graduellement réduit et enfin aboli. Aujourd'hui l'établissement d'un droit quelconque, sans limite fixée et prochaine pour son extinction, ne ferait que prolonger une lutte qui a déjà produit assez de mécontentement et d'animosité. La tentative de rendre le pain rare et cher, quand il est clair qu'une partie au moins du prix additionnel sert à élever la rente du propriétaire, est profondément nuisible à une aristocratie qui, cette querelle une fois écartée, demeurera puissante par la propriété, puissante dans la formation de notre législature et dans l'opinion, puissante par ses anciennes relations dans le pays et par la mémoire de ses immortels services.

« Unissons-nous pour mettre fin à un système qui a été le fléau du commerce, le poison de l'agriculture, la source d'amères divisions entre les classes, une cause incessante de misère, de maladie, de mortalité et de crime parmi le peuple.

« Mais ce but ne peut être atteint que par la manifestation

évidente du sentiment public. On ne saurait nier que beaucoup d'élections de villes en 1841, et quelques-unes en 1845. n'autorisent à dire que la liberté du commerce n'est pas populaire dans la grande masse de la communauté. Le gouvernement semble attendre quelque excuse pour abandonner la loi sur les grains. Que le peuple, par ses pétitions, ses adresses, ses remontrances, fournisse aux ministres l'excuse qu'ils cherchent. Que les ministres proposent dans les taxes publiques les modifications qui leur paraîtront'le plus propres à rendre le fardeau plus juste et plus égal; qu'ils y ajoutent toutes les précautions que la prudence et les ménagements les plus scrupuleux pourront leur suggérer; mais demandons en termes clairs et positifs la suppression de tout droit à l'importation des objets qui servent à la subsistance et à l'habillement de la masse du peuple : c'est une mesure bonne pour tous les grands intérêts et indispensable pour le progrès de la nation.

« J'ai l'honneur, etc.

## « J. Russell. »

A la lecture de cette lettre, tout le public s'émut; personne autant que sir Robert Peel. On lui reprochait ses changements d'opinion, ses ménagements populaires, ses évolutions parlementaires, et voilà le premier des aristocrates whigs, le chef de l'opposition, qui abandonnait ce qu'il avait soutenu pendant vingt ans, une certaine mesure de protection pour les cultivateurs indigènes et un droit fixe au lieu de l'échelle mobile, pour passer brusquement dans le camp radical et réclamer l'entière liberté du commerce. Et parmi les lieutenants de lord John Russell, plusieurs, et des plus importants, lord Morpeth à Leeds, M. Macaulay à Édimbourg, faisaient la même démarche. Dans ce nouvel état des partis, quelles

seraient à la session prochaine l'attitude et la force du cabinet? Au milieu d'un mouvement ainsi accéléré et sous une pression à ce point aggravée, comment persister dans une politique mitoyenne et lente? Comment continuer de résister en cédant?

Le 25 novembre 1845, sir Robert Peel réunit de nouveau ses collègues, et leur proposa le seul plan de conduite qui lui parût praticable. Le débat intérieur dura plusieurs jours. Le plus considérable des dissidents qu'avait rencontrés, un mois auparavant, sir Robert, le duc de Wellington, renonça à son dissentiment; son grand sens et la fatigue de l'âge le dégoûtaient des résistances dont il prévoyait ou l'extrême péril ou la vanité, et il préférait à la prolongation du système protecteur, en tout cas énervé, l'union du cabinet et le maintien d'un gouvernement conservateur; mais quelques autres, nommément lord Stanley, se refusèrent à rompre avec leur parti en abandonnant toute protection agricole. On crut un moment que sir Robert Peel avait entraîné le cabinet, et le 3 décembre le Times annonça que l'abolition des lois sur les céréales avait été résolue et que le Parlement se réunirait incessamment pour en délibérer. Trois jours après, au contraire, une solution bien différente avait lieu: le cabinet était dissous: sir Robert Peel avait remis sa démission à la reine, qui l'avait acceptée, et lord John Russell était appelé d'Édimbourg pour le remplacer.

Le 8 décembre, sir Robert Peel, en se retirant, adressa à la reine la lettre suivante :

« Sir Robert Peel présente ses humbles devoirs à Votre Majesté, et sans autre motif que le désir de contribuer, s'il le peut, à soulager Votre Majesté dans ses embarras et à préserver les intérêts publics de tout dommage, il se permet d'expliquer à Votre Majesté, par cette communication confidentielle, la position où il se trouve et les intentions qui l'animent dans la grande question dont l'esprit public est si vivement préoccupé.

« Votre Majesté peut, si elle le juge convenable, donner connaissance de cette communication au ministre qu'elle honorera de sa confiance comme successeur de sir Robert

Peel.

« Le 1er novembre dernier, sir Robert Peel, délibérant avec ses collègues sur les rapports alarmants venus d'Irlande et d'autres districts du pays au sujet de la maladie des pommes de terre et de la disette qui en résultait, et cherchant les moyens de pourvoir à des éventualités qui, selon lui, n'étaient pas improbables, leur conseilla de recommander humblement à Votre Majesté la suspension temporaire, soit par un ordre du Conseil, soit par un acte législatif, des droits à l'importation des grains, et, dans les deux cas, la convocation immédiate du Parlement.

« Sir Robert Peel prévoyait que cette suspension, pleinement justifiée par la teneur des rapports qu'il vient d'indiquer, amènerait forcément dans l'intervalle la révision des lois sur les grains.

« Si l'opinion de ses collègues eût été d'accord avec la sienne, sir Robert Peel était prêt à prendre la responsabilité de la suspension de ces droits et de la conséquence nécessaire qu'elle amenait, c'est-à-dire de la révision de toutes les lois qui restreignent l'importation des grains étrangers et des autres moyens d'alimentation, révision entreprise dans le dessein de diminuer graduellement ces restrictions et de les abolir un jour complétement.

« Il était disposé à demander que les lois nouvelles continssent formellement le principe de la réduction graduelle et de la suppression finale des droits à l'importation des grains.

« Sir Robert Peel est prêt à soutenir, comme homme privé, des mesures conformes en général à celles qu'il a conseillées comme ministre.

« Il serait inconvenant, de la part de sir Robert Peel, d'entrer dans des détails sur ces mesures.

« Votre Majesté a bien voulu informer sir Robert Peel qu'elle avait l'intention d'inviter lord John Russell à se charger de la formation d'un cabinet.

« Le principe d'après lequel sir Robert Peel avait dessein de conseiller la révision des lois relatives à l'importation des moyens de subsistance est en général d'accord avec celui auquel se réfère lord John Russell dans le dernier paragraphe de sa lettre aux électeurs de la Cité de Londres.

« Sir Robert Peel se proposait de joindre à l'abolition des mesures restrictives dont il s'agit la suppression de certaines charges qui pèsent indûment sur les fonds de terre, et toutes les précautions que, selon les termes de la lettre même de lord John Russell, peuvent suggérer la prudence et les ménagements les plus scrupuleux.

« Sir Robert Peel soutiendra les mesures fondées sur ce principe général, et emploiera toute l'influence qu'il peut avoir pour en assurer le succès. »

Arrivé à Londres le 10 décembre, lord John Russell, après s'être concerté avec ses amis, se rendit le lendemain auprès de la reine, à Osborne, à peu près décidé à décliner la mission dont elle voulait le charger; il serait, lui dit-il, dans la chambre des Communes en minorité de 90 à 100 voix; mais la reine mit entre ses mains la lettre de sir Robert Peel: « Ceci change l'état de la question, » dit lord John, et il retourna sur-le-champ à Londres pour informer

fices plus complets. Lord John Russell fit un pas;

946

forcé de reconnaître, comme il le dit lui-même plus tard à la chambre des Communes, que les raisons de sir Robert Peel pour se refuser aux engagements détaillés qu'on lui demandait étaient puissantes, il écrivit le 16 décembre à la reine une longue lettre où il exposait avec précision son plan de conduite dans la grande question à l'ordre du jour; ce n'était point celui qu'avait indiqué sir Robert Peel dans sa lettre du 8 décembre, c'est-à-dire la suspension actuelle des droits à l'importation des grains, pour arriver, par une réduction graduelle, à une abolition définitive ; c'était l'abolition complète et immédiate de ces droits: « Si cette mesure, disait lord John, devait empêcher sir Robert Peel de prêter au gouvernement nouveau l'appui qu'il a si spontanément et si noblement offert, je me verrais obligé de décliner la tâche que m'a si gracieusement confiée Votre Majesté. » La reine communiqua le soir même cette lettre à sir Robert, qui répondit le lendemain qu'il tiendrait les promesses qu'il avait faites en quittant le pouvoir, pour concourir à la solution de la question des lois sur les céréales, mais qu'il ne croyait pas que son devoir lui permît d'aborder devant le Parlement l'examen de cette importante question, lié par un engagement préalable tel que celui qu'on lui demandait. Lord John se décida à se contenter de cette déclaration, et dit à la reine qu'il était prêt à se charger de former un cabinet; mais quand on en vint aux arrangements définitifs et personnels, un obstacle, inattendu selon les uns, prévu selon les autres, et accepté volontiers pour sortir décemment d'une situation difficile, fit échouer la combinaison; lord Howick, devenu tout récemment lord Grey par la mort de son illustre père, et le plus prononcé des whigs pour l'abolition complète et immédiate des lois sur les grains, se refusa formellement à entrer dans le cabinet si lord Palmerston, dont il n'approuvait pas la politique extérieure, en faisait aussi partie. Lord John Russell ne crut pouvoir se passer ni de l'un ni de l'autre pour collègues, et le 20 décembre il déclara à la reine que, n'ayant pas réussi à amener entre tous ses amis un accord indispensable, il se voyait dans l'impossibilité de former un cabinet.

Je laisse parler ici sir Robert Peel lui-même, comme il le fit un mois après, le 22 janvier 1846, dans la chambre des Communes, en expliquant sa conduite à travers ces incertitudes ministérielles : « Je restai, dit-il, jusqu'au samedi 20 décembre, dans la conviction que mes fonctions avaient cessé. Le jeudi 18, la reine me fit savoir que le noble lord s'était chargé de former une administration, et le 19 je recus de Sa Majesté une gracieuse communication m'informant que, puisque mes relations avec elle étaient près de leur terme, elle désirait me voir encore une fois pour me dire un dernier adieu. Le lendemain samedi fut le jour fixé pour cette entrevue. Quand je me rendis auprès de la reine, je venais d'apprendre, grâce à la courtoisie du noble lord, que ses efforts pour former un cabinet avaient été vains, et la reine à mon arrivée eut la bonté de me dire que,

bien loin de me donner mon congé définitif, elle avait à me demander de retirer ma démission. Elle était informée que ceux de mes collègues qui, avant notre retraite, n'avaient pas partagé mon avis, déclaraient qu'ils n'étaient point prêts à former et qu'ils ne lui conseillaient pas de former un cabinet sur le principe du maintien du système protecteur. Le noble lord qui avait entrepris de constituer un gouvernement venait de lui écrire qu'il avait échoué dans sa tentative; la reine me demanda donc de ne pas persister dans ma démission. Je n'hésite pas à dire que, sans balancer un moment, je répondis à la reine que je retournerais à Londres comme son ministre, que j'informerais mes collègues de ma résolution, et que je les presserais de se joindre à moi pour faire les affaires du pays... Mon noble ami lord Stanley m'exprima le regret de ne pouvoir me seconder dans la rude tâche que j'entreprenais; mes autres collègues pensèrent que c'était leur devoir de me prêter leur concours. J'ai dit à la chambre dans quelles circonstances et par quels motifs je suis rentré au pouvoir.

A en juger de loin, sur les apparences et d'après mes instincts personnels, je serais tenté de dire qu'il y rentrait dans des circonstances favorables et avec de bonnes chances pour rallier, par quelque heureuse transaction, ce grand parti conservateur, que pendant dix ans il avait si habilement travaillé et réussi à former, à qui il avait rendu et de qui il avait reçu le pouvoir, et dont la désorganisation devait le

désoler. C'était pour lui une bonne fortune que lord John Russell se fût prononcé, comme M. Cobden, pour l'abolition immédiate et complète des lois sur les céréales: sir Robert Peel se retrouvait ainsi dans cette situation de modérateur et d'arbitre qu'il avait toujours cherchée, et qui était naturellement la sienne. Il avait à demander aux conservateurs de grands sacrifices, mais ce n'étaient pas les sacrifices extrêmes; il ne voulait que la suspension actuelle des droits sur les grains pour arriver, par une réduction progressive et dans un temps fixé, qui pouvait être plus ou moins long, à une suppression définitive. Les whigs et les radicaux étaient bien plus exigeants. Les conservateurs se voyaient ainsi placés entre une réforme soudaine, absolue, et l'une de ces réformes mesurées et graduelles qu'au milieu des plus grands mouvements d'intérêt ou d'opinion le gouvernement, l'aristocratie et le peuple anglais ont su tant de fois accepter et accomplir.

Mais ni le parti conservateur, ni l'opposition whig ou radicale, ni la population, ni sir Robert Peel luimême n'étaient cette fois en humeur de se conduire avec cette sagesse prévoyante qui pense à tout, tient compte de tout, et s'inquiète de maintenir la bonne politique générale, même quand une idée unique et fixe règne comme une épidémie et domine les esprits.

Je trouve dans un discours très-bref, prononcé le 9 février 1846 dans le premier débat sur la nouvelle législation commerciale de sir Robert Peel, par un membre obscur de la chambre des Communes, M. Hope, représentant de Maidstone, cette explosion de mécontentement encore plus que de dissidence : « Nous sommes venus ici, mardi dernier, pour apprendre quels étaient les changements qu'avait à nous proposer l'honorable baronet, et quels motifs l'y avaient déterminé. Quel a été l'argument par lequel l'honorable baronet a soutenu ses mesures pour la liberté du commerce? Il a dit qu'elles étaient d'accord avec les principes de la vraie politique conservatrice. Qu'entend l'honorable baronet par ces mots: « vraie politique conservatrice? » Le torysme est quelque chose de palpable; le whiggisme est quelque chose de palpable; la protection, le commerce libre, sont quelque chose de palpable : tous ces mots ont un sens clair; mais quel est le sens de cet étrange nouveau mot : conservatisme? mot qui est né depuis 1832, lorsque le vieux parti tory, divisé et démembré, ne savait comment se réunir sous une seule et même bannière. Qu'est-ce que ce conservatisme, qui n'est animé de l'esprit ni du torysme, ni du whiggisme, mais de l'esprit « de la vraie politique conservatrice?... » Il y a eu jadis un ministre très-puissant; c'était bien longtemps avant que la chambre des Communes devînt ce qu'elle est aujourd'hui, dans un temps où le gouvernement de l'Angleterre appartenait à la couronne, et ce ministre gouvernait la couronne comme les ministres gouvernent aujourd'hui le Parlement. Un mot, un petit mot, qui échappa à ce ministre, causa sa ruine; le pouvoir de Wolsey

ne survécut pas longtemps à cette expression : « Moi et mon roi. » L'influence de l'honorable baronet pourrait bien ne pas survivre longtemps à l'usage trop fréquent de sa phrase favorite : « Moi et mon parti. » On a évidemment compté que les honorables membres élus à cette chambre à cause de leurs principes favorables au système protecteur suivraient partout leur chef; on y a compté à ce point qu'ils ont été amenés à la chambre des Communes, comme nous y sommes venus mardi dernier, sans qu'on leur eût même fait une politesse qu'ils recevaient autrefois quand on avait à leur faire des propositions d'une bien moindre importance, la politesse de leur donner quelque légère idée de la mesure qui devait être soumise au parlement. Il n'y a pas longtemps encore qu'on observait envers nous cette courtoisie; j'ai été l'un des membres qui, en 1841, ont été appelés à savoir quelque chose de ce qui devait prendre place dans l'adresse; mais aujourd'hui un changement complet dans tout le système commercial de l'empire a été proposé ici sans que le moindre vent en fût venu jusqu'à nous, sans que nous sussions un mot de ce qui nous attendait, comme s'il se fût agi d'une bulle de savon ou d'une morsure de puce. Voilà ce qu'on appelle la vraie politique conservatrice! »

Ainsi éclataient les inconvénients du caractère de sir Robert Peel et de ses façons d'agir, comme chef de parti, dans un régime libre. Ce politique si judicieux, ce tacticien si habile, ce financier consommé,

ce raisonneur merveilleusement instruit des faits, cet orateur souvent si éloquent et toujours si puissant ne savait pas vivre intimement avec son parti, y faire pénétrer d'avance ses idées, l'animer de son esprit, l'associer à ses desseins comme à ses succès, au travail de sa pensée comme aux chances de sa fortune. Il était froid, taciturne, solitaire au milieu de son armée, presque au sein de son état-major même. C'était sa maxime qu'il valait mieux faire des concessions à ses adversaires qu'à ses amis. Le jour vint où il eut à demander à ses amis de grandes concessions, non pour lui-même, qui n'en cherchait point, mais pour l'intérêt public, qu'il avait fortement à cœur. Il les trouva froids à leur tour, point préparés, étrangers aux transformations qu'il avait lui-même subies. Il fut hors d'état de les leur faire partager, et de les amener à une transaction nécessaire. Il avait combattu dix ans comme chef d'opposition et cinq ans comme chef de gouvernement à la tête du parti conservateur. Sur 360 membres qui s'étaient rangés autour de lui en 1841, à l'ouverture du Parlement, à grand'peine en décida-t-il 112 à voter avec lui en 1846, dans la question à laquelle il avait lié son sort.

Mais à Dieu ne plaise que j'impute aux seules imperfections d'un homme supérieur l'imparfait succès de ses desseins! Les défauts du parti conservateur se révélèrent en même temps, et bien plus graves que ceux de son chef. Depuis quatre ans, le parti grondait sourdement et se détraquait sous le poids des efforts

et des sacrifices que lui demandait sir Robert Peel, efforts contre ses préjugés et ses goûts, sacrifices d'amour-propre ou d'intérêt. Le collége de Maynooth, les mesures d'équité envers les catholiques, les dissidents et les juifs, la double révision des tarifs, tant d'autres réformes utiles, mais importunes à de vieilles habitudes de conscience ou de domination, avaient épuisé ce que le gros du parti conservateur possédait d'esprit libéral et d'impartialité éclairée. Quand arriva la question des grains, sa sagesse était à bout. De toutes les innovations qu'on lui imposait, celle-là était la plus onéreuse : elle s'attaquait aux intérêts privés, les frappant dans le présent et les inquiétant dans l'avenir, on ne savait pas bien à quel point. Les intérêts privés se défendirent avec l'obstination de l'égoïsme aristocratique; ils ne tinrent nul compte des atténuations qu'apportait sir Robert Peel au dommage qu'il leur faisait subir. Ils n'étaient pas seuls atteints par ses mesures : pour la plupart des produits manufacturés comme des denrées agricoles, il abandonnait le système protecteur, et les fabricants de Manchester ou de Leeds étaient mis aux prises, aussi bien que les gentilshommes de comté, avec la concurrence étrangère; mais, pour les principales sortes de grains, au lieu d'abolir immédiatement et absolument les droits à l'importation, il se contentait de les réduire, et l'entière abolition ne devait s'accomplir qu'au bout de trois ans. Il accordait à l'agriculture, sur diverses dépenses et taxes locales, des dégrèvements et des encouragements qui n'étaient pas

sans valeur. Les intérêts froissés traitèrent ces ménagements avec un dédain courroucé et repoussèrent la solution de sir Robert Peel, comme ils auraient repoussé celle des radicaux. Ils pouvaient invoquer à leur appui des principes plus nobles que leurs prétentions pécuniaires, l'esprit de conservation et la fidélité de parti; ils s'enveloppèrent de ce drapeau, sincères dans leur mensonge et convaincus qu'en se défendant ils défendaient la moralité politique et l'ordre dans l'État. Quiconque lira attentivement ces longs débats sera frappé du peu de place que tient, dans les discours des conservateurs opposants, la question même. Sir Robert Peel avait parmi eux deux habiles et éloquents adversaires, M. Disraéli et lord George Bentinck: le premier dit à peine quelques mots du fond des mesures; c'est sur la conduite et le caractère politique de sir Robert qu'il dirige tous ses coups, brillants et percants comme l'acier. Lord George Bentinck se préoccupe davantage du mérite économique et des motifs des propositions; cet homme de courses et de plaisirs a étudié soigneusement les faits et les discute minutieusement, étalant avec complaisance les fruits de ses études nouvelles et passionnées; mais c'est toujours par les considérations d'honneur et de fidélité politique qu'il commence et termine ses attaques. Sincèrement convaincu des avantages du système protecteur, qu'il défend dans l'intérêt public comme dans celui de son parti, c'est pourtant à la métamorphose, à la défection, à la trahison de sir Robert Peel qu'il revient sans cesse,

averti par l'instinct de la lutte que, de toutes ses armes, celle-là est la meilleure, et qu'il sert mieux sa cause par les sentiments qu'il soulève que par les arguments qu'il expose.

Sir Robert Peel suit une marche exactement contraire : c'est à la question même qu'il ramène constamment ses adversaires et ses auditeurs : les circonstances qui ont déterminé ses propositions, les effets qu'elles doivent produire pour le bien-être du peuple, leur utilité pour l'État en général et pour le parti même qui les repousse, tel est le fond des trois grands discours qu'il prononca les 22 janvier, 16 février et 27 mars 1846 dans ce solennel débat. La politique pure et désintéressée y domine; c'est l'homme public qui s'adresse à des hommes publics, uniquement préoccupé de leur faire bien connaître les nécessités publiques au nom desquelles il s'est résolu aux mesures que, dans l'intérêt public, il leur demande de sanctionner. Point de personnalités aggressives ni défensives; au lieu de s'y prêter, il les écarte formellement : « Deux questions, dit-il, ont attiré l'attention de la chambre: l'une, comment un parti doit être conduit; l'autre, par quelles mesures peut être adoucie une calamité publique imminente, et quels principes doivent régler à l'avenir la politique commerciale d'un grand empire. C'est sur la première de ces questions qu'a principalement porté ce débat. Je n'en méconnais pas l'importance; mais elle est, aux yeux du public, très-inférieure à la seconde. Je me défendrai peu sur la question de parti.

J'admets volontiers que, pour des intérêts de parti, les mesures que nous discutons sont les pires que je pusse proposer. J'admets aussi qu'il est malheureux que l'affaire des lois sur les grains se trouve placée eutre mes mains; il eût été très-préférable que ceuxlà eussent le mérite, s'il y a mérite en ceci, de régler cette affaire, qui ont été les constants et conséquents adversaires de ces lois... J'étais prêt à les seconder par mon vote et par toute l'influence dont j'aurais pu disposer... J'admets encore qu'il est naturel que les hommes qui m'ont toujours soutenu me retirent aujourd'hui leur confiance; la marche que j'ai adoptée est contraire, je le sais, aux principes qui président en général au gouvernement d'un parti. Je leur demande seulement s'il est probable que j'eusse sacrifié leur bonne opinion, et leur appui si je n'avais été dominé par les plus pressantes considérations de devoir public... Malgré ce qui s'est passé dans ce débat, malgré l'apreté de quelques paroles, je rendrai au parti qui m'a soutenu jusqu'à ce jour pleine justice; j'ai eu l'occasion de connaître les motifs déterminants de la conduite des hommes qui m'entouraient, et quoiqu'ils me menacent de la perte de leur confiance, je dis hautement, parlant d'eux en masse et comme d'un grand corps, que je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un parti gouverné par de plus purs et plus honorables sentiments... Mais je réclame pour moi-même, que je sois simple particulier ou homme public, le droit de céder à la force du raisonnement et d'agir d'après les lumières d'une plus

complète expérience. On peut croire qu'il y a quelque chose d'humiliant dans de tels aveux; je ne sens aucune humiliation. Je n'ai pas, dans la capacité de l'homme pour décider, par voie d'intuition, de ce qui est vrai ou faux, tant de confiance que j'éprouve aucun embarras à reconnaître que je me suis trompé. Je me sentirais humilié si, ayant changé d'avis, je retusais d'en convenir, de peur d'être accusé d'inconséquence. La seule question est de savoir si les motifs du changement sont sincères et suffisants. »

Nul homme public pourtant n'est couvert, par la conscience, le patriotisme ou le dédain, d'une si forte cuirasse qu'il ne ressente enfin les coups répétés qui lui sont portés, et c'était bien plutôt par excès de susceptibilité que par superbe indifférence que sir Robert Peel se refusait à cette arène. Il y entra un moment: « Je trouve dur, dit-il, de m'entendre accuser sans cesse d'infidélité aux intérêts de mon pays ou à tel intérêt particulier... J'entends dire et redire que j'ai contracté des obligations personnelles à raison du grand pouvoir que j'ai l'honneur d'exercer; j'y ai été élevé, dit-on, par un parti, et le parti qui m'y a élevé est assez puissant pour m'en faire descendre... Entendons-nous, je vous prie, et je ne parle pas pour moi seul, mais aussi pour les hommes honorables de partis divers qui m'ont précédé dans ce haut rang, entendons-nous sur la nature des obligations que nous contractons en v montant... J'ai servi quatre souverains, George III et ses trois successeurs... Je les ai servis dans des temps difficiles... Je les ai ser-

vis avec une invariable fidélité, et j'ai dit à chacun d'eux qu'il n'y avait qu'une faveur, une distinction, une récompense que je désirasse et qu'ils pussent m'offrir, leur simple déclaration que j'avais toujours été pour eux un loval et fidèle ministre. Je vous dis là en quoi consistent, selon moi, les obligations imposées aux hommes revêtus du pouvoir... Crovezmoi; le gouvernement de ce pays est une tâche difficile: je puis le dire sans offense; les institutions anciennes sont, comme l'organisation de notre corps, une œuvre merveilleuse et délicate à faire trembler. Il n'est pas aisé de maintenir l'union active d'une vieille monarchie, d'une aristocratie fière et d'un corps électoral réformé. J'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai cru conforme à la vraie politique conservatrice pour faire marcher ensemble ces trois éléments de l'État. J'ai cru qu'il était conforme à la vraie politique conservatrice de répandre parmi le peuple assez de satisfaction et de bonheur pour que la voix de la désaffection ne se fît plus entendre, et pour bannir les pensées d'attaque à nos institutions. C'était là mon but en acceptant le pouvoir, fardeau trop grand pour ma force physique et bien au-dessus de mes forces intellectuelles; en être honorablement déchargé serait le plus grand bienfait que je pusse recevoir. Tant que l'honneur et le devoir me le commanderont, je serai prêt à porter ce fardeau; mais je ne le subirai pas avec une autorité mutilée et garrottée; je ne resterai pas au gouvernail pendant des nuits de tempête comme celles que j'ai vues, s'il n'est pas permis au vaisseau de suivre la direction que je croirai devoir lui imprimer. Je ne me chargerai pas de le diriger aujourd'hui d'après des observations faites en 1842... Je ne demande point à être ministre d'Angleterre; mais tant que j'aurai l'honneur d'occuper ce noble office, je ne l'occuperai point à titre servile; je ne le garderai qu'autant que nulle autre obligation ne me sera imposée que celle de consulter l'intérêt public et de pourvoir à la sûreté de l'État. »

Ce sont là, de la part de sir Robert Peel, les traces les plus saillantes d'émotion personnelle que je rencontre dans ce débat. Le 16 février, après avoir pendant plusieurs heures défendu sa mesure dans tous les détails et sous tous les aspects, avec une habileté consommée, au moment de se rasseoir, il s'abandonna à d'autres émotions plus désintéressées et plus grandes: « Cette nuit prononcera, dit-il, entre le progrès vers la liberté et le retour à la prohibition; vous choisirez cette nuit la devise où se manifestera la politique commerciale de l'Angleterre : sera-ce : « Avance » ou « recule? » Lequel des deux mots convient le mieux à ce grand empire? Considérez notre position, les avantages que nous ont accordés Dieu et la nature, la destinée qui nous attend. Nous sommes placés à l'extrémité de l'Europe occidentale, comme le principal anneau qui lie l'ancien au nouveau monde. Les découvertes de la science et les perfectionnements de la navigation nous ont mis à dix jours de Saint-Pétersbourg et nous mettront bientôt à dix jours de New-York. Une étendue de côtes plus grande, en

proportion de notre population et de la superficie de notre sol que n'en possède aucune autre nation, nous assure la force et la supériorité maritimes. Le fer et le charbon, ces nerfs de l'industrie, donnent à nos manufactures de grands avantages sur celles de nos rivaux. Notre capital surpasse celui dont ils peuvent disposer. En invention, en habileté, en énergie, nous ne le cédons à personne. Notre caractère national, les institutions libres sous lesquelles nous vivons, notre liberté de pensée et d'action, une presse sans entraves qui répand rapidement les découvertes et les progrès, toutes ces circonstances nous placent à la tête des nations qui se développent mutuellement par le libre échange de leurs produits. Est-ce là un pays qui doive redouter la concurrence, un pays qui ne puisse prospérer que dans l'atmosphère artificielle de la prohibition? Choisissez votre devise: « Avance » ou « recule..... » Je vous conseille de donner aux autres pays l'exemple de la libéralité. Agissez ainsi, et vous aurez assuré au grand corps de notre peuple de nouvelles garanties de satisfaction et de bien-être. Agissez ainsi, et vous aurez fait tout ce que peut faire la sagacité humaine en faveur de la prospérité commerciale. Vous pouvez échouer. Vos mesures peuvent être inefficaces. Elles ne sauraient vous donner la certitude que la prospérité de l'industrie et du commerce continuera sans interruption. Les mauvaises saisons, les hivers sombres, les temps de détresse peuvent revenir; il se peut que vous ayez à offrir de nouveau au peuple anglais les vaines expressions de

votre sympathie et de pressants conseils de résignation patiente. Interrogez vos cœurs, et répondez-moi à cette question : est-ce que vos assurances de sympathie seront moins consolantes et vos exhortations à la patience moins efficaces si, à cette époque, de votre libre consentement, les lois sur les grains ont cessé d'exister? Est-ce que ce ne sera pas pour vous une satisfaction de penser que par votre propre volonté vous vous êtes déchargés de la pesante responsabilité de régler la somme et le prix des subsistances? Est-ce que vous ne vous direz pas alors, avec une joie profonde, qu'aujourd'hui, à cette heure de prospérité comparative, sans céder à aucune clameur, à aucune crainte, si ce n'est à cette crainte prévoyante qui est la mère de la sûreté, vous avez prévenu les mauvais jours, et que, longtemps avant leur venue, vous avez écarté tout obstacle à la libre circulation des dons du Créateur?»

Volontaire ou involontaire, empressée ou arrachée, l'admiration fut générale; les radicaux se livrèrentà la leur avec transport: « L'honorable baronet, s'écria M. Bright, a prononcé hier un discours plus puissant et plus admirable que de mémoire d'homme il n'en a été entendu dans cette chambre; je l'ai observé à sa sortie, pendant qu'il retournait chez lui, et pour la première fois je lui ai envié ses sentiments. » Et s'adressant aux conservateurs: « C'est vous qui l'avez porté au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il était le plus capable de votre parti. Vous le disiez tous; vous ne le nierez pas aujourd'hui. Et pourquoi était-

il le plus capable? Parce qu'il avait une grande expérience, des connaissances profondes et une honnête sollicitude pour le bien du pays..... C'est quelque chose que d'avoir à répondre de l'exercice du pouvoir : portez vos regards sur les populations du Lancashire et du Yorkshire; et malgré toute votre vaillance, et quoique vous parliez sans cesse de lever le drapeau de la protection, demandez-vous vous-mêmes s'il y a dans vos rangs des hommes qui veuillent aller occuper ce banc où siège l'honorable baronet, à la condition de maintenir la loi sur les grains. Je les en défie! »

Je crois que M. Bright avait raison, et qu'au point où l'affaire en était venue, les plus hardis des conservateurs opposants n'auraient pas osé se charger du gouvernement aux conditions qu'ils voulaient imposer à sir Robert Peel. Ils n'en persistèrent pas moins dans leurs exigences et leurs violences. C'est l'une des fautes les plus communes de l'opposition de réclamer avec passion ce qu'elle ne tenterait pas d'accomplir, se donnant ainsi, aux yeux des honnêtes gens sensés, le tort d'une imprévoyance frivole ou d'une hypocrisie ambitieuse. Mieux placés pour être conséquents et francs sans colère, les whigs, dans tout le cours du débat, appuyèrent loyalement sir Robert Peel: ils y avaient peu de mérite; il faisait à la fois les affaires de leurs principes et celles de leur ambition; il dissolvait son parti sans enlever aux chefs whigs le leur. De part et d'autre la conduite et le langage furent parfaitement vrais; les whigs n'intervin-

rent dans la discussion que rarement, pour bien constater que leur adhésion était aussi ferme que nécessaire, mais sans prendre, au-delà de la question des grains, aucun engagement, en évitant même avec soin tout ce qui eût pu faire croire, entre eux et sir Robert Peel, à une alliance systématique et générale: « On répète souvent, dit lord John Russell, que l'honorable baronet réussira mieux que nous ne l'aurions pu à faire adopter ces mesures; je répète à mon tour que c'est avec notre aide et à cause de la conduite que nous tenons. J'y dois insister pour que justice soit rendue aux personnes qui votent avec moi. Si l'honorable baronet a l'honneur d'établir un système de liberté commerciale qui mettra le pauvre en état d'obtenir pour son travail un meilleur salaire, qui augmentera la demande pour les productions de notre pays, qui ouvrira les voies au perfectionnement moral du peuple, comprimé jusqu'ici par l'insuffisance de ses movens de bien-être; — si c'est à l'honorable baronet que reviendra la gloire d'une mesure accompagnée de si grands et si salutaires effets, avons du moins, nous, le sérieux contentement de nous être unis, en dehors du pouvoir, au ministre de la couronne pour assurer son triomphe... Dans le cours de notre administration passée, nos motifs n'ont pas toujours été justement appréciés, et nos mesures n'ont pas toujours obtenu, de ceux qui étaient alors nos adversaires politiques, un impartial examen.»

Sir Robert Peel ne se trompa point sur le sens de cet amer souvenir, et prit soin lui-même de dégager

envers lui les whigs de tout autre lien que leur rapprochement spécial et momentané: « On me raille, dit-il, on me répète que mes jours comme ministre sont comptés. Je n'ai pas proposé cette mesure pour prolonger mon existence ministérielle, mais pour écarter une grande calamité nationale et pour faire triompher un grand intérêt public. On me demande souvent pour combien de temps je crois pouvoir compter sur l'appui des honorables membres qui siégent en face de moi, et dont les votes peuvent seuls me faire espérer que ce bill sera adopté. Je n'ai aucun titre à la confiance et au concours de ces honorables membres. Si mon plan réussit, je reconnais que je le devrai à leurs suffrages. Je ne dis point ceci comme homme privé, ni par aucun motif d'intérêt personnel: je sens et je reconnais, comme homme public, toute l'obligation que j'aurai aux honorables membres pour leur loyale adhésion à cette mesure et pour le soin qu'ils ont mis à déjouer tous les embarras qu'on a essayé de lui susciter; mais hors de là nos dissidences demeurent les mêmes; si la mesure passe, notre union temporaire cesse; je n'ai nul droit d'attendre d'ailleurs des honorables membres aucun appui, aucun ménagement, et je le dis hautement, je ne ferai, pour me les concilier, aucun sacrifice sur ce que pourra exiger de moi mon devoir public.»

Au milieu de cette franchise mutuelle, après dixneuf jours de lutte acharnée, la chambre des Communes adopta, à 98 voix de majorité, le plan complet de sir Robert Peel. Dans ce dernier vote, parmi les 329 membres qui votèrent pour le bill, on comptait 106 conservateurs fidèles à sir Robert et 223 whigs ou radicaux; 222 anciens conservateurs et 6 voix éparses repoussèrent obstinément la mesure.

Portée le 18 mai à la chambre des Lords, elle y fut aussi ardemment contestée; pendant onze jours, tous les faits, tous les arguments, tous les intérêts, toutes les passions qui avaient été aux prises dans la chambre des Communes se déployèrent sur ce nouveau théâtre, avec moins d'emportement et de personnalité, le chef ennemi n'était pas là, mais avec d'autant plus d'insistance que là les adversaires de la mesure pouvaient prétendre au succès. Cinquante-trois des nobles lords prirent part à la discussion, lord Stanley et lord Ashburton à la tête des opposants, -lord Brougham, lord Grev, lord Clarendon et lord Lansdowne, les premiers parmi les défenseurs du plan libéral. Le troisième jour du débat sur la seconde lecture du bill, le duc de Wellington prit la parole : « Mylords, dit-il, je sais avec combien de désavantages je m'adresse aujourd'hui à vous. Je viens, comme ministre de la couronne, vous demander l'adoption d'une mesure très-déplaisante, je le sais, pour beaucoup d'entre vous avec qui j'ai constamment agi dans la vie politique, sur la bonne opinion de qui j'ai toujours compté, et dont j'ai eu la bonne fortune d'obtenir à un degré rare l'approbation.... Je vous trouve pleins de prévention contre moi à raison de la conduite que j'ai tenue, conduite que je suis peu capable de justifier devant Vos Seigneuries.

mais que je me suis cru obligé de tenir, et que je tiendrais encore demain si j'avais de nouveau à en délibérer. Je suis au service de Sa Majesté. Je suis lié à Sa Majesté et aux souverains de ce pays par des liens de reconnaissance dont je n'ai pas besoin de vous parler longtemps. Peut-être est-il vrai, Mylords, et certainement il est vrai que, dans une telle situation, je ne dois être d'aucun parti, et qu'aucun parti ne doit compter sur moi. En tout cas, au mois de décembre dernier, je me suis cru tenu, par mon devoir envers ma souveraine, de reprendre mon siège dans ses conseils, et de ne pas refuser mon concours au gouvernement de mon très-honorable ami sir Robert Peel, sachant bien qu'il ne pouvait faire autrement que de proposer au Parlement une mesure de ce genre, la mesure même sur laquelle vous délibérez... Je vous ai dit les motifs qui m'ont fait agir, Mylords; ils m'ont satisfait moi-même, et je serais très-peiné s'il restait à ce sujet quelque blâme dans l'esprit de quelqu'un d'entre vous... Maintenant je ne veux pas ce soir, la dernière fois peut-être où je me hasarderai encore à vous donner un avis, je ne veux pas manquer de vous dire le mien quant au vote que vous avez à émettre dans cette occasion..... Mylords, considérez un peu, je vous prie, par quelle voie et dans quel état cette mesure arrive devant vous... Elle a été recommandée dans le discours du trône; elle a été adoptée par une majorité notable de la chambre des Communes... C'est un bill sur lequel les deux autres branches de la législature sont d'accord; si la chambre des Lords le rejette, elle sera seule. Mylords, je vous demande la permission de vous rappeler que plus d'une fois je vous ai dit que vous ne deviez jamais vous mettre dans cette situation... Vous avez une grande influence sur l'opinion publique; vous devez avoir une grande confiance dans vos propres principes; mais, sans la couronne ou la chambre des Communes, vous ne pouvez rien... Que Vos Seigneuries me permettent de les conduire un pas plus loin et de leur faire voir quelles seront les conséquences immédiates du rejet de ce bill. Un autre cabinet sera, je crois, formé; mais soit qu'il se forme ou non un autre cabinet, Vos Seigneuries ne peuvent se flatter de n'avoir pas à délibérer de nouveau sur la même mesure. La rejetterez-vous une seconde fois? Tiendrez-vous le pays pendant deux ou trois mois encore plongé dans ce débat? Je sais que le but des nobles lords opposés à ce bill est d'arriver à la dissolution du Parlement: ils désirent que le pays soit appelé à examiner la question, et qu'on voie si la nouvelle chambre des Communes agréera ou non la mesure. Mylords, si vous avez dans le résultat des élections futures tant de confiance, elles doivent se faire, par le cours ordinaire et légal des choses, dans un an d'ici; laissez au Parlement qui viendra alors à décider quel parti il voudra prendre à l'expiration du bill même qui vous occupe, car ce bill ne doit durer que jusqu'en 1849; ne forcez pas la reine à dissoudre aujourd'hui le Parlement. Vous pouvez ou rejeter le bill et avoir sur-le-champ ces

élections que vous paraissez désirer si vivement, ou accepter le bill et remettre au Parlement prochain la question de savoir s'il voudra le reproduire, quand le bill tombera de lui-même en 1849. C'est entre ces deux partis que Vos Seigneuries ont à choisir.»

Soit effet de l'influence et de l'argument du duc de Wellington, soit que la chambre des Lords, ce qui est probable, eût déjà son parti pris, elle suivit le conseil qu'il lui donnait et accepta la seconde lecture du bill à 47 voix de majorité.

Cinq semaines après, le 25 juin, la chambre des Communes discutait un bill de répression contre les actes de violence et de désordre en Irlande, déjà adopté par la chambre des Lords sur la proposition de lord Saint-Germans. Sous l'empire du désappointement populaire qui avait suivi l'agitation suscitée pour le rappel de l'union des deux royaumes, et au milieu des alarmes ou des souffrances de la disette, les attentats contre la sûreté des personnes et la paix publique s'étaient multipliés dans une progression effrayante. Portés au chiffre de 1,495 en 1844, ils s'étaient élevés en 1845 à 3,642, et ce nombre croissait toujours. Dans cinq comtés surtout, Tipperary, Clare, Roscommon, Limerick et Leitrim, toute sécurité personnelle avait disparu. Pour les observateurs étrangers aux engagements et aux passions de parti, la nécessité du bill était évidente ; le gouvernement le plus décidé à redresser les griefs qui pèsent sur les peuples doit commencer par réprimer les attentats qui détruisent la société. La discussion n'en fut pas

moins vive; les whigs et les radicaux repoussaient le bill, plus irritant, disaient-ils, qu'efficace. Le cabinet et Peel lui-même le soutinrent énergiquement, et la première lecture fut adoptée à 149 voix de majorité. Fidèles à leurs principes, presque tous les conservateurs, adversaires ou adhérents du cabinet dans la question des grains, votèrent ce jour-là pour le bill irlandais; mais quand on approcha de la seconde lecture, les conservateurs opposants, de plus en plus courroucés, résolurent de saisir cette occasion pour venger leur injure en renversant le cabinet, et lord George Bentinck, se surpassant lui-même en violence, annonça hautement cette résolution : « Nous avons coutume, dit-il, d'entendre dire au très-honorable baronet qu'il ne consentira point à être ministre par tolérance; il faut qu'il soit étrangement aveuglé par les flatteries de ceux qui l'approchent pour ne pas voir que déjà il n'est plus ministre que par tolérance, ballotté d'un côté à l'autre, recourant tantôt aux honorables opposants qui siégent en face de moi, tantôt aux amis qui m'entourent, soutenu uniquement par les quarante janissaires qu'il paie et par quelques soixante-dix renégats, dont la moitié, en l'appuyant, s'empressent d'en rougir. Puisque telle est la condition du gouvernement, il est grand temps pour nous de témoigner efficacement ce que nous en pensons, en votant contre lui dans la mesure même que nous débattons... Il est temps que le pays apprenne, non, le pays n'a pas besoin de l'apprendre, mais il est temps que l'Europe apprenne, que le

monde apprenne que les hommes maintenant au pouvoir sont des traîtres, et qu'ils ne représentent point les sentiments du peuple anglais... Il est temps que les honorables membres qui ont profité de la trahison du très-honorable baronet, quoique, si j'en juge d'après ce que je leur entends dire, ils détestent le traître, il est temps, dis-je, maintenant qu'ils ont assuré, comme ils en avaient le droit, le succès de ses mesures, il est temps qu'ils montrent ce qu'ils pensent de sa conduite; il est temps qu'en mettant, comme nous le pouvons, les ministres de Sa Majesté en minorité et en les chassant du pouvoir, nous leur fassions porter la peine de leur déloyauté politique, de leur trahison envers leurs commettants, et du déshonneur qu'ils ont attiré sur le Parlement et sur le pays.»

Interpellé par M. Sidney Herbert et quelques autres membres, lord John Russell se défendit, pour son parti et pour lui-même, de toute entente préalable, de toute trame concertée avec lord George Bentinck et ses amis; mais il se déclara toujours opposé au bill d'Irlande et décidé à repousser la seconde lecture comme la première. Plusieurs radicaux firent la même déclaration. On en était là le 25 juin, et le débat durait depuis six jours lorsqu'au milieu de la séance, des messagers de la chambre des Lords entrèrent dans la salle des Communes, apportant plusieurs bills que les Lords venaient d'adopter; le bill sur l'importation des grains était du nombre; le speaker l'annonça, et de vives acclamations rom-

pirent le silence de curiosité qui s'était fait dans la chambre à l'entrée des messagers. La discussion continua. A la fin de la séance, M. Cobden prit la parole: « Je ne viens point traiter la question, dit-il, mais j'ai quelques mots à dire sur le sens du vote que nous allons émettre. Je me rencontrerai ce soir, probablement en majorité, avec d'honorables membres qui ont voté pour la première lecture de ce bill... Je ne dirai rien des motifs qui les déterminent à voter différemment aujonrd'hui; mais comme il y a là une combinaison qui peut paraître étrange et exciter les soupcons du pays, je tiens à m'en expliquer clairement, et en le faisant je rendrai probablement service à d'autres membres qui ne veulent pas plus que moi accepter pour leur vote le sens que l'honorable représentant de Lynn (lord George Bentinck) attache au sien. Le noble lord nous a dit franchement que le but de la majorité qui va se former était de faire justice du très-honorable baronet pour sa politique pendant cette session. Il a dit, si je ne me trompe, que tout honnête homme devait vouloir punir le traître, quoique la trahison pût plaire à quelquesuns.... Je répudie, pour moi et pour beaucoup d'autres honorables membres, cette fausse et injuste interprétation de notre vote. Nous agirions en contradiction choquante avec l'opinion populaire, nous lui ferions outrage si nous acceptions une telle apparence envers le très-honorable baronet qui a fait réussir une des mesures les plus populaires qu'ait jamais tentées aucun ministre, et au moment même

où cette mesure nous arrive triomphante d'une autre enceinte... L'honorable baronet attache, à ce qu'il paraît, au bill que nous discutons tant d'importance qu'il est résolu à rester ministre ou à tomber, selon le sort de ce bill. Je n'ai rien à voir dans ses desseins;... mais j'ai à dire contre le sentiment du noble lord (lord George Bentinck) que, si l'honorable baronet se retire à cause de ce vote, il emportera avec lui l'estime et la reconnaissance d'une population infiniment plus nombreuse que n'en a jamais vu autour de lui aucun ministre précipité du pouvoir. Il montre une grande modération en ne se prévalant pas de la force qu'il possède dans le pays pour prendre au mot ses adversaires et en appeler au jugement du pays. S'il ne le fait pas, je suis sûr que j'exprime le sentiment du peuple, non-seulement des électeurs, mais spécialement des classes ouvrières, en offrant à l'honorable baronet, en leur nom comme au mien, mes profonds remerciements pour l'infatigable persévérance, l'inébranlable fermeté et la grande habileté avec lesquelles, pendant ces six derniers mois, il a conduit à travers cette chambre une des plus magnifiques réformes qui aient jamais été accomplies chez aucune nation. »

Personne ne prit la parole après M. Cobden. On vota, et la réunion des trois classes d'opposants, les whigs, les radicaux et les conservateurs irrités, mit sir Robert Peel dans une minorité de 73 voix. Un profond silence accueillit ce résultat; les plus charmés du succès n'osaient s'en montrer fiers. Sir Ro-

bert, en sortant, fut accueilli par des acclamations. Un illustre voyageur musulman, le fils aîné du vice-roi d'Égypte Méhémet-Ali, Ibrahim-Pacha, qui assistait ce jour-là à la séance de la chambre des Communes, eut dans l'espace d'une heure le double spectacle du triomphe et de la défaite du premier ministre d'Angleterre; contraste étrange dont il demanda probablement et ne comprit peut-être pas très-bien l'explication.

Que se passait-il en ce moment dans l'âme de sir Robert Peel? Était-il content ou triste, fier ou abattu? Ressentait-il plus vivement son triomphe ou sa défaite? Regrettait-il le pouvoir qu'il perdait avec tant d'éclat? J'incline à croire qu'au fond du cœur sa satisfaction était grande, car deux sentiments, très-puissants en lui, étaient satisfaits, l'orgueil et le désir du repos dans la victoire. Cet athlète si fort, et qui avait tant combattu, avait, si je ne me trompe, peu de goût pour la lutte; elle froissait péniblement sa dignité susceptible et un peu solennelle. Acteur politique presque depuis l'enfance, sir Robert ne connaissait guère dans la vie publique aucun plaisir d'intimité, et se repliait volontiers dans les affections et les joies de la vie domestique, que Dieu lui avait accordée grande et douce. Depuis quelque temps, d'ailleurs, un peu de lassitude physique et morale le gagnait; quoiqu'il n'eût jamais déployé plus de vigueur d'esprit et de volonté, on remarquait que son regard était moins vif, sa démarche moins ferme, et on démèlait dans son accent quelques nuances de mélancolie. Quelles

circonstances lui eussent jamais été plus favorables pour la retraite? Elle était à la fois obligée et glorieuse. Il sortait vainqueur du pouvoir, qu'il n'eût pu garder qu'en subissant des embarras et des échecs continuels, ou en affrontant pour son pays et pour lui-même, par la dissolution du Parlement, les chances redoutables de ce grand vent démocratique dont il n'avait connu jusque-là que le souffle propice. Pour que rien ne manquât à l'honneur de son cabinet expirant, il recut à ce moment même la nouvelle que le différend entre l'Angleterre et les États-Unis sur la possession du territoire de l'Orégon était réglé, et que le sénat comme le président américain avaient accepté le projet de convention dressé et envoyé six semaines auparavant à Washington par lord Aberdeen. Au dedans, la plus grande bataille que sir Robert Peel eût jamais engagée était gagnée: au dehors, toutes les questions qu'il avait trouvées en suspens étaient résolues. Il léguait, en se retirant, la victoire à sa cause et la paix à son pays.

Le 29 juin 1846, cinq ans après le vote de nonconfiance qui avait renversé en 1841 le cabinet whig, et quatre jours après le rejet du bill sur la répression des désordres d'Irlande, le duc de Wellington et sir Robert Peel vinrent annoncer, l'un à la chambre des Lords, l'autre à la chambre des Communes, que la reine avait accepté les démissions du cabinet et chargé lord John Russell de former une nouvelle administration. Le duc de Wellington se borna à déclarer le fait en invitant la chambre des Lords à continuer de siéger, mais uniquement pour les affaires courantes, jusqu'à ce que le nouveau cabinet fût entré en fonctions. Sir Robert Peel jeta un coup d'œil en arrière sur les grandes questions qu'il avait été appelé à traiter, rappela les grandes raisons qui avaient déterminé sa conduite, se félicita des résultats qu'il avait obtenus, remercia ses adversaires d'avoir loyalement accepté la décision du Parlement sur des mesures qu'ils avaient eu plein droit de blâmer et de combattre, expliqua pourquoi il ne se permettait pas, dans la pensée de conserver le pouvoir, la dissolution de la chambre; et après avoir raconté en détail, avec une satisfaction amicale pour lord Aberdeen et des égards très-bienveillants pour les États-Unis d'Amérique, la conclusion de l'affaire de l'Orégon, « J'ai accompli, dit-il, la tâche que m'imposait mon devoir public. Je n'ai rien dit, j'espère, qui puisse ranimer aujourd'hui des controverses que je désire écarter. Quoi qu'on puisse penser de l'étendue du péril dont nous menaçait la disette de l'un des principaux moyens de subsistance, je puis dire avec vérité qu'en proposant les mesures de politique commerciale qui lui ont enlevé la confiance de beaucoup d'hommes honorables dont il avait jusque-là obtenu l'appui, le gouvernement de Sa Majesté n'a été animé par aucun autre motif que le soin des intérêts du pays. Nous avons voulu le soustraire à des dangers que nous jugions imminents, et mettre fin à un conflit qui, dans notre conviction, aurait bientôt amené une collision violente entre les grandes et puissantes

classes de cette société. Le désir de garder le pouvoir n'est entré pour rien dans nos propositions; nous savions bien que, soit qu'elles réussissent ou qu'elles échouassent, elles auraient pour issue certaine la chute du cabinet. Peut-être convient-il à l'intérêt public que telle en ait été en effet l'issue. Il est naturel que beaucoup de nos amis nous aient retiré leur confiance. Quand des ministres proposent des mesures contraires en apparence aux principes qu'ils ont soutenus jusque-là, et s'exposent ainsi au reproche d'inconséquence; peut-être est-il bon, pour le pays et pour l'honneur des hommes publics, que cette conduite leur attire ce qui en semble le châtiment convenable, la perte du pouvoir. Je ne m'en plains donc point. Il vaut infiniment mieux perdre le pouvoir que le garder sans une complète certitude de la confiance de la chambre.

« J'ai dit naguère, et sincèrement, qu'en proposant nos mesures de politique commerciale, je ne voulais nullement enlever à d'autres le mérite qui leur en revient; je dirai, pour les honorables membres qui siégent en face de moi, comme je le dis pour moimème et mes amis, que ce n'est ni à eux ni à nous qu'appartient l'honneur de cette œuvre. Des partis en général opposés se sont unis; cette union et l'influence du gouvernement ont amené le succès de nos mesures; mais le nom qui doit être et qui sera placé en tête de ce succès n'est ni le nom du noble lord qui dirige le parti dont nous avons eu le concours, ni le mien; c'est le nom d'un homme qui, par des motifs

purs, je crois, et avec une infatigable énergie, a fait appel à notre raison à tous, et nous a forcés de l'écouter par une éloquence d'autant plus admirable qu'elle était sans prétention et sans ornement : c'est le nom de Richard Cobden!

« Je termine ici les observations que mon devoir me commandait d'adresser à la chambre. Je la remercie de la faveur avec laquelle elle a bien voulu m'écouter dans ce dernier acte de ma carrière officielle. Dans peu d'heures probablement, le pouvoir que j'ai tenu cinq ans passera dans les mains d'un autre, sans regret et sans plainte de ma part, avec un souvenir bien plus vif de la confiance et de l'appui que j'ai obtenus pendant plusieurs années que de l'opposition que j'ai rencontrée naguère. En quittant le pouvoir, je laisserai un nom sévèrement blâmé, je le crains, par beaucoup d'hommes qui, sans intérêt personnel, uniquement en vue du bien public, déplorent amèrement la rupture des liens de parti, convaincus que la fidélité aux engagements de parti et le maintien des grands partis sont de puissants et essentiels movens de gouvernement. Je serai aussi sévèrement blâmé par d'autres hommes qui, aussi sans intérêt personnel, adhèrent au principe de la protection, le regardant comme nécessaire à la prospérité du pays. Je laisserai un nom détesté des monopoleurs qui, par des motifs moins honorables, réclament la protection dont ils profitent. Peut-être laisserai-je un nom qui sera quelquefois prononcé avec des expressions de bienveillance dans les demeures de ceux dont le lot en ce monde est le travail, qui gagnent leur pain à la sueur de leur front, et qui se souviendront de moi quand ils répareront leurs forces par une nourriture abondante et franche d'impôt, d'autant plus douce pour eux qu'aucun sentiment d'injustice n'y mêlera plus son amertume. »

Les applaudissements éclatèrent de toutes parts. Après une longue et confuse émotion de la chambre, lord Palmerston et M. Hume, l'un avec une convenance habile, l'autre avec un abandon sincère, adressèrent à sir Robert Peel les témoignages d'une estime pleine d'admiration. La chambre s'ajourna au 3 juillet. Sir Robert Peel sortit, s'appuyant sur le bras de sir George Clerk, représentant de Stamford et son ami. Une grande foule encombrait la place; tous se découvrirent à sa vue, ouvrirent leurs rangs pour le laisser passer, et l'accompagnèrent en silence jusqu'à la porte de sa maison. Le 3 juillet 1846, quand la chambre reprit ses séances, le cabinet whig, sous la direction de lord John Russell, était en possession du pouvoir.

## XV

En sortant du pouvoir comme il en sortit en 1846, sir Robert Peel entra dans la situation la plus tentante et la plus périlleuse pour l'orgueil même le plus légitime, l'empire sans le gouvernement, l'autorité sans la responsabilité. J'ai vu de nobles esprits succomber à cette tentation, et se donner trop complaisamment les superbes plaisirs d'une supériorité

facile en protégeant et censurant tour à tour le pouvoir sans en porter le fardeau. Sir Robert Peel n'échoua point sur cet écueil. Il avait puissamment gouverné, et ne sentait nul besoin d'étaler, comme critique, une habileté qu'il avait prouvée comme acteur. Il connaissait par sa propre expérience les difficultés du gouvernement, et sa raison, comme son équité, se refusait à imputer tout le mal aux torts ou à l'insuffisance des gouvernants. Il était, je crois, peu empressé à reprendre le pouvoir, et n'éprouvait, contre ceux qui le possédaient, point d'irritation ni d'humeur, car ils ne faisaient pas obstacle à ses désirs. Pendant quatre ans, de 1846 à 1850, depuis sa retraite jusqu'à sa mort, il garda cette attitude délicate et rare, jouissant à la fois de l'indépendance et de l'influence, patron de ses anciens adversaires, les critiquant sans amertume et leur donnant sans arrogance son appui.

Ce fut pour lui, dans les premiers temps, une vertu facile; à mesure qu'ils apparaissaient, les faits lui donnaient raison et justifiaient ses actes en confirmant ses prévoyances. La famine se développa en Irlande dans des proportions et avec des conséquences effroyables; en quelques jours et par des proclamations formelles, le vice-roi déclara cinquante-huit districts en état de détresse; elle y était telle qu'on a peine à en croire les témoignages les plus authentiques. Dans un seul de ces districts, celui de Skibbereen, sur une population de 62,000 habitants, 5,060 moururent en trois mois, et 15,000 ne

savaient pas le matin comment ils se nourriraient dans le jour. A Bantry, les magistrats chargés de constater les causes des décès rendirent, dans une seule enquête, quarante verdicts de « mort de faim. » « J'ai vu, dit dans un meeting à Exeter-Hall un ecclésiastique anglican, M. Hazlewood, i'ai vu des malheureux piquer les bestiaux qu'ils rencontraient et appliquer leurs lèvres à la blessure, pour apaiser leur faim en suçant le sang. » Des associations se formèrent, des meetings se tinrent, des souscriptions s'ouvrirent de toutes parts pour soulager de si horribles calamités, et dans le Parlement réuni le 19 janvier 1847, l'Irlande fut le premier sujet des délibérations. Ministres et opposants, whigs et torys, protestants et catholiques, se montrèrent également touchés de ses maux et empressés à lui venir en aide. O'Connell, presque mourant et déjà si faible qu'à peine entendait-on sa voix, quoique tout le monde dans la chambre fit silence pour l'écouter, traca des misères de ses compatriotes, sans irritation ni emphase, le plus pathétique tableau : « Je suis convaincu que la chambre ne soupçonne seulement pas ces excès de souffrances... Je vous dis que, si vous n'y portez immédiatement remède, vingt-cinq pour cent de la population de l'Irlande mourront de faim... Il faut quelque chose de prompt et d'efficace; non pas des distributions de charités, non pas des souscriptions particulières, mais quelque grand acte de générosité nationale, de munificence énorme... On dit que les propriétaires irlandais n'ont pas fait leur devoir. Beaucoup l'ont fait; quelques-uns non;... mais rappelez-vous à quel point la propriété foncière en Irlande est chargée de dettes et d'hypothèques, combien de terres sont administrées par la cour de chancellerie ou par des fondés de pouvoir! L'Irlande est en vos mains, l'Irlande est à votre merci; si vous ne la sauvez pas, elle ne se sauvera pas elle-même. Souvenez-vous de ce que je vous prédis : un quart de la population périra si vous ne venez à son secours. »

Ce furent là, le 8 février 1847, les dernières paroles publiques du patriote irlandais; il quitta la chambre et l'Angleterre, et n'eut pas même le temps d'arriver à Rome pour y mourir; il expira en route, à Gênes, le 15 mai suivant. Frappant exemple, entre tant d'autres, de ce mélange, à la fois triste et noble, de dévouement et d'égoïsme, de sincérité et de mensonge, d'élévation et de grossièreté, de vanité et de grandeur, qui se peuvent allier dans le cœur et la vie de l'homme! O'Connell, s'il eût vécu, eût vu toute l'Angleterre, Parlement et peuple, saisis pour l'Irlande d'une compassion pleine d'un secret remords, et jetant à pleines mains, pour la soulager, leurs richesses, leur zèle et leurs lumières. C'est l'honneur de la civilisation chrétienne d'avoir fait pénétrer le repentir jusque dans l'âme des nations; l'Angleterre s'est repentie d'avoir opprimé l'Irlande; l'Europe s'est repentie d'avoir pratiqué l'esclavage. L'antiquité païenne n'a point connu ces réveils de la conscience publique, ces illuminations morales qui changent soudain le fond des cœurs et bientôt l'état des sociétés. Tacite n'a su que déplorer la chute des anciennes vertus de Rome, et Marc-Aurèle que s'enfermer tristement dans l'isolement storque du sage; rien n'indique que ces âmes supérieures aient seulement soupçonné les grands crimes de leur état social dans ses plus beaux jours et aspiré à les réformer. Le monde chrétien voit, d'époque en époque, s'élever sur son horizon des vérités et des vertus nouvelles qui lui révèlent à la fois sa grandeur et ses fautes, et le rajeunissent en l'épurant. Avant même qu'O'Connell les lui demandât, l'Angleterre se sentit obligée envers l'Irlande à ces actes de munificence énorme qui pouvaient seuls, sinon réparer, du moins expier ses torts séculaires; le Parlement n'était pas encore ouvert, et déjà d'immenses travaux publics étaient ordonnés et entrepris en Irlande, travaux mal concus, la plupart sans utilité, sans but, véritables ateliers nationaux, bons seulement à donner momentanément du pain à des multitudes affamées et à manifester la sollicitude du pouvoir. Dans le mois de janvier 1847, cinq cent mille ouvriers étaient ainsi employés en Irlande, gagnant chacun, dit-on, à peu près de quoi suffire à la subsistance de quatre personnes, en tout deux millions d'individus officiellement nourris : et le 25 janvier, au moment où lord John Russell prenait la parole à ce sujet, la dépense du mois s'élevait déjà à plus de 700,000 liv. sterl. (17,500,000 fr.) 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le mois de février suivant, le nombre des ouvriers ainsi

Le Parlement, en essayant de régler un peu mieux l'objet et la surveillance de ces trávaux, décida que la dépense ne pèserait pas sur l'Irlande seule, et que l'Angleterre en prendrait la moitié à sa charge. Des sommes considérables furent avancées aux propriétaires irlandais pour l'achat des semences, pour le drainage de leurs terres, pour le défrichement des landes. On leur imposa en revanche le pesant fardeau de la loi des pauvres, auquel jusque-là ils n'avaient pas été soumis. On décréta enfin la suspension absolue, jusqu'au 1er septembre 1847, non-seulement de tout droit à l'importation des grains, mais aussi des lois de navigation qui restreignaient l'importation en élevant le fret; et les plus fermes partisans du système protecteur, tout en faisant leurs réserves contre la politique générale du cabinet, votèrent eux-mêmes ces mesures, dont ils ne laissaient pas cependant d'entrevoir la portée : « Quand j'ai vu, dit lord George Bentinck, les intéressés dans la navigation se joindre à la ligue contre la loi des céréales pour en amener forcément la révocation, j'ai prévu qu'eux aussi ils auraient bientôt leur tour, et qu'ils porteraient la peine de leur aveugle entraînement.»

Lord George Bentinck ne se trompait pas : à peine la suppression temporaire des lois de navigation était votée que M. Ricardo demanda à la chambre des Communes la formation d'un comité pour étudier les

employés fut, du 1er au 6 février, de 645,055;—du 6 au 13, de 655,745;—du 43 au 20, de 668,749;—du 20 au 27, de 708,228. —La dépense totale s'éleva à 944,441 liv. sterl. (23,603,526 fr.)

effets actuels de ces lois, et sir Robert Peel appuva la motion: « Plusieurs fois déjà, dit-il, entre autres en 1815 et en 1824, vous avez relâché les lois de navigation; examinons mûrement si les changements naguère introduits dans notre politique commerciale n'exigent pas aussi dans ces lois quelques modifications. » L'alarme se répandit au sein du peuple maritime, dans les chantiers et dans les ports, parmi les armateurs, les constructeurs, les navigateurs. Le 9 février 1848, vingt mille matelots se réunirent, conduits par les maîtres d'équipage des bâtiments qui se trouvaient dans la Tamise: tous les bateaux à vapeur. toutes les embarcations du fleuve, au bruit d'une musique populaire et toutes bannières déployées, portèrent cette vaste procession jusqu'au pont de Westminster, et elle se rendit de là au palais de Buckingham pour présenter à la reine un mémoire en défense des lois de navigation; mais trois mois après, le 15 mai 1848, le cabinet lui-même, par l'organe du président du bureau du commerce, M. Labouchère, proposa la réforme de ces lois. Après un long débat, à deux heures après minuit, ranimant l'intérêt de la chambre fatiguée, sir Robert Peel appuya énergiquement la mesure. Elle fut votée en principe, et l'année suivante, le 11 juillet 1849, malgré une forte résistance de la chambre des Lords, la libre concurrence fut établie dans la navigation comme dans le commerce anglais.

Ramenées soit par le cours naturel des affaires, soit par les manœuvres de l'opposition, presque toutes les questions qu'avait eues à traiter le gouvernement de sir Robert Peel, aussi bien celles qu'il avait résolues que celles qui étaient restées en suspens, reparurent sous ses successeurs: l'income-tax, le système monétaire et l'organisation de la banque, l'état des colonies, les droits sur les sucres, la distinction entre les sucres provenant du travail libre et les sucres produits du travail esclave, le nombre des heures de travail dans les manufactures, etc. On était dans une de ces époques de crise et de transformation sociale où l'ancien régime, partout et incessamment aux prises avec l'esprit nouveau, se défend obstinément, quoique avec peu d'espoir, essayant chaque jour de prévenir le péril du lendemain ou de réparer l'échec de la veille, et tenant sans relâche, sur les diverses brèches qui s'ouvrent, ses intrépides et inutiles défenseurs. Lord George Bentinck et M. Disraéli continuèrent dans la chambre des Communes à jouer ce rôle, dirigeant l'un et l'autre leurs coups bien plus contre sir Robert Peel que contre les ministres whigs: M. Disraéli avec quelque mélange de compliments dans ses attaques depuis qu'elles ne s'adressaient plus à un homme en pouvoir; lord George avec un loyal et hardi dévouement aux intérêts comme aux principes du parti protecteur, toujours prêt à la lutte, prompt au danger, aussi laborieux que véhément, mais avec peu de discernement, sans mesure, prenant de toutes mains des armes contre ses ennemis, ou des plans pour essayer de gagner quelque popularité, et inspirant peu de con286

fiance dans ses assertions ou dans ses vues, même aux hommes qui honoraient le plus sa sincérité et son courage. Il proposa, pour venir au secours de l'Irlande, un gigantesque projet de chemins de fer pour lequel l'Angleterre devait avancer 16 millions de livres sterling (400 millions de francs). Dans la discussion du bill pour l'introduction de la loi des pauvres en Irlande, il se livra aux plus violents emportements, accusant les ministres et leurs principes de commerce libre d'avoir amené la famine, et soutenant, avec un grand appareil de détails statistiques, que, s'ils avaient fait construire en Irlande quatre cents maisons de travail, assez rapprochées pour qu'aucun pauvre ne se trouvât à plus de trois milles et demi (environ 5 kilomètres) d'un tel établissement, ils auraient sauvé des milliers de vies et épargné, dans l'année, à l'État une somme de 4,319,733 livres sterling (106,972,243 francs). Soit qu'il vînt en aide au cabinet, soit qu'il se défendit pour son propre compte, sir Robert Peel pouvait repousser ces attaques avec modération et bonne grâce, car il n'avait dans la lutte aucun intérêt actuel ni vulgaire, et ne la soutenait plus que par honneur ou dans des vues de bien public et au profit de ses rivaux. Il tint avec persévérance, pendant quatre ans, cette conduite, plus noble que difficile, appelé presque aussi souvent que s'il eût été ministre à justifier sa politique, et s'acquittant de cette tâche sans vanité malicieuse, sans hostilité détournée, sans se préoccuper de ses anciens dissentiments et sans

regarder qui recueillait le fruit de ses nouveaux succès.

Dans une seule circonstance, il ne résista pas au plaisir de rappeler expressément à ses anciens adversaires qu'ils ne s'étaient pas conduits envers lui comme il se conduisait envers eux. Pressés à leur tour par les désordres et les attentats qui désolaient l'Irlande, les whigs proposèrent le 29 novembre 1847, par l'organe de leur ministre de l'intérieur, sir George Grey, un bill de répression et de police à peu près semblable à celui qu'ils avaient repoussé dixsept mois auparavant pour renverser le cabinet de Peel. Sir Robert approuva et appuya franchement la mesure : « Je m'empresse, dit-il, de déclarer que je donnerai à la proposition du gouvernement de Sa Majesté mon plus cordial concours... Je n'en querellerai aucun détail... L'honorable membre qui la présente et ses collègues sentiront, j'en suis sûr, que je ne saurais résister à leur appel, car c'est précisément le même appel que naguère je leur ai moi-même adressé, mais en vain... « Et se tournant vers les conservateurs mécontents, qui en juin 1846 s'étaient unis contre lui aux whigs : « J'espère, dit-il, que leur ressentiment contre le dernier cabinet ne portera pas les hommes qui se sont opposés au bill de 1846 à refuser à la mesure actuelle le concours dont elle a besoin.

Le bill fut adopté par 224 suffrages contre 18, et les adversaires de sir Robert Peel se chargèrent ainsi de justifier eux-mêmes la mesure pour laquelle ils l'avaient renversé. Tous les grands actes de son administration subirent victorieusement l'épreuve des circonstances nouvelles qu'amena le temps et des nouvelles luttes dont ils furent l'objet; et le plus grand de tous, l'établissement définitif du libre commerce des grains, donna lieu, le 31 janvier 1849, à une éclatante manifestation populaire. C'était ce jour-là qu'arrivait le terme des trois années assignées par le bill de 1846 pour l'abolition de tout droit d'importation. M. Cobden, M. Bright, M. George Wilson, tous les anciens chefs de la ligue contre la loi des céréales, et plus de deux mille personnes se réunirent à Manchester pour célébrer dans un banquet solennel le moment précis de leur complet triomphe. Après de nombreux discours, cinq minutes avant minuit, la musique joua l'air d'un chant devenu populaire dans cette question, sous ce titre: le bon Temps vient. L'assemblée l'entonna en chœur. L'horloge sonna minuit. Le président, imposant tout à coup silence, annonça que « le bon temps était venu. » L'assemblée entière se leva et salua par les plus bruvantes acclamations cette première minute de la pleine liberté du commerce des grains. Le lendemain, 1er février 1849, quand le Parlement ouvrit sa session, les récits du banquet de Manchester remplissaient les colonnes des journaux et les conversations du public.

Aux anciennes questions qui avaient occupé le gouvernement de sir Robert Peel, et qui reparurent sous ses successeurs, s'ajoutèrent des questions nouvelles auxquelles il s'empressa de prendre part. La première fut celle de l'éducation populaire. Sir Robert, pendant son administration, ne l'avait pas oubliée, et la somme annuellement votée par les chambres, depuis 1833, pour venir en aide aux écoles, avait été portée par ses soins de 30,000 liv. st. d'abord à 40,000, puis à 75,000, puis à 100,000 liv. st. (2,500,000 fr.); mais il n'avait pas eu l'occasion de développer à ce sujet ses idées. Lord John Russell la lui fournit, dans la session de 1847, en traitant luimême de l'éducation populaire avec des détails et une solennité qui annonçaient l'importance que le cabinet whig se proposait d'y attacher. Sir Robert Peel entra vivement dans la question, en homme qui en était depuis long temps préoccupé, et qui regrettait d'avoir fait si peu pour un si grand intérêt public: «Si nous connaissions, dit-il, dans toute son étendue le mal dont nous parlons, si nous avions sous les yeux le compte de tous les actes de rapine et de violence, de tous les attentats contre la propriété et la vie qui ont pris leur source dans l'ignorance grossière et les habitudes brutales des jeunes générations, si nous savions combien d'âmes immortelles ont comparu, depuis cinquante ans, devant leur créateur et leur juge sans avoir recu la moindre notion des grandes vérités et des lois morales du christianisme, nous frémirions de notre négligence, et nous nous hâterions de chercher des remèdes à ce déplorable état. » Les remèdes proposés par lord John Russell n'étaient pas encore bien considérables, et son lan290

gage avait plus de portée que ses mesures; mais les principes en étaient sains et pratiques : c'était l'État venant en aide aux efforts soit de l'Église, soit des sectes dissidentes, soit des corporations largues, soit des particuliers en faveur de l'éducation populaire, et apportant partout dans cette grande œuvre sa puissance et sa surveillance, sans gêner nulle part ni la foi religieuse ni le libre développement du zèle volontaire. Sir Robert Peel appuva chaudement les propositions du cabinet. Deux traits surtout sont à remarquer dans son discours, son ferme attachement à l'Église anglicane et sa scrupuleuse équité envers les croyances diverses : « Je suis décidé, dit-il, pour une éducation religieuse... Je crois qu'une éducation purement larque ne conviendrait nullement à notre peuple; ce serait une demi-éducation, où la partie la plus importante serait négligée... Je ne nie pas que l'Église établie ne soit puissante, et je me réjouis qu'elle le soit. Je crois même qu'aujourd'hui sa puissance va croissant, et qu'elle acquiert de plus en plus le respect et l'attachement du peuple. Pourquoi? Parce qu'elle s'est montrée disposée à accepter d'opportunes et salutaires réformes. Elle a consenti à la réduction des traitements pour les ecclésiastiques d'un haut rang, et elle a consacré ses économies à l'amélioration du sort des ecclésiastiques inférieurs... Elle s'est activement préoccupée de l'éducation du peuple... Si le gouvernement vient à son aide dans cette tâche, elle en aura d'autant plus d'influence, et je m'en féliciterai. Je m'en féliciterai sans

scrupule, car il y aura en ceci parfaite égalité; le gouvernement viendra en aide aux dissidents comme à l'Église... Ici s'élève une question qui ne touche ni l'Église, ni les dissidents, mais les catholiques romains. Mon avis est qu'aucun système d'éducation publique ne sera complet et satisfaisant si les catholiques en sont exclus... Vous voulez, vous devez étendre la sphère de vos dons en faveur de l'instruction populaire; plus cette sphère s'étendra, plus l'exclusion des catholiques deviendra choquante. Le temps est venu, je crois, et je tiens d'autant plus à manifester en ceci mon opinion qu'elle est, je le sais, très-impopulaire, le temps est venu de prendre en considération les réclamations des catholiques à ce sujet... Pensez à la population catholique de Liverpool ou de Manchester. Il v a à Manchester un quartier qu'on appelle la ville irlandaise, et qui contient 60,000 ou 70,000 ouvriers, en général laborieux et de bonne conduite; ils n'ont là point de protecteurs naturels, point de riches manufacturiers de leur croyance. Que devient l'éducation des enfants de ces 70,000 pauvres? Qui s'en inquiète? Je ne connais pas de situation plus urgente, non-seulement dans l'intérêt des catholiques eux-mêmes, mais parce qu'il importe infiniment à la grande communauté protestante que cette grande population catholique ne reste pas plongée dans une ignorance qui enfante ces désordres, ces crimes, cette dégradation brutale dont nous sommes tous témoins. »

Quelques mois après, une autre question s'éleva

qui mit l'équité de sir Robert Peel en matière de croyances religieuses à une nouvelle épreuve : le 11 décembre 1847, à l'occasion de l'élection de M. de Rothschild, nommé l'un des quatre représentants de la Cité de Londres, lord John Russell proposa de relever les juifs de l'incapacité politique qui leur interdisait l'entrée du parlement. Sir Robert appuva hautement la motion: « Une première fois, dit-il, et à mon grand regret, j'ai voté silencieusement sur cette question... J'ai besoin de dire aujourd'hui les motifs qui m'amènent à un vote trèsdifférent de mes premières impressions, et me placent dans un pénible conflit avec des hommes dont j'ai presque invariablement partagé les sentiments et la conduite. Je ne me souviens pas de m'être jamais trouvé avec eux, à propos d'une question aussi grave, dans un aussi douloureux dissentiment. Je proteste avant tout, pour mon propre compte, contre cette idée que, dans notre capacité de législateurs, la religion est pour nous une question indifférente. Je suis profondément convaincu que c'est notre devoir suprême de soutenir la religion et son influence sur l'âme humaine. Je suis profondément convaincu que l'esprit et les préceptes du christianisme doivent présider à nos délibérations, et que, si nos lois sont contraires à l'esprit et aux préceptes du christianisme, nous ne pouvons espérer que Dieu les bénira. Je puis le dire avec vérité : soit que j'aie tort ou raison en votant comme je vais le faire, ma résolution sera déterminée bien moins par des considérations

d'utilité politique que par un profond sentiment de devoir religieux. Entre les croyances des juiss et celles des chrétiens, il y a, selon moi, une différence radicale. Je ne pense pas que l'accord des juifs avec les chrétiens pour reconnaître les vérités historiques et l'origine divine des préceptes moraux de l'Ancien-Testament efface leur dissidence quant aux doctrines qui sont le principe vital et le fondement du christianisme. Si donc nous avions, en tant que législateurs, autorité pour décider de l'erreur religieuse et mission pour punir l'erreur religieuse, ce serait notre pénible devoir de punir les juifs, car je considère l'incapacité politique infligée par la loi comme une sorte de peine; mais nous n'avons point cette mission; si les juifs ont commis, il y a bientôt deux mille ans, un crime inexpiable, nous n'avons reçu aucune autorité pour visiter l'iniquité des pères sur les enfants, non pas seulement jusqu'à la troisième ou quatrième, mais jusqu'à la trois centième ou la quatre centième génération. Ce terrible pouvoir ne nous appartient pas. « C'est à moi que la vengeance appartient ; je la rendrai, dit le Seigneur 1. »

Comment un homme touché à ce point des grandes raisons morales sur lesquelles se fonde la séparation de l'état civil et des croyances religieuses avait-il attendu si long temps pour voir cette lumière? Comment avait-il été si long temps le défenseur, le défenseur sincère et profond du principe opposé? Ce se-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Saint Paul, Épit. aux Romains, chap. xII, vers. 49

rait là un phénomène étrange si ce n'était pas la conséquence d'un fait fréquent et simple : les premières idées que l'homme a reçues, les relations qui l'ont habituellement entouré, l'atmosphère au sein de laquelle il a vécu, dominent sa pensée comme sa vie, et la part de vérité qu'elles contiennent peut lui suffire à ce point que ses yeux demeurent fermés à toute idée contraire, ou que, s'il en entrevoit quelqu'une, il s'en défend comme d'un tort ou d'un péril. Un pieux ecclésiastique de Londres, à peu près contemporain de sir Robert Peel, presque aussi distingué par l'esprit que par la vertu, et dévoué avec passion à l'abolition de la traite des nègres, John Newton, avait lui-même fait longtemps la traite sans se douter de , l'indignité de son commerce. Sir Robert n'avait pas, pour devenir libéral envers les catholiques et les juifs, une pareille transformation à subir; mais la sienne ne fut ni moins naturelle, ni moins sincère : il pensa à des choses auxquelles il n'avait pas pensé; il regarda à des faits auxquels il n'avait pas regardé; il éprouva des sentiments qu'il n'avait pas connus. Sans la grandeur de son rôle et l'importance de ses actions, personne ne songerait à s'étonner de ses vicissitudes morales, histoire commune de tant d'âmes humaines.

Parmi les autres questions d'administration intérieure dans lesquelles intervint sir Robert Peel, libre du fardeau des affaires et choisissant à son gré les objets comme les jours de son action, je n'en relèverai plus qu'une seule, la plus grande de toutes, et aussi celle où son intervention eut le plus d'origina-

lité et d'effet, la réforme qui, en changeant l'état de la propriété foncière, a changé l'état social de l'Irlande. L'Irlande pesait sur l'esprit de sir Robert Peel comme un cauchemar, -non-seulement les souffrances actuelles et accidentelles de l'Irlande, mais son état ancien et permanent, principale cause de ses souffrances. Trois années de maladie des pommes de terre avaient affamé la population; on avait imposé à la propriété foncière la loi des pauvres, et la propriété foncière, écrasée de dettes, dénuée de capitaux, frappée de stérilité, tombait dans l'impuissance et la ruine. Que deviendrait ce peuple de jour en jour plus nombreux et plus misérable? Que deviendrait l'Angleterre chargée de ce fardeau toujours croissant et toujours près d'aboutir à un grand danger? « En vain, disait Peel le 30 mars 1849, en vain vous vous efforceriez d'y échapper en affectant l'indifférence pour l'état de l'Irlande; l'état de l'Irlande finirait par devenir l'état de l'Angleterre. Vous entretenez aujourd'hui en Irlande, aux frais de notre trésor, 47,000 hommes, soldats ou gens de police, et avec ces 47,000 hommes expressément chargés de maintenir l'ordre, quel est, je vous le demande, l'état du pays? J'ouvre le tableau des dernières assises de Clonmel tenues pour une section du comté de Tipperary, et j'y trouve 279 personnes mises en jugement; 18 pour fait d'incendie, 4 pour attaque à main armée contre un poste de police, 3 pour vol qualifié, 4 pour complot d'assassinat, 42 pour faits de trahison, 14 pour vol de grand chemin, 21 pour meurtre. 14 pour coups de feu avec intention de meurtre, et dans la prison, qui n'a que 223 cellules, sont actuellement détenues 668 personnes, dont 20 condamnées à la déportation. Le juge Jackson n'a-t-il pas eu raison de dire que c'était là un tableau effroyable?... Pensez-v; pensez aux misères que l'Irlande souffre et aux dépenses que les misères de l'Irlande imposent à l'Angleterre; pensez seulement au mal que font à nos propres pauvres laborieux les pauvres abandonnés de l'Irlande qui affluent chez nous... Je ne me suis concerté avec aucun parti; je ne sais qui soutiendra mes propositions; rejetez-les si vous voulez, mais faites-en quelque autre : si vous proposez quelque chose de mieux, personne dans cette chambre ne l'appuyera plus cordialement que moi. Je n'ai que deux sentiments, une profonde sympathie pour ce malheureux pays et une profonde conviction qu'un vigoureux effort est indispensable, non-seulement pour l'Irlande, mais pour l'Angleterre elle-même. »

Les propositions de sir Robert Peel portaient sur deux points, l'émigration et l'état de la propriété foncière en Irlande. Quant à l'émigration, l'un de ses jeunes et plus intimes adhérents, lord Lincoln, avait déjà fait, le 1<sup>er</sup> juin 1847, une motion à ce sujet, demandant que le gouvernement prit des mesures pour déterminer et aider les paysans surabondants et misérables en Irlande à passer dans les colonies anglaises. Peel appuya la motion, mais avec réserve et en se montrant très-touché des difficultés d'une semblable opération. Quand il y revint en

1849 pour son propre compte, il garda les mêmes scrupules, élevant des doutes sur les bons résultats d'un système d'émigration officielle, insistant sur l'énormité de la dépense, approuvant ce que faisait déjà le gouvernement pour encourager l'émigration volontaire, qui coulait par torrents, et l'exhortant à développer ses mesures en ce sens plutôt qu'à en prendre de plus directes et de plus vastes. Ce fut sur le régime de la propriété foncière en Irlande que sir Robert Peel porta tout son effort : après avoir vivement retracé son déplorable état, ses charges publiques, ses dettes privées, la nouvelle taxe des pauvres, les hypothèques accumulées, l'apathie des propriétaires, l'entassement stérile des tenanciers: « Je vous proposerai, dit-il, avec une extrême hésitation un moven d'atténuer ces maux et les dangers dont ils nous menacent, moyen lent, mais le seul efficace, le seul qui nous offre une chance de salut. Il faut que ces terres passent dans les mains de prcpriétaires nouveaux, animés d'un nouvel esprit, qui les reçoivent dégagées des hypothèques dont elles sont grevées, les possèdent avec un titre certain, et apportent dans leur exploitation les capitaux, l'énergie, la confiance, l'espérance nécessaires pour réussir. » Il rappela ce qui s'était passé sous Jacques Ier, au nord de l'Irlande, dans l'Ulster, lorsqu'après plusieurs révoltes des chefs irlandais, le roi, mis en possession par la confiscation de deux millions d'acres de terre, en avait distribué une grande partie à des Anglais et à des Écossais protestants qui

étaient allés s'y établir et avaient fondé, par une culture intelligente et active, la prospérité de cette province: « Rien ne serait plus aisé, dit Peel, que de suggérer de tels remèdes, si nous ne tenions aucun compte de ces droits de propriété que la législature britannique a pour premier devoir de protéger. Loin de nous également la pensée de laisser pénétrer dans nos mesures les distinctions religieuses qui entraient dans le plan du roi Jacques Ier! Cette indispensable mutation de la propriété ne peut s'opérer ni par la contrainte, ni par des transactions entre particuliers; il y faudrait l'entremise de commissaires du gouvernement qui prendraient possession des terres en les dégageant de leurs charges, et les répartiraient ensuite, sans distinction de religion ni de race, entre des acquéreurs capables de les exploiter avec fruit... Le droit de propriété a, pour les propriétaires actuels, si peu de valeur que je ne puis m'empêcher de croire que le gouvernement, avec la sanction de cette chambre et en prenant l'affaire dans toute sa grandeur, pourrait trouver des moyens d'appeler sur le sol de l'Irlande de nouveaux capitaux, d'écarter la misère et l'impuissance qui pèsent sur les propriétaires actuels, et d'ouvrir à ce pays désolé les perspectives d'un meilleur avenir. »

A la première apparition de cette idée, des sentiments très-divers s'élevèrent dans les chambres et dans le public. Plusieurs savants jurisconsultes, entre autres le chancelier whig lord Cottenham, firent

non-seulement beaucoup d'objections, mais une assez forte résistance; indépendamment des difficultés légales du plan proposé, il ne pouvait réussir qu'autant que l'exécution en serait confiée à des commissaires spéciaux qui enlèveraient, sur ce point, à la cour de chancellerie quelques-unes de ses attributions administratives, et sir Robert Peel le demandait formellement. Lord John Russell, en s'exprimant sur l'idée de sir Robert avec beaucoup d'estime et d'égards, témoigna des doutes et peu d'empressement à en poursuivre l'application. De vieux Irlandais se récrièrent avec emportement: il y avait là, disaient-ils, une nouvelle confiscation du sol de l'Irlande; on décriait la valeur de la propriété actuelle; on taxait les propriétaires d'apathie ou de mauvais vouloir, d'inintelligence ou d'impuissance: on voulait les reléguer au fond du Connaught ou en enfer; c'était la noblesse catholique, grande et petite, expulsée d'Irlande. Peel repoussa, avec l'énergie de la sincérité et de la conviction, ces terreurs d'un patriotisme aveugle, et s'appliqua à dissiper les doutes, à surmonter les hésitations du pouvoir. En Angleterre et en Irlande, presque tous les hommes versés en économie politique soutenaient chaudement sa proposition; le public l'accueillait avec la faveur et les espérances qui s'attachent à une grande idée présentée par un homme supérieur, évidemment dégagé de tout autre intérêt, de tout autre but que le bien public. Sir Robert Peel entra dans l'examen des détails, discuta avec une fermeté modeste,

mais persévérante, les objections des jurisconsultes, rattacha ses propositions à un bill que le Parlement avait déjà voté en 1848 pour faciliter la vente des terres grevées d'hypothèques. Lord Clarendon, alors vice-roi d'Irlande, pressentant avec sagacité les bons résultats du plan, s'employa avec zèle à combattre les préventions, à écarter les obstacles. Le plan fut enfin adopté en avril 1849, non pas seulement en principe et comme un essai, mais dans les conditions et avec les moyens d'exécution que Peel jugeait nécessaires pour en assurer le succès. Un an s'était à peine écoulé, et, au moment où Peel cessait de vivre, déjà le succès avait dépassé sa propre attente. C'était en Irlande et au service du parti le plus contraire aux réformes irlandaises qu'il était entré dans les affaires; l'Irlande avait été, selon son propre dire, la grande difficulté de sa vie; deux fois, en 1835 et en 1846, elle lui coûta le pouvoir. Ce fut pourtant à lui qu'elle dut l'émancipation des catholiques, et la mesure la plus efficace pour la régénération sociale de l'Irlande fut le dernier grand acte de l'influence de Peel dans le gouvernement intérieur de son pays. Il y a des temps où Dieu se joue particulièrement de la prévoyance des hommes, et leur fait exécuter ses desseins en les promenant d'inconséquence en inconséquence dans leurs pensées et leurs combinaisons.

## XVI.

Chef du cabinet, sir Robert Peel était obligé de traiter, dans la chambre des Communes, pour lord Aberdeen absent, les questions de politique extérieure; sorti des affaires, il eût pu s'en dispenser; il ne le fit point, et s'empressa presque toujours, quand ces questions se présentèrent, d'en exprimer son opinion, le plus souvent à l'appui de ses successeurs. Empressement de bon Anglais et d'honnête homme, décidé à soutenir au dehors, même au profit de ses adversaires, le gouvernement de son pays, fidèle en même temps à l'esprit général de justice et de paix européenne qui avait présidé à la politique extérieure pendant sa propre administration, mais ne portant quelquefois, dans les affaires de ce genre, ni vues précises, ni profonde appréciation des faits, ni un langage suffisamment exact et mesuré. Je n'en donnerai qu'un exemple, et je choisis celui-là pour rétablir dans leur vérité des idées et des paroles que sir Robert Peel ne contesta, à coup sûr, que parce qu'il les avait légèrement lues et imparfaitement comprises.

Il s'agissait de la petite république de Cracovie, fondée en 1815 par le traité de Vienne, envahie et abolie en 1846 par l'Autriche, la Prusse et la Russie. La France et l'Angleterre, comme on sait, protestèrent pareillement, quoique séparément, contre

cette infraction à un traité conclu avec leur participation, et qui ne pouvait être légitimement modifié sans leur concours. Le 4 mars 1847, M. Hume demanda à la chambre des Communes quelque chose de plus que cette protestation: il voulait qu'en retour de l'acte violent que les trois puissances du Nord venaient d'accomplir, le gouvernement anglais se considérât comme affranchi d'une obligation pécuniaire que, par une conséquence du même traité de Vienne, l'Angleterre avait contractée envers la Russie, et sur laquelle il lui restait encore à payer une somme de 3,917,187 livres sterl. (97,929,675 fr.). Tout en protestant de nouveau contre la violation du traité, lord John Russell refusa avec raison d'v répondre par une violation à la fois analogue et subalterne, et sir Robert Peel appuya également le cabinet dans sa protestation et dans sa résistance: « Je désire, dit-il, l'équitable et honorable accomplissement de nos engagements; d'autant plus que je ne saurais m'associer au langage tenu par le ministre des affaires étrangères de France sur les conséquences de l'événement qui nous occupe. M. Guizot dit dans sa protestation : « Aucune puissance ne peut s'affranchir des traités sans en affranchir en même temps les autres. La France n'a point donné l'exemple d'une semblable atteinte à la politique de conservation et de paix. La France n'a point oublié quels douloureux sacrifices lui ont imposés les traités de 1815; » elle doit se réjouir que l'occasion lui soit aujourd'hui fournie de ne plus consulter désormais

que le calcul prévoyant de ses intérêts 1. Je proteste contre la conduite des trois puissances et aussi contre le langage du ministre de France. Je ne saurais admettre que ni ce pays-ci ni la France soient autorisés à ne plus consulter que le calcul prévoyant de leurs intérêts. Je nie absolument que la violation d'un traité par d'autres puissances nous autorise, moralement ou légalement, à le violer nous-mêmes. C'est parce que je crois que, dans l'état actuel de l'Europe, la stricte fidélité aux traités est la plus sûre base de la paix et le meilleur moyen de résoudre les difficultés qui se présentent, c'est parce que je ne crois pas, comme le ministre de France, que nous avons droit de nous affranchir d'une obligation en suivant l'exemple contre lequel il proteste lui-même, c'est par toutes ces raisons que je désire ardemment que, si d'autres tiennent ce langage, nous n'y prenions aucune part, et que, dussions-nous rester seuls, nous restions seuls pour donner à l'Europe l'exemple d'une complète et honorable observation de nos engagements. »

Si sir Robert Peel avait fait trois choses fort simples, s'il avait bien compris mes paroles, s'il les avait citées complétement, et s'il avait consulté le commentaire que j'en avais donné moi-même deux mois

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je retraduis ici littéralement la traduction adoptée par sir Robert Peel de cette phrase de ma protestation du 3 décembre 1846 contre l'occupation de Cracovie. Voici le texte anglais: France must rejoice at the opportunity now afforded to consult nothing but a provident estimate of her own interest.

auparavant en traitant cette question dans la chambre des députés, il se serait épargné une erreur matérielle, une injustice morale et une marque de peu de sagacité politique en pareille matière. Je disais, dans ma protestation contre la destruction de la république de Cracovie, non pas : « La France doit se réjouir que l'occasion lui soit aujourd'hui fournie de ne plus consulter désormais que le calcul prévoyant de ses intérêts; » mais : « La France pourrait se réjouir d'un acte qui l'autoriserait, par une juste réciprocité, à ne consulter désormais que le calcul prévoyant de ses intérêts, et c'est elle qui rappelle à l'observation fidèle de ces traités les puissances qui en ont recueilli les principaux avantages! C'est elle qui se préoccupe surtout du maintien des droits acquis et du respect de l'indépendance des États!»

Et le 3 février 1847, en expliquant et discutant notre politique dans cette affaire, j'avais dit :

« Le gouvernement du roi a vu, dans la destruction de la république de Cracovie, un fait contraire au droit européen; il a protesté contre ce fait, qu'il a qualifié selon sa pensée. Il en a pris acte, afin que dans l'avenir, s'il y avait lieu, la France pût en tenir le compte que lui conseilleraient ses intérêts légitimes et bien entendus. Mais en même temps qu'il protestait, le gouvernement du roi n'a pas considéré l'événement de Cracovie comme un cas de guerre... Nous n'avons pas cru que le moment où nous protestions contre une infraction aux traités fût le moment de proclamer le mépris des traités; nous n'a-

vons pas cru qu'il convînt à la moralité de la France, à la moralité de son gouvernement, de dire, à l'instant même où nous nous élevions contre une infraction aux traités: — Nous ne reconnaissons plus de traités.—Nous ne croyons pas que l'infraction aux traités de Vienne, quant à Cracovie, soit un motif suffisant pour que la France proclame qu'elle se regarde comme hors de ces traités, et qu'il ne dépend plus que de sa volonté seule de n'en tenir aucun compte... Nous ne croyons pas que le droit public européen soit aboli entre nous et les trois puissances dont il s'agit, et, pour notre compte, nous sommes décidés à l'observer loyalement. »

Je n'ai pas besoin d'insister; les textes suffisent. Évidemment, tout en faisant pour l'avenir des réserves indiquées, je pourrais dire commandées par les maximes élémentaires du droit des gens, j'avais pris, pour le maintien de l'ordre européen, toutes les précautions, j'avais fait, sur le sens et la portée de notre protestation, toutes les déclarations qu'eût pu souhaiter le plus scrupuleux gardien de la foi des traités et de la paix. Évidemment aussi, sir Robert Peel n'avait nul dessein de mal traduire, ni de mutiler, ni de mal interpréter mes paroles; mais d'une part, il ne les avait pas bien comprises, de l'autre il se préoccupait d'une seule idée, et d'une idée qui ne suffisait point à faire bien apprécier, soit l'événement, soit la conduite des gouvernements qui avaient été appelés à en juger. Sir Robert ne savait pas toujours, en pareille matière, tenir compte de toutes les circonstances des faits, de toutes les chances de l'avenir, et leur faire à toutes, dans son langage comme dans sa pensée, leur place et leur part. Ce tacticien si attentif et si prévoyant dans sa vie parlementaire était, dans les questions de politique extérieure, toujours sensé et honnête, mais quelquefois vague, superficiel et banal.

A propos d'une affaire bien plus grave que celle de Cracovie, la plus grave qui se soit élevée de nos jours entre la France et l'Angleterre, les mariages espagnols, je ne trouve point d'autres paroles publiques de sir Robert Peel que celles-ci, prononcées dans la discussion de l'adresse de la chambre des Communes en janvier 1847 : « Je m'abstiendrai de tout ce qui a trait aux mariages espagnols, si ce n'est pour affirmer que le précédent cabinet, pendant qu'il était au pouvoir, n'a jamais fait aucune tentative pour faire obtenir à un prince de la maison de Saxe-Cobourg la main de la reine d'Espagne. » Remarquable exemple de réserve intelligente! Ne voyant pas clair dans l'affaire des mariages espagnols, sir Robert ne voulait prendre aucune part au débat; mais il avait soin d'affranchir son cabinet de toute responsabilité quant à la candidature d'un prince de Cobourg, c'està-dire quant à la cause qui avait déterminé la solution que cette question avait recue.

Je ne doute pas que, malgré cette réserve de langage, sir Robert Peel ne partageât alors, contre le gouvernement du roi Louis-Philippe, les impressions de méfiance et d'humeur que la conclusion des mariages espagnols avait suscitées en Angleterre. L'équité générale de son caractère et de ses desseins ne suffisait pas toujours à le préserver de ces aveuglements de l'égoïsme national qui ne sait plus, quand il est blessé, voir la vérité, ni rendre justice. Il v avait, dans cette affaire, un échec très-apparent pour la politique anglaise: plus apparent qu'important, car les causes qui depuis cent cinquante ans avaient porté l'Angleterre à lutter opiniâtrément en Espagne contre la France ne subsistaient plus. L'Espagne, déchue en Europe, chassée d'Amérique, tour à tour en proie à un despotisme apathique ou aux déchirements révolutionnaires, ne pouvait plus être pour la France un allié puissant, ni pour l'Angleterre un grand danger. Les partis divers, monarchique ou libéral, modéré ou progressiste, dont elles y avaient l'une ou l'autre le patronage, se disputaient le pouvoir sans jamais le fonder, et apportaient à leurs patrons bien moins de force que d'embarras. La royauté espagnole, restaurée en 1814 par l'Angleterre, en 1823 par la France, et soutenue tour à tour dans ses perplexités par l'une ou l'autre des deux puissances, selon que tel ou tel des partis espagnols prévalait dans son gouvernement, n'avait point de résolution bien prise ni d'attachement bien ferme pour l'un ni pour l'autre de ses libérateurs. Au milieu des perturbations révolutionnaires ou des oscillations constitutionnelles, les liens ou les goûts personnels de la maison régnante ne dominaient plus la politique du pays. L'Angleterre en 1814 avait demandé, pour prix de ses services, au roi Ferdinand VII remonté sur son trône, l'engagement formel de ne jamais rétablir, entre les Bourbons de France et les Bourbons d'Espagne, le pacte de famille: elle eût pu se dispenser de ce soin, les événements l'avaient pris pour elle; le pacte de famille, l'intimité des deux couronnes, l'union active des deux gouvernements, toute cette politique franco-espagnole du xvine siècle, n'étaient plus que de l'histoire, une tradition encore importante pour la France comme gage de sécurité sur cette frontière, mais dont elle n'avait, comme force offensive, rien de grand à attendre, ni l'Angleterre rien de sérieux à redouter.

Mais ni les peuples, ni les gouvernements euxmêmes ne reconnaissent à temps ces transformations du monde; la mémoire et l'imagination les dominent bien plus que l'observation ne les éclaire ; le passé jette sur leur esprit ses grandes ombres, et ils se consument à poursuivre ou à éviter des fantômes, au lieu de se conduire selon les faits réels et actuels. Je me suis ainsi surpris plus d'une fois en flagrant délit d'anachronisme, et mettant à certaines choses, soit pour les désirer, soit pour les craindre, une importance qu'elles n'avaient plus. Je pressentais que la même disposition de la part de l'Angleterre amènerait, dans nos relations avec elle à propos de l'Espagne, quelque grave embarras. La sollicitude du roi Louis-Philippe à cet égard était encore plus vive que la mienne. Je le répète aujourd'hui sans la moindre hésitation, comme sans le moindre intérêt : jamais

la politique d'entente cordiale entre la France et l'Angleterre n'a eu et n'aura, parmi les souverains français, un plus convaincu, plus sincère et plus persévérant défenseur. Nous nous entretenions souvent des soins à prendre pour éviter tout ce qui pourrait, sans réelle et nationale nécessité, y porter quelque atteinte. Pour le mariage de la reine d'Espagne en particulier, le roi avait fait, dès que la question avait apparu, acte de désintéressement et de franchise; il avait déclaré qu'il ne rechercherait ni n'accepterait cette union pour aucun des princes ses fils, et quant à l'infante, qu'il ne la rechercherait pour M. le duc de Montpensier que lorsque la reine serait mariée et aurait des enfants : mais une autre déclaration également positive était liée à celle-là : si le mariage soit de la reine d'Espagne, soit de l'infante sa sœur, avec un prince étranger aux descendants de Philippe V devenait probable et imminent, nous étions affranchis de tout engagement et libres d'agir immédiatement pour parer le coup, en demandant la main soit de la reine, soit de l'infante, pour M. le duc de Montpensier. Toute l'histoire des mariages espagnols est dans ces deux déclarations, faites hautement l'une et l'autre et bien avant que le moment ne fût venu de les appliquer 1. Nous n'avons rien fait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je joins ici le texte de deux pièces qui, entre plusieurs autres, contiennent ces deux déclarations de la manière la plus claire et la plus précise.

Le 13 mars 1843, j'écrivais à M. le comte de Sainte-Aulaire :

<sup>«....</sup> Sir Robert Peel, exprimant « l'opinion bien arrêtée du gouvernement anglais, » a dit à la chambre des Communes,

pour faire venir ce moment. Nous nous sommes prêtés, dans le cercle des descendants de Philippe V

le 5 de ce mois, que « l'Espagne étant investie de tous les droits et priviléges qui appartiennent à un état indépendant,.... la nation espagnole, parlant par ses organes dûment constitués, a le droit exclusif et le pouvoir de contracter les alliances ma-

trimoniales qu'elles jugera convenables. »

« Quelle est la portée de cette déclaration? Dit-elle réellement tout ce qu'elle paraît dire? Signifie-t-elle que, quelle que soit l'alliance matrimoniale que croiraient devoir contracter la reine et la législature d'Espagne, fût-ce même un prince français, le gouvernement anglais n'y interviendra pas, et ne se jugera point en droit de s'y opposer?

« Si c'est là en effet l'intention de sir Robert Peel, nous n'avons rien à dire, et ses paroles, prises dans ce sens et avec cette valeur, simplifieraient peut-être beaucoup la situation de l'Es-

pägne et la nôtre.

« Mais si sir Robert, en proclamant la complète indépendance de l'Espagne dans le choix du mari de la reine, persiste cependant au fond à en exclure les princes français, et à soutenir que l'Angleterre aurait droit de s'opposer et s'opposerait en effet à un pareil choix, plus j'ai de respect pour sir Robert Peel, pour son caractère et ses paroles, plus je me crois en droit de m'étonner.

- « Du premier moment où j'ai touché à cette question du mariage de la reine d'Espagne, je me suis imposé la loi d'apporter dans tout ce que je ferais, dans tout ce que je dirais à cet égard, la plus entière franchise. Je connaissais les préventions, les méfiances que je rencontrerais sur mon chemin. J'ai voulu leur enlever sur-le-champ tout prétexte. On nous a déclaré, dis-je, que l'Angleterre, dans les chances du mariage de la reine Isabelle, donnait l'exclusion à nos princes. Nous avons répondu en excluant à notre tour les princes étrangers à la maison de Bourbon. Je ne discute en ce moment ni l'une ni l'autre déclaration. La nôtre a été faite du même droit que celle de l'Angleterre, et est fondée sur des motifs de même nature.
- « En la portant à la connaissance des grandes puissances européennes, en l'indiquant à notre tribune, j'ai fait acte de loyauté envers l'Espagne, envers l'Angleterre, envers l'Europe. J'ai voulu que partout on sût d'avance, et bien nettement, quelle serait, dans cette grande question, la politique de la France.
- « Au fond, et tout homme sensé n'a qu'à y réfléchir un moment pour en demeurer convaincu, nous n'avons porté par là

et sans en exclure aucun, à toutes les combinaisons qui pouvaient s'offrir. Nous n'avons point pressé la

nulle atteinte à l'indépendance de l'Espagne. La nation espagnole, sa reine, son gouvernement, ses cortès, sont parfaitement libres de faire, dans cette question du mariage, tout ce qui leur conviendra; mais les États, comme les individus, ne sont libres qu'à leurs risques et périls, et leur volonté ne saurait enchaîner celle de leurs voisins, qui à leur tour sont libres aussi d'agir selon leurs propres intérêts. Dire d'avance et tout haut quelle attitude on prendra, quelle conduite on tiendra si tel événement s'accomplit dans un État voisin, c'est de l'imprudence si l'on n'est pas bien résolu à tenir en effet cette attitude et cette conduite; mais si l'on est bien résolu, c'est de la loyauté. »

Le 27 février 4846, j'adressai à M. le comte de Sainte-Aulaire le mémorandum suivant, qu'il communiqua le 4 mars à lord Aberdeen:

\$ 1er.—Le principe que nous avons soutenu et que le cabinet anglais a accepté comme base de notre politique, quant au mariage de la reine d'Espagne, devient d'une application fort difficile et fort incertaine. Voici maintenant quelle est la situation des princes descendants de Philippe V, et prétendant ou pouvant prétendre à la main de la reine d'Espagne:

« Le prince de Lucques est marié.

« Le comte de Trapani est fort compromis: lo par l'explosion qui a eu lieu contre lui, 20 par la chute du général Narvaez.

« Les fils de don François de Paule sont fort compromis: 1º par leurs fausses démarches, 2º par leur intimité avec le partiradical et l'antipathie du partie modéré, 3º par le mauvais vouloir de la reine-mère et de la jeune reine elle-même.

« Les fils de don Carlos sont, quant à présent du moins, impossibles: l'o par l'opposition hautement proclamée de tous les partis, 2º par leur exclusion formellement prononcée dans la constitution, 3º par leurs propres dispositions toujours fort éloignées de la conduite qui pourrait seule leur rendre quelques chances.

« La situation actuelle des descendants de Philippe V dans la question du mariage de la reine d'Espagne est donc devenue mauvaise.

« § 2.—J'aurais beaucoup à dire sur les causes de ce fait; je ne relèverai que deux points.

## solution de la question. Même en 1846, nous l'aurions volontiers ajournée pour ajourner aussi les

« 1º Nous avons constamment témoigné pour tous les descendants de Philippe V, sans exception, des dispositions favorables. Nous avons dit et répété à la reine Christine elle-même que les infants fils de don François de Paule nous convenaient trèsbien. Nous avons fait ce qui était en notre pouvoir pour rendre possibles es infants fils de don Carlos. Si nous avons spécialement secondé le comte de Trapani, c'est que son succès nous a paru plus probable que celui de tout autre, à cause du bon vouloir de la reine Christine et de la jeune reine.

« 2º Le cabinet anglais ne nous a prêté, pour la combinaison Trapani, aucun concours actif et efficace. Il a gardé une neutralité froide, et son inertie a laissé un libre cours à toutes les hostilités, à toutes les menées soit des Espagnols, soit même des agents anglais inférieurs que son concours net et actif

aurait contenus.

« § 3.—Quelles qu'en soient les causes, le fait que les difficultés du mariage de l'un des descendants de Philippe V avec la reine Isabelle se sont aggravées est incontestable.

« Et en même temps un travail très-actif se poursuit et redouble en ce moment pour marier le prince Léopold de Cobourg soit à la reine Isabelle, soit à l'infante dona Fernanda.

« La cour de Lisbonne est le foyer de ce travail. Les correspondances, les journaux portugais et espagnols le révèlent évidemment.

« On affirme que le prince Léopold de Cobourg, qui devait être parti le 24 février de Lisbonne pour Cadix, Gibraltar, Alger, Malte et l'Italie, fera secrètement ou publiquement un voyage à Madrid. Beaucoup de circonstances rendent cette affirmation vraisemblable.

« § 4.—Nous avons été et nous voulons être très-fidèles à la politique que nous avons adoptée et aux engagements que nous avons pris quant au mariage, soit de la reine Isabelle, soit de l'infante dona Fernanda.

« Mais si l'état actuel des choses se prolonge et se développe, nous pouvons arriver brusquement à une situation où nous serons:

« 1º Placés sous l'empire d'une nécessité absolue d'agir pour empêcher que, par le mariage soit de la reine, soit de l'infante, notre politique ne reçoive en Espagne un échec que nous n'accepterions pas ;

complications qui en devaient naître: mais tout le gouvernement espagnol, le cabinet, la reine-mère, les cortès, ne voulaient pas d'ajournement; c'était leur ferme résolution d'avoir pour le mariage de la reine Isabelle, comme on le disait, un grand patron, la France ou l'Angleterre, et de les obliger l'une et l'autre à sortir des tergiversations et des lenteurs. « La cour m'a communiqué, écrivait le 12 juillet 1846 sir Henri Bulwer à lord Aberdeen, qu'il était nécessaire de résoudre sans plus de retard la question du mariage. Elle attend une réponse. » Quand cette lettre arriva à Londres, lord Aberdeen n'était plus

« 2º Libres, pour l'un comme pour l'autre mariage, de tout engagement.

« C'est ce qui arriverait si le mariage, soit de la reine, soit de l'infante, avec le prince Léopold de Cobourg, ou avec tout autre prince étranger aux descendants de Philippe V devenait probable ou imminent.

« Dans ce cas, nous serions affranchis de tout engagement et libres d'agir immédiatement pour parer le coup, en demandant la main, soit de la reine, soit de l'infante, pour M. le duc de Montpensier.

« § 5.—Nous désirons sincèrement et vivement que les choses n'en viennent point à cette extrémité.

« Nous ne voyons qu'un moyen de la prévenir, c'est que le cabinet anglais s'unisse activement à nous :

« 1º Pour remettre à flot l'un des descendants de Philippe V, n'importe lequel, le duc de Séville ou le duc de Cadix aussi bien que le comte de Trapani, et préparer son mariage avec la reine Isabelle:

« 2º Pour empêcher, en attendant, le mariage de l'infante, soit avec le prince Léopold de Cobourg, soit avec tout autre

prince étranger aux descendants de Philippe V.

« Nous croyons que, par l'action commune et bien décidée des deux cabinets, ce double but peut être atteint. Et nous nous faisons un devoir de loyauté de prévenir le cabinet anglais que, sans cela, nous pourrions nous trouver obligés et libres d'agir comme je viens de l'indiquer. »

314

ministre, et dès le 19 juillet lord Palmerston, son successeur, chargeait sir Henri Bulwer de dire à la cour de Madrid : « Les candidats à la main de la reine d'Espagne se réduisent à trois : le prince Léopold de Saxe-Cobourg et les deux fils de l'infant don Francois de Paule... Le gouvernement de Sa Majesté n'a qu'à exprimer son sincère désir que le choix tombe sur celui d'entre eux qui réunira les qualités les plus propres à assurer le bonheur de la reine et à contribuer au bien-être de la nation espagnole. » On a dit que le gouvernement anglais, en tenant ce langage, n'avait nulle intention de pousser au mariage du prince Léopold de Cobourg avec la reine Isabelle. Je suis prêt à l'admettre : mais peu importent, en politique, les intentions; les effets sont tout : or il était impossible qu'en recevant communication de cette dépêche, le gouvernement espagnol, décidé à marier la reine Isabelle, ne se tînt pas pour assuré que, si nous nous refusions au double mariage qu'il nous proposait pour la reine et l'infante sa sœur, celui de la reine avec le prince de Cobourg nonseulement ne rencontrerait, de la part de l'Angleterre, aucune objection, mais aurait sa pleine approbation. Sous l'empire de ces circonstances réunies, et soit que le gouvernement anglais le désirât ou non, ce mariage devenait donc, en cas de refus de notre côté, évidemment probable et imminent. J'en jugeai ainsi, et je demeure convaincu que j'étais en droit d'en juger ainsi. Je n'hésitai point. Je donnai au roi le conseil et au comte Bresson, son ambassa-

deur à Madrid, l'ordre de presser la conclusion immédiate du double mariage de la reine d'Espagne avec l'infant don Francois d'Assise et de l'infante avec M. le duc de Montpensier. Je méprise profondément et n'ai jamais tenté de pratiquer ce genre d'habileté qui fait que le vainqueur sourit de la surprise du vaincu; mais je ne veux pas plus de la duperie que de la rouerie, et de toutes les faiblesses dans les grandes affaires, l'indécision imprévoyante est, à mon sens, la pire. La politique française, nationale aussi bien que royale, voulait que le trône d'Espagne ne sortît pas de la maison de Bourbon. J'avais posé ouvertement ce principe. Je l'ai fait triompher quand il était sur le point de succomber. La politique anglaise s'en est crue blessée; mais il n'y a pas, j'en suis sûr, un gentleman anglais qui, au fond du cœur, ne m'en approuve, et qui, mis au pied du même mur, n'eût agi comme je l'ai fait.

Dix-huit mois après la conclusion de cette affaire, la révolution de février 1848 avait éclaté. J'étais proscrit et réfugié en Angleterre. On a dit quelque-fois que les mariages espagnols et l'humeur qu'en avait ressentie le gouvernement anglais n'avaient pas été sans influence dans ce bouleversement. Frivole méprise sur sa nature et ses causes : elles ont été tout intérieures. C'est une crise sociale et morale, un tremblement de terre français d'abord, puis européen, mais dans lequel les relations extérieures des États et de leurs gouvernements ne sont entrées pour rien. Quoi qu'il en soit, retiré en Angleterre, j'aurais pu ou-

blier, si je l'avais voulu, que naguère j'avais été acteur dans un grand dissentiment politique entre ma patrie et le pays qui me donnait asile. J'ai vécu deux fois en Angleterre, la première fois comme ambassadeur d'un puissant monarque, la seconde comme proscrit par une terrible révolution; j'ai reçu aux deux époques le même accueil, plus empressé seulement et plus amical dans l'adversité que dans la haute fortune. Noble pays, plein d'esprits droits et de cœurs généreux qui savent honorer, même quand ils combattent, et que la générosité ramène toujours à la justice! Je retrouvai dans sir Robert Peel, soit sur la politique générale, soit envers moi, les mêmes sentiments, mêlés pourtant de quelque réserve sur les questions que, par égard pour nos dissidences partielles, nous étions l'un et l'autre peu enclins à aborder. Il était surtout préoccupé de l'Angleterre à propos de la France, et du désir que les deux pays restassent non-seulement en paix, mais en bons rapports. Nos impressions d'ailleurs sur la révolution de février, quoique très-voisines, ne se rencontraient pas pleinement: il en était plus frappé qu'offensé, et en voyait plutôt les causes prochaines et apparentes que les lointaines et profondes. Ma disposition ne pouvait être et n'était pas en effet la même : mais c'étaient là entre nous des diversités plutôt que des dissentiments, et elles n'altéraient point la conformité générale de nos pensées. Dans l'automne de 1848, il m'engagea à aller passer quelques jours dans son manoir de Drayton, et je garde de

cette visite, où se trouvaient aussi deux de mes amis, M. Dumon et le duc de Montebello, le plus agréable souvenir. Je vis là sir Robert Peel au sein de sa famille et au milieu de la population de ses terres : lady Peel, encore belle, passionnément et modestement dévouée à son mari; une fille charmante, mariée depuis à un fils de lord Camoys; trois des fils de sir Robert, l'un capitaine de vaisseau, déjà renommé par le plus brillant courage, l'autre qui venait de débuter avec succès dans la chambre des Communes, le troisième encore livré à ses études; sur les domaines, de nombreux et heureux fermiers, parmi lesquels un des frères de sir Robert, qui avait préféré la vie agricole à toute autre carrière; de grands travaux d'amélioration rurale, surtout de drainage, que sir Robert suivait de près et nous démontrait avec une connaissance précise des détails. Belle existence domestique, grande et simple, bien ordonnée avec largeur; dans l'intérieur de la maison, une gravité affectueuse, moins animée, moins expansive, moins douce que ne le désirent et ne le comportent nos mœurs; les souvenirs politiques consacrés par une galerie de portraits, la plupart contemporains, soit les collègues de sir Robert dans le gouvernement, soit les hommes distingués avec lesquels il avait eu des relations. Hors de la maison, entre le propriétaire et la population environnante, une grande distance, marquée dans les manières, mais comblée par des rapports fréquents, pleins d'équité et de bienveillance de la part du supérieur, sans apparence

d'envie ni de servilité chez les inférieurs. J'ai vu là un des plus heureux exemples de la hiérarchie légitime des situations et des personnes, sans souvenirs ni prétentions aristocratiques, et au milieu d'un sentiment général et mutuel de droit et de respect.

Comme lord Aberdeen, et en tenant compte des convenances politiques qu'il avait à ménager, sir Robert Peel s'était empressé de témoigner au roi Louis-Philippe et à la famille royale, établis à Claremont, sa sympathie respectueuse. A mesure que les événements s'éloignèrent, il se sentit à cet égard plus de liberté, et trouva bientôt l'occasion d'en user. A la fin de l'été de 1849, la reine Marie-Amélie fut malade; on doutait que le séjour de Claremont convînt à sa santé. Sir Robert Peel écrivit au roi pour mettre Drayton-Manor à sa disposition, s'estimant heureux si la reine pouvait s'y plaire. Vivement touché de cette offre, sans l'accepter, le roi manifesta l'intention d'aller lui-même à Drayton en porter à sir Robert ses remerciements. Le 18 décembre 1849. il accomplit son dessein; sir Robert Peel et lord Aberdeen vinrent le prendre à la station de Londres; le duc d'Aumale l'accompagnait. Ils trouvèrent réunis à Drayton la famille de sir Robert et quelques amis d'élite, entre autres lord et lady Mahon, maintenant comte et comtesse de Stanhope. Le roi visita le château, la galerie de tableaux. On se mit à table pour le luncheon ou collation. Au moment d'en sortir, sir Robert Peel, en remerciant le roi de l'honneur qu'.l venait de lui faire, lui dit :

« Sire, nous vous avons dû la paix du monde ; chef d'une nation justement susceptible, justement fière de sa gloire militaire, vous avez su atteindre ce grand but de la paix sans jamais sacrifier aucun intérêt de la France, sans jamais laisser porter aucune atteinte à son honneur, dont vous étiez plus jaloux que personne. C'est surtout aux hommes qui ont siégé dans les conseils de la couronne britannique qu'il appartient de le proclamer. » Le roi, visiblement ému, répondit en anglais à son hôte, le remerciant de rendre ainsi en même temps justice et à son patriotisme et à ses efforts pour maintenir la paix du monde : « tâche facile, dit-il, lorsqu'à la tête de ce pays se trouvaient des hommes tels que vous, Monsieur, et mon noble ami assis à côté de moi. » C'était lord Aberdeen.

Je ne m'excuse point d'insister sur ces témoignages d'adhésion et de respect que recevait ainsi, au foyer domestique d'un grand ministre populaire retiré de l'arène, le roi Louis-Philippe détrôné. Quand sir Robert Peel lui adressait ces paroles, les ruines du château de Neuilly fumaient encore. L'histoire n'a point d'exemple plus choquant des accès d'inique et ingrate démence qui éclatent quelquefois au milieu d'un peuple, et c'est pour les honnètes gens une consolation bien permise de s'arrêter un moment pour voir apparaître quelques lueurs de justice audessus de ces tristes décombres.

Sir Robert Peel ne repoussait point les occasions d'exprimer ainsi ses sentiments, soit sur le passé, soit

sur les événements et les questions à l'ordre du jour. Le 27 juin 1849, sir James Duke, lord-maire de la Cité de Londres, lui donna à Mansion-House un dîner solennel, et résuma avec précision, en portant sa santé, les grandes mesures politiques auxquelles il avait attaché son nom, le système monétaire, la réforme des lois criminelles, l'émancipation des catholiques, la réforme des tarifs, l'abolition des lois sur les grains, l'amélioration permanente de l'état de l'Irlande, L'automne suivant, sir Robert Peel alla passer quelques semaines en Écosse, d'abord dans l'un des sites les plus pittoresques du comté de Ross, puis au château de Haddo, chez lord Aberdeen, et le 12 octobre, le lord-prévôt et les magistrats de la ville d'Aberdeen lui conférèrent, avec toute la pompe municipale, la bourgeoisie de leur cité que, près de quatre-vingts ans auparavant, le docteur Johnson avait aussi recue comme un rare honneur. Dans toutes ces réunions, sir Robert Peel prenait la parole, revenant sur l'histoire de son temps et de sa vie, sur les affaires du dedans et du dehors, sur les réformes qu'il avait accomplies et la paix qu'il avait maintenue, et jouissant avec quelque complaisance, mais sans aucune trace d'ambition nouvelle, de sa grande et populaire situation.

Le 31 janvier 1850, le parlement rentra en séance, et sir Robert prit part à plusieurs débats d'administration intérieure, surtout pour défendre les serviteurs de l'État, grands et petits, les employés des bureaux comme le vice-roi d'Irlande, contre cette

manie d'abaissement des fonctions et de réduction des traitements qui suit les progrès de l'esprit démocratique. Au mois de juin 1850, un débat plus brillant s'éleva, débat de politique extérieure suscité par les mesures violentes de lord Palmerston contre la Grèce, à l'appui des plaintes de deux sujets anglais, M. Finlay et M. Pacifico, l'un Écossais, l'autre juif de Gibraltar, qui se prétendaient lésés par le gouvernement grec et réclamaient de lui de fortes indemnités. Un vif dissentiment avait éclaté à ce sujet entre les cabinets de Paris et de Londres. Le ministre de France à Athènes, le baron Gros, et l'ambassadeur de France à Londres, M. Drouvn de Lhuys, avaient quitté leurs postes. Commencée le 17 juin dans la chambre des Lords par lord Stanley, l'attaque porta non-seulement sur les affaires de Grèce, mais sur toute la politique extérieure de lord Palmerston, sur l'esprit auquel il se livrait, sur les procédés qu'il employait, et elle aboutit à un blâme formel voté, dans la chambre haute la plus nombreuse qui se fût depuis longtemps réunie, par 169 suffrages contre 132. A un tel échec il fallait une réparation éclatante; l'un des plus éloquents radicaux, M. Roebuck, se chargea de la demander à la chambre des Communes. Après avoir passé en revue l'histoire du temps et tous les grands actes diplomatiques de lord Palmerston, il proposa à la chambre de déclarer que « les principes d'après lesquels avait été conduite la politique extérieure du gouvernement de Sa Majesté étaient bien conçus et propres à main-

tenir l'honneur et la dignité du pays, aussi bien que la paix entre l'Angleterre et les diverses nations du monde, dans des temps d'une difficulté sans exemple. » C'était beaucoup plus que n'exigeait la question de Grèce : c'était l'approbation générale et systématique de toute la politique extérieure de lord Palmerston, et non-seulement des actes, mais des principes. Vers la fin du débat, sir Robert Peel, prenant la parole au milieu d'une vive attente, se récria contre une telle prétention. Après avoir rappelé que, depuis l'avénement du cabinet whig, il l'avait constamment soutenu dans son administration au dedans, et souvent dans ses embarras au dehors : « On répète, dit-il, qu'après quatre ans de patiente tolérance, je me mets aujourd'hui en avant, de concert avec d'autres, pour condamner la conduite du gouvernement. Je n'ai de concert avec personne. Je ne connaissais pas, avant de l'avoir lue dans les journaux, la résolution proposée dans l'autre chambre, pas plus que le noble lord lui-même contre qui elle était dirigée. Je ne suis pas venu ici pour condamner la conduite du gouvernement; mais l'honorable membre me demande une approbation positive; et non-seulement cela, mais une déclaration de principes dont l'établissement aurait dix fois plus d'importance que le salut d'aucun ministère... Seraitce trop exiger de l'honorable membre que de le prier de définir d'abord ces principes auxquels il me demande de souscrire? Est-ce la non-intervention dans les affaires des autres peuples? Est-ce un

appui positif donné aux réclamations formées contre un gouvernement faible, et dans un langage qu'on ne tient pas envers les forts?... C'est de 1830 que l'honorable membre fait dater le commencement d'une meilleure ère dans notre politique extérieure, et ce commencement fut, dit-il, la reconnaissance de la maison d'Orléans sur le trône de France: mais mon noble ami, le comte d'Aberdeen, était alors secrétaire d'État pour les affaires étrangères,... et pourtant on me demande d'approuver la politique du cabinet actuel comme distincte de celle de ses prédécesseurs. La déclaration du noble lord qui est à la tête du cabinet (lord John Russell) ne m'a laissé aucun doute à cet égard. Il a dit dans ce débat que son noble ami, le secrétaire d'État actuel pour les affaires étrangères, ne voulait pas être ministre d'Autriche, ni de Russie, ni de France, mais ministre d'Angleterre. Qu'est-ce à dire, sinon que le noble lord a voulu mettre en contraste la conduite du ministre actuel des affaires étrangères et celle du comte d'Aberdeen? C'est-à-dire qu'on me demande de voter un blâme contre la politique du comte d'Aberdeen, contre la politique dont j'étais moi-même responsable. J'ai été lié avec mon noble ami, le comte d'Aberdeen, pendant tout le temps qu'il a été ministre des affaires étrangères. J'étais uni à lui en 1830, quand nous déclarâmes que nous avions reconnu la maison d'Orléans, et que nous étions décidés à maintenir avec la France les relations les plus amicales: je suis resté uni à lui jusqu'au mois de juillet 1846,

lorsqu'en déposant le pouvoir devant la majorité de cette chambre, j'annoncai la fin du seul différend qui subsistât encore entre nous et les États-Unis d'Amérique, l'arrangement de l'affaire de l'Orégon. En reportant mes regards sur mes rapports avec mon noble ami, je n'éprouve point d'autres sentiments que ceux d'une cordiale satisfaction. Je ne crois pas que jamais aucun ministre ait été moins disposé à sacrifier l'honneur et les intérêts de ce pays, ni plus sincèrement disposé à maintenir non-seulement la paix, mais les meilleures relations avec tous les pays auxquels l'Angleterre est liée par sa situation ou ses affaires. Je n'ai jamais vu que la chambre ait désapprouvé la politique de mon noble ami... Je lui dois à lui, je dois au parti qui nous a soutenus, je dois à cette chambre, je me dois à moi-même de n'acquiescer à aucun blame détourné de la politique de mon noble ami, de la politique de la paix d'accord avec l'honneur du pays... Je n'ai pas voulu éluder, par l'absence ou le silence, la difficulté de cette situation. Je proteste contre une résolution dont l'adoption aurait pour effet d'accréditer, sur la dignité et l'honneur de l'Angleterre, des idées fausses, et de poser des principes que vous ne pourriez mettre à exécution sans un imminent danger pour ses plus précieux intérêts. »

L'effet de ce discours fut grand. Jamais, depuis sa sortie des affaires, sir Robert Peel n'avait parlé de la politique extérieure avec autant de développement et de précision. La motion de M. Roebuck n'en fut pas moins adoptée par 310 voix contre 264. C'était pour le cabinet whig une question de vie ou de mort, et sir Robert ne désirait nullement sa chute. Il connaissait trop bien l'incohérence des éléments réunis ce jour-là dans l'opposition : le parti sans chefs, comme on appelait les anciens conservateurs qui avaient M. Disraéli pour organe, les chefs sans parti, parmi lesquels sir Robert Peel, sir James Graham et M. Gladstone étaient les trois principaux, et une portion des radicaux, comme M. Cobden et sir William Molesworth, partisans déclarés de la politique pacifique, mais aspirant à des réformes intérieures que repoussaient absolument leurs alliés du moment. Si le cabinet whig était tombé, ses vainqueurs auraient été hors d'état de lui succéder.

## XVII

Le débat avait duré toute la nuit. Quand la chambre leva sa séance, le jour commençait, le samedi 29 juin 1850, un beau jour d'été. Sir Robert Peel rentra chez lui à pied, content de son succès et charmé de respirer l'air frais du matin sous les premiers rayons du soleil. Après avoir pris quelques heures de repos, il sortit avant midi pour aller assister à une séance de la commission chargée, sous la présidence du prince Albert, des préparatifs de la grande exposition industrielle de 1851; on devait déterminer ce jour-là l'emplacement et le plan du Palais de cristal. De retour chez lui, sir Robert passa dans son cabinet le reste de la matinée, et res-

326

sortit à cheval, vers cinq heures, suivi d'un groom, pour une promenade. Il alla d'abord à la porte de Buckingham-Palace écrire son nom sur le livre de visites de la reine; puis, arrivé à Constitution-Hill, presque en face du guichet qui ouvre sur Green-Park, et rencontrant miss Ellis, une des filles de lady Dover, qui se promenait aussi à cheval, il s'avanca pour la saluer. Le cheval de sir Robert fit quelque résistance; c'était un cheval de huit ans, qu'il montait depuis deux mois. Sir Robert le ramenait doucement quand le cheval fit un brusque écart et le lanca pardessus sa tête. Il tomba violemment et tout de son la long, face contre terre. Deux passants le relevèrent aussitôt; un médecin de Glasgow, le docteur Foucart, qui se trouvait à quelques pas, s'approcha et lui demanda s'il était blessé : « Oui, beaucoup, » répondit sir Robert avec un profond gémissement, et avant qu'on se fût procuré une voiture, il perdit connaissance. Mistriss Lucas, qui passait, offrit sa voiture; on v placa sir Robert, qui reprit ses sens et dit: «Je me sens mieux. » La voiture traversait le parc au pas pour le ramener dans sa maison de Whitehall-Gardens; les deux passants qui l'avaient relevé et le docteur Foucart l'accompagnaient; ils rencontrèrent le médecin de la reine, sir James Clark, qui avait appris l'accident et accourait offrir ses soins. Quand sir James fut monté dans la voiture, sir Robert entra dans une vive agitation; il voulait se lever et descendre; on fut obligé de le retenir, et il retomba dans un demi-évanouissement. Arrivé

devant sa porte, il reprit sa pleine connaissance, et debout, sans appui, entra dans la maison. Lady Peel et plusieurs personnes de sa famille, informées de ce qui venait de se passer, l'attendaient dans le vestibule avec la plus vive anxiété. La rencontre émut et troubla extrêmement sir Robert. Il s'évanouit de nouveau dans les bras du docteur Foucart. Transporté dans la pièce la plus voisine, la salle à manger, on l'y déposa sur un canapé. Il ne sortit plus de là, et tout mouvement lui était si insupportable qu'on eut grand'peine à le faire passer du canapé sur un lit hydraulique, où il ne cessa de s'agiter douloureusement.

Appelés aussitôt, les médecins et les chirurgiens les plus distingués de Londres accoururent, entre autres sir Benjamin Brodie, qu'on eut quelque peine à trouver; mais quand ils voulurent examiner de près l'état du malade, ils se virent en présence d'une difficulté aussi imprévue que pénible. Naturellement et même en santé, la susceptibilité nerveuse de sir Robert Peel était extrême, et depuis quelque temps elle s'était accrue à ce point que, malgré son goût vif et sa longue habitude de la chasse, il y avait presque renoncé par déplaisir de l'ébranlement que son propre coup de fusil lui causait. Toute douleur physique le troublait et l'agitait étrangement. Après sa chute, le trouble, l'agitation, l'aversion de la douleur furent telles que ses médecins ne purent parvenir à bien reconnaître tous les effets de l'accident et la portée du mal. Sir Robert se défendait de tout examen, de tout contact, et entrait, quand on insis-

tait, dans une irritation alarmante. On constata une fracture de la clavicule, et on en commenca la réduction; mais l'opération demeura incomplète, à cause de l'angoisse du malade, et au bout de quelques heures, il demanda avec tant de passion à être délivré des bandages, qu'on ne crut pas pouvoir s'y refuser. Il demeura ainsi à peine pansé, livré aux suites naturelles de l'accident, et la science humaine fut plus timide et plus impuissante pour le plus grand ministre de l'Angleterre qu'elle ne l'eût été pour le plus obscur et le plus pauvre de ses habitants. Ce fut seulement après la mort de sir Robert Peel qu'on reconnut que la cinquième côte gauche, fracturée aussi, avait pesé sur le poumon et amené un engorgement qui devint, dit-on, la cause déterminante de la mort.

Dès que la nouvelle de l'accident se répandit, l'intérêt le plus vif et le plus universel éclata; grands et petits, la cour et le peuple, le prince Albert, le prince de Prusse, le duc de Cambridge, tous les personnages considérables de l'Angleterre venaient et revenaient à Whitehall-Gardens pour demander des nouvelles de sir Robert, et ils trouvaient assemblés tout à l'entour une multitude de personnes de toute condition, bourgeois, ouvriers, hommes, femmes, enfants sur les bras de leurs mères, pauvres gens qui voulaient aussi savoir ce qu'ils avaient à espérer ou à craindre pour la vie de l'homme qui avait affranchi leur pain de toute taxe. Le mouvement des voitures devint tel qu'on fut obligé de les arrêter assez

loin, de peur que le bruit n'incommodat le malade. et le nombre des piétons qui attendaient des nouvelles était si considérable qu'on distribua des copies du bulletin à plusieurs constables ou policemen qui furent chargés, sur divers points, d'en donner tout haut lecture au peuple.

L'état de sir Robert Peel s'aggrava rapidement. Son excitation devint telle qu'on fut obligé d'écarter de sa chambre sa femme et ses enfants, dont la présence amenait à chaque instant quelque dangereuse émotion. Tantôt il entrait dans un violent délire et voulait se lever, tantôt il tombait dans un affaissement si complet que sa fin semblait prochaine. Plusieurs fois il parut préoccupé de la pensée de ses amis; les noms de lord Hardinge et de sir James Graham revenaient particulièrement sur ses lèvres. Le mardi 2 juillet, à quatre heures du matin, il s'endormit et eut quelques heures de repos qui rendirent un peu d'espérance : mais à deux heures après midi, les symptômes les plus alarmants se manifestèrent; le pouls allait s'affaiblissant et se précipitant à la fois; à six heures, il donnait cent trente pulsations à peine saisissables. Les médecins déclarèrent que le moment fatal n'était pas loin. L'évêque de Gibraltar, le docteur Tomlinson, vieil ami de sir Robert, fut appelé. A son arrivée, lady Peel et la famille de sir Robert rentrèrent dans la chambre et entourèrent le lit, tous silencieux et en prières. Sir Robert, un moment ranimé, les regarda, les reconnut, et faisant effort pour leur tendre la main, prononca ces mots à

peine articulés: « Dieu vous bénisse! » Lord Hardinge et sir James Graham, qui venaient d'arriver, furent admis dans la chambre; lady Peel tomba dans un tel état qu'il fallut l'éloigner. Sir Robert ne parut pas s'en apercevoir; toute souffrance cessa avec toute connaissance, et à onze heures neuf minutes il expira, sans agonie, ayant autour de lui trois de ses frères, trois de ses fils, son gendre, lord Villiers, ses deux amis, lord Hardinge et sir James Graham, et ses médecins.

Le lendemain, mercredi 3 juillet, quand la chambre des Communes se réunit, aucun des membres du cabinet n'était présent; un de leurs amis les en excusa: « Lord John Russell, dit-il, n'était pas encore revenu de la campagne, où il était allé la veille. » M. Hume, M. Gladstone et sir Robert Inglis, après quelques paroles d'hommage et de regret profond, proposèrent à la chambre de lever la séance et de s'ajourner. Le jour suivant, lord John Russell, en déposant sur le bureau le rapport de la commission qui adoptait Hyde-Park comme emplacement de la grande exposition universelle, dernier acte auquel eût concouru sir Robert Peel peu d'heures avant l'accident qui avait causé sa mort : « Qui ne serait, dit-il, saisi et accablé d'un sentiment de stupeur en songeant qu'un homme qui, vendredi dernier, éclairait la chambre des lumières de sa pensée, est aujourd'hui mêlé dans la foule des morts, et non par suite de l'une de ces maladies qui triomphent lentement de la nature en épuisant ses forces, mais

par un de ces accidents vulgaires dont une vie si richement dotée semblait devoir être à l'abri?... Ce n'est pas à moi à parler de la carrière de sir Robert Peel; je n'ai jamais été avec lui en liaison politique...; mais, quoi qu'en puisse dire l'histoire, tout le monde reconnaîtra que, dans deux grandes circonstances, en pleine possession d'un pouvoir qui semblait parfaitement assuré, s'il a proposé à cette chambre des mesures qui le lui ont fait perdre, il ne l'a fait que par un grand amour pour son pays et par ce profond sentiment du devoir dont il était constamment animé. Je n'insisterai pas sur ces circonstances; mais il y a dans la carrière de sir Robert Peel une époque dont je désire parler, car je sens qu'on lui doit un tribut d'éloges que jusqu'ici il n'a pas obtenu : c'est le temps écoulé de 1832 à 1841. Après la lutte engagée sur le bill de réforme du parlement, on pouvait craindre que les hommes qui avaient combattu ce bill, dont ils redoutaient les résultats, ne se retirassent de la vie publique, laissant ainsi s'engager une guerre de classes qui eût pu devenir funeste au pays. C'est sir Robert Peel qui a prévenu cette guerre. Quoiqu'il eût repoussé le bill de réforme, il a accepté avec un mâle courage la situation que ce bill lui avait faite; il a invoqué le pays même, le verdict du peuple, à l'appui des principes dont il était le plus habile défenseur, et il a rétabli l'harmonie entre les divers pouvoirs de l'État. Il a, je pense, dans cette occasion, rendu à sa patrie un grand service... Et dans ces dernières années, pleines de tant

de troubles et de luttes, si nous avons vécu en sûreté, nous l'avons dû surtout à la conduite que sir Robert a cru de son devoir de tenir. Animé de ces sentiments, j'ai besoin de dire que, sans faire moi-même à ce sujet aucune motion, si les amis de sir Robert Peel désirent qu'on fasse pour lui ce qu'on fit à la mort de M. Pitt, je suis prêt à appuver tout ce qui sera proposé pour qu'il recoive les honneurs de funérailles publiques et solennelles... Je demande la permission d'ajouter qu'avant jugé convenable d'obtenir, avant de parler ainsi, la sanction de la couronne, j'ai la certitude que tout ce qui pourra honorer la mémoire et le nom de sir Robert Peel recevra sur-le-champ l'assentiment de Sa Majesté. Je me mets donc entièrement dans les mains des plus intimes amis de sir Robert Peel. N'avant eu avec lui aucun lien politique, peut-être cette ouverture vientelle convenablement de moi, qui ne puis être atteint d'aucune partialité. Je sens que dès aujourd'hui le pays, et dans l'avenir la postérité, en comptant les noms des grands hommes d'État qui ont orné l'histoire de l'Angleterre, placeront celui de sir Robert Peel parmi les plus éminents. »

Un tel hommage, presque également beau pour celui qui en était l'objet et pour celui qui le rendait, méritait une réponse encore plus rare; elle ne se fit pas attendre. L'un des plus intimes amis de sir Robert Peel, son chancelier de l'échiquier dans ses deux administrations, et désigné par lui comme l'un de ses exécuteurs testamentaires, M. Goulburn, prit

la parole : « Je ne me lève point pour rien ajouter, je ne pourrais le faire, au témoignage que le noble lord vient de rendre aux mérites de mon ami si profondément regretté... Je ne veux qu'exprimer au noble lord et à la chambre les sentiments des amis et de la famille de sir Robert Peel sur la proposition que vient de faire le noble lord. Je l'accepte en leur nom avec la plus vive reconnaissance, comme une preuve de la gracieuse disposition du souverain à reconnaître les mérites d'un grand serviteur public. et comme la plus haute marque d'estime que la chambre des Communes puisse lui donner. Je parle non-seulement en mon propre nom, mais au nom de la famille de sir Robert Peel, quand je dis que je ressens jusqu'au fond du cœur l'honneur d'une telle proposition suggérée par la couronne et accueillie par le sentiment général de la chambre. Mais qu'on me permette de le dire, ceux qui n'ont pas été liés avec sir Robert Peel connaissent peu la simplicité de son caractère; si jamais il y a eu un homme remarquable par son désir d'éviter l'ostentation et la pompe, c'est sir Robert Peel, et il détestait surtout la pompe et l'ostentation dans les cérémonies funèbres... Je lirai à la chambre une instruction qu'il écrivait le 8 mai 1844, quand il était dans la plénitude du pouvoir, à la tête d'un grand parti, et quand les mesures qu'il avait proposées au Parlement étaient couronnées d'un succès qui surpassait même son attente: — Je désire être enseveli dans le caveau de l'église paroissiale de Drayton-Bassett, où reposent

mon père et ma mère, et que mes funérailles aient lieu sans pompe ni éclat d'aucune sorte. — Et ce sentiment n'avait subi aucune altération, car, il v a six semaines, comme on venait de faire quelques changements dans l'église de Dravton-Bassett, sir Robert montra à lady Peel la place même où il désirait que son corps fût déposé dans le caveau, répétant qu'il ne voulait ni ostentation, ni pompe. En de telles circonstances, la chambre sentira, j'en suis sûr, que je n'ai qu'un devoir à remplir, et que la famille de sir Robert Peel n'a qu'un vœu à former : c'est d'exprimer la plus profonde reconnaissance pour l'intention qu'a eue Sa Majesté de conférer à sir Robert le plus grand honneur qu'aient jamais rendu à un sujet le souverain et la chambre des Communes, mais en même temps de décliner aussi fermement que respectueusement la proposition. »

La chambre accueillit ces paroles avec une émotion, je dirais presque avec une soumission respectueuse, qui était pour sir Robert Peel le plus digne hommage. Les mêmes témoignages d'estime et de regret lui furent rendus dans la chambre des Lords. Le marquis de Lansdowne au nom du gouvernement, lord Stanley comme un ancien allié et un récent adversaire, lord Brougham comme un ami des réformes libérales, le duc de Wellington avec l'autorité d'un chef aussi désintéressé que glorieux, sous qui sir Robert avait longtemps servi et qui avait voulu servir sous lui à son tour, se levèrent successivement pour honorer sa mémoire, inégalement éloquents, mais

tous également pénétrés et sincères. Et le lendemain même du jour où sir Robert Peel recevait dans les deux chambres de son pays ces éclatants hommages, le 5 juillet 1850, le président de l'Assemblée législative de France, M. Dupin, adressait à l'Assemblée ces paroles aussi convenables qu'opportunes: «Messieurs, au moment où un peuple voisin et ami déplore la perte qu'il vient de faire d'un de ses hommes d'État les plus recommandables, sir Robert Peel, je crois que c'est honorer la tribune française que de faire entendre dans cette enceinte l'expression de nos sympathiques regrets, et de manifester notre haute estime pour cet orateur éminent qui, pendant tout le cours de sa longue et glorieuse carrière, n'a jamais eu que des sentiments de justice et de bienveillance pour la France, et des paroles de courtoisie pour son gouvernement. (De toutes parts: très-bien! très-bien!) Si l'assemblée daigne approuver mes paroles, il en sera fait mention au procès-verbal. » L'insertion au procès-verbal de la séance fut ordonnée à l'unanimité.

Ces éloges, ces regrets, ces témoignages universels d'estime et de sympathie nationale et étrangère retentissaient encore quand, le 9 juillet, vers une heure après midi, le cercueil de sir Robert Peel partit du château de Drayton pour se rendre, à travers le parc et les champs, à l'église de la paroisse. Sa famille, ses principaux amis politiques venus le matin de Londres, les serviteurs de sa maison, les fermiers et les laboureurs de ses terres formaient le cortége. Le

336

temps était sombre ; la pluie tombait par torrents : un vaste brouillard, poussé çà et là par de violents coups de vent, enveloppait la campagne. Une foule nombreuse venue de Tamworth et des villages environnants n'en était pas moins réunie près de l'église. à l'entrée du cimetière. A l'arrivée du cercueil, tous se découvrirent, immobiles et muets; il s'achemina, à travers les tombeaux, vers le portail de l'église; à la tête du cortége, l'évêque de Gibraltar lisait à haute voix les prières liturgiques; quand il fut entré dans l'église, la foule se pressa, mais sans bruit, pour v pénétrer. L'évêque acheva le service funèbre. Le ven de sir Robert Peel fut religieusement accompli: son cercueil descendit sans pompe dans le caveau où reposaient son père et sa mère, accompagné des regrets et des prières de la modeste population au milieu de laquelle il venait vivre quand il ne gouvernait pas l'État.

Il sied aux grands hommes de mourir avec modestie et aux grands peuples d'honorer avec éclat leur mémoire. L'Angleterre n'a point manqué, envers sir Robert Peel, à ce pieux devoir. Pendant que, suivant sa volonté, on lui faisait, au milieu des champs, des funérailles de village, à Londres, à Manchester, à Glasgow, à Édimbourg, à Birmingham, à Leeds, et dans un grand nombre d'autres villes, des meetings se réunissaient, les corporations municipales délibéraient pour lui ériger des monuments et des statues. Plusieurs de ces votes ont déjà été réalisés; d'autres sont en voie d'exécution; je

SES OBSÈQUES A DRAYTON-BASSETT (9 JUILLET 1850). 337

n'insisterai que sur deux, le plus élevé et le plus humble. C'est le signe certain de la grandeur de se faire reconnaître à tous les degrés de l'échelle sociale, et de laisser partout, dans les chaumières comme dans les palais, les traces de son passage sur la terre.

Le 12 juillet, lord John Russell fit à la chambre des Communes la motion qu'un monument fût érigé à sir Robert Peel dans l'église de Westminster, avec une inscription où fût exprimé le sentiment public qu'inspirait une si grande et irréparable perte : «Je ne veux entrer, dit-il, dans aucun examen des services de sir Robert Peel, ni des mesures auxquelles son nom est lié.... La commission que vous avez chargée de rechercher quels devaient être les hommes éminents dont les statues orneraient cette salle a décidé que celles de M. Hampden et de lord Falkland y prendraient place... Elle a pensé sans doute que, quelque divers que fussent les principes et les talents de ces deux grands hommes, ils avaient eu l'un et l'autre à cœur le bien de leur pays et qu'ils avaient été l'un et l'autre l'ornement de leur temps. N'attendons pas deux siècles, comme pour Hampden et lord Falkland, ni même trente, vingt ou dix ans, pour rendre justice aux morts, et pendant que le même sentiment nous anime, honorons comme il convient la mémoire de sir Robert Peel. » La chambre adonta sur-le-champ la motion, et le 18 juillet, elle recut l'avis officiel que la reine avait donné les ordres nécessaires pour l'accomplissement de son vœu.

Déjà huit jours auparavant, un comité avait ou-

vert, au nom des classes ouvrières, une souscription d'un penny (deux sous) par personne pour ériger à sir Robert Peel un monument sous ce titre: « Monument national des pauvres. » Le comité demanda à M. Cobden de s'inscrire parmi les patrons de l'entreprise. « Ce sera pour moi un mélancolique plaisir, répondit le 6 juillet M. Cobden, de m'associer à une si convenable manière de témoigner la douleur presque universelle que cause la mort d'un grand bienfaiteur public. L'illustre homme d'État qui nous a été si soudainement ravi a sacrifié tout ce qui peut être un objet d'ambition pour assurer, aux fovers et aux ateliers des multitudes laborieuses de ce pays, la sécurité, la santé et un bien-être croissant. Il savait quel prix il aurait à payer sur-le-champ pour le service qu'il rendait à la nation; mais il comptait avec une foi prophétique sur le verdict futur du peuple. Au moment de sa plus rude épreuve, quand il prononca le discours qui a clos sa carrière officielle, après avoir parlé des liens de parti qu'il avait brisés pour toujours, des amitiés politiques qu'il avait transformées en amères inimitiés, des flots de calomnie qu'il avait soulevés contre lui, après avoir avec tristesse, mais sans regret, énuméré ses sacrifices, il se tourna vers le peuple pour demander sympathie et justice, et termina par ces paroles sa vie de ministre : - Peutêtre laisserai-je un nom qui sera quelquefois prononcé avec des expressions de bienveillance dans les demeures de ceux dont le lot en ce monde est le travail, qui gagnent leur pain à la sueur de leur front,

et qui se souviendront de moi quand ils répareront leurs forces par une nourriture abondante et franche d'impôt, d'autant plus douce pour eux qu'aucun sentiment d'injustice n'y mêlera plus son amertume.— Vous avez par votre entreprise, ajoutait M. Cobden, réalisé, peut-être sans le savoir, le vœu de l'homme d'État qui n'est plus. Que les sous des ouvriers se transforment en une pyramide élevée à sa mémoire, et qu'elle porte, inscrites sur sa base, les paroles que je viens de rappeler; elle prouvera que sir Robert Peel n'avait pas trop présumé de la justice et de la reconnaissance de ses compatriotes. »

## XVIII

Ces démonstrations si éclatantes ne dépassaient point, à coup sûr, le sentiment national qui les inspirait, et ce sentiment ne dépassait point, à mon avis, la justice. Sous des dehors froids et roides, sans éclat dans l'imagination et sans abondance expansive dans l'âme, sir Robert Peel possédait et avait déployé des qualités, je dirai mieux, des vertus qui suscitent et justifient l'admiration affectueuse des peuples. Il était sincère et dévoué, et invinciblement courageux dans sa sincérité et son dévouement. « Dans tout le cours de mes relations avec lui, disait le duc de Wellington à la chambre des Lords, j'ai eu pleine confiance dans sa véracité et dans son invariable désir de servir le bien public. Je ne me rappelle

pas une seule occasion où il ne se soit pas décidé pour ce qu'il croyait vrai, et je n'ai jamais eu la moindre raison de soupçonner qu'il dît une chose sans la croire parfaitement vraie. Je pense, après l'avoir bien long temps connu, que c'était là le trait le plus frappant de son caractère. »

Il y a un témoignage qui confirme pleinement, selon moi, ce jugement du duc de Wellington: c'est celui de sir Robert Peel lui-même. Il dit, à la fin du mémoire qu'il a écrit pour expliquer et justifier son concours, en 1829, à l'émancipation des catholiques : « Si l'on avait invoqué le brusque changement de ma politique comme preuve de mon manque de sagacité et de prévoyance, si l'on m'avait reproché de m'être attaché avec trop d'obstination à une cause désespérée, d'avoir trop longtemps permis à des engagements de parti et à une déférence excessive pour les désirs de mes commettants de l'emporter sur l'évidence, chaque jour croissante, d'une nécessité prochaine, si telle eût été contre moi l'accusation, il me serait plus difficile d'y opposer une réfutation complète et péremptoire. Mais c'était l'accusation contraire qu'élevaient contre moi ceux dont j'avais perdu le bon vouloir et la faveur. Selon eux, j'avais sans raison suffisante, par de pusillanimes et indignes motifs, conseillé l'abandon d'une résistance dans laquelle il eût été facile autant que sage de persévérer avec vigueur... Je puis affirmer avec vérité, et j'affirme solennellement, en présence du Dieu toutpuissant « à qui tous les cœurs sont ouverts, tous les

désirs connus, et de qui nul secret ne peut être caché, » qu'en conseillant et en proposant les mesures de 1829, je n'ai été dominé par aucune autre crainte que la crainte des malheurs publics, et que j'ai agi en vertu d'une profonde conviction que non-seulement ces mesures étaient utiles au bien général, mais qu'elles étaient devenues impérieusement nécessaires pour détourner un danger imminent et croissant qui menacait des intérêts spécialement commis à ma garde, les intérêts de l'Église et des institutions liées à l'Église. Il se peut que, sans m'en douter, j'aie subi l'influence de motifs moins purs et moins désintéressés, que j'aie cédé au secret plaisir d'être « un hardi pilote au milieu de la tempête; » mais ce ne fut certainement pas une ignoble ambition qui me poussa à affronter une lutte à outrance et à me soumettre au sacrifice de tout ce qu'un homme public a de plus cher, tout, excepté l'approbation de sa conscience et l'espoir de la justice de l'avenir.

Il n'y a rien à contester dans cette libre confession d'un grand honnête homme; le fond en est aussi vrai que l'accent. Quand il changea d'avis et de politique, sir Robert Peel fut parfaitement sincère; il n'obéit qu'à ce qu'il jugea la vérité, et ne chercha que le bien public. On pourrait sans injustice le taxer d'imprévoyance; et le secret désir d'accomplir lui-même de grandes réformes qu'il croyait justes et nécessaires lui rendit peut-être trop facile la rupture des liens de parti, et l'empêcha d'en voir tous les in-

convénients; mais quand il va lui-même au-devant de ces reproches, qui les lui adresserait avec rigueur?

Une anecdote que je tiens de bonne source donnerait lieu de penser qu'il était, depuis long temps et par nature, placé sur la pente à laquelle il céda quand, de conservateur obstiné, il devint ardent réformateur. On dit qu'en 1809, lorsqu'il entra dans la chambre des Communes, son père, le vieux sir Robert Peel, alla trouver lord Liverpool et lui dit : « Mon fils est, soyez-en sûr, un jeune homme doué de talents rares et qui jouera un rôle important; mais je le connais bien; au fond, ses penchants sont whigs; si nous ne l'engageons pas promptement dans nos rangs, il nous échappera; mettez-le dans les affaires; il vous servira bien, mais il faut sans tarder vous emparer de lui. » Lord Liverpool observa le fils, reconnut son mérite et suivit le conseil du père. Quand le vieux sir Robert Peel mourut, en 1830, il avait déjà vu réaliser ses pressentiments : l'émancipation des catholiques venait de s'accomplir; mais il avait depuis dix ans quitté la chambre des Communes; il vivait retiré dans son manoir de Drayton, et la gloire de son fils le consolait probablement un peu d'une transformation dont il avait démêlé les germes.

En rendant au caractère moral de sir Robert Peel pleine justice, beaucoup de bons juges n'en déplorent pas moins son infidélité politique; après avoir eu, disent-ils, le mérite et l'honneur de refaire le parti conservateur, il l'a dissous de ses propres mains;

quand il a changé d'opinion et reconnu des nécessités qu'il n'avait pas prévues, il devait se retirer du pouvoir en en déclarant le motif, au lieu de se faire, comme il s'est fait, le promoteur actif et décisif des idées et des mesures qu'il avait longtemps combattues. Il a brisé ainsi toutes les traditions, mêlé tous les camps, sacrifié la politique de principes à une politique de circonstance, et détruit ces grands partis, ces partis permanents et fidèles qui, sous le régime représentatif, sont les instruments nécessaires et réguliers du gouvernement libre.

Je relève ici un fait trop peu remarqué. Poursuivi à outrance par ce reproche, mis sans cesse en présence de la grande question politique qui s'y rattache, sir Robert Peel l'a éludée. Au lieu de résister sur le point précis où il était attaqué, il a porté ailleurs sa défense; il a contesté l'étendue des engagements de parti; il a réclamé les droits de sa conscience; il a établi sa sincérité, son désintéressement, l'urgence de ses nouvelles mesures; il a invoqué, à leur appui, la détresse populaire, la paix entre les classes, le bien public. Mais sur la nécessité et le rôle des grands et fermes partis politiques, sur les conséquences de son exemple pour leur désorganisation et de leur désorganisation pour le gouvernement constitutionnel, il s'est abstenu, comme s'il n'eût pas senti la gravité de l'attaque, ou s'il n'eût su comment la repousser.

Je m'en étonne. Qu'auraient pensé et répondu les adversaires de sir Robert Peel, s'il leur eût dit : « Vous m'accusez de détruire les anciens partis poli-

tiques; ils n'existent plus; ils se dissolvent tous les jours, d'eux-mêmes, non par mon fait. Où sont les principes, les intérêts, les passions qui les avaient formés? Vous vous dites les torys et les protestants par excellence; êtes-vous prêts à traiter les catholiques en ennemis, à leur faire la guerre, à confisquer leurs biens? Croyez-vous sérieusement le trône de la maison d'Hanovre et la succession protestante en péril? Les réformes que je vous propose de faire dans les lois sont faites depuis longtemps dans les esprits. dans la plupart des vôtres comme dans ceux de vos adversaires. Votre plus illustre chef, M. Pitt, votre plus hardi champion, lord Castlereagh, votre plus éloquent orateur, M. Canning, ont voulu l'émancipation des catholiques. Les vieux partis ont encore leurs traditions, mais non plus leur foi; ils marchent sous le même drapeau, mais ils ne combattent plus pour la même cause. Des causes nouvelles se sont élevées; des idées nouvelles rallient ou séparent les hommes: des besoins nouveaux veulent être satisfaits. Je suis ce cours des choses; je consulte les symptômes qui apparaissent; j'entre dans les routes qui s'ouvrent et où les générations de mon temps me précèdent. Je ne change que parce que tout est changé, les partis comme les idées, comme les sentiments, comme les mœurs. Vous croyez être ce qu'étaient vos pères; vous vous trompez; vous ne pouvez persister dans cette erreur qu'à la condition de rester immobiles; dès que vous voudrez marcher et agir, vous vous sentirez contraints de changer, et déjà changés vousmêmes. Ne m'imputez pas ce qui est l'œuvre du temps, non la mienne; ne me reprochez pas des transformations qui sont générales, bien qu'inégalement apparentes; ne taxez pas de désertion et de trahison ce que vous ferez vous-mêmes quand il vous arrivera d'être appelés à gouverner votre pays transformé. »

Sir Robert Peel eût été en droit de tenir ce langage. La raison de ses métamorphoses politiques était placée bien plus haut que ne paraissaient le soupconner ses adversaires; et là où ils ne cherchaient qu'un tort personnel pour l'en accabler, ils auraient dû voir un grand fait social irrévocablement accompli. Pour n'avoir subi, depuis un siècle, point de révolution, l'Angleterre n'est pas restée immobile; bien qu'ils soient encore les mêmes extérieurement et dans les formes, les grands éléments de la société anglaise, les grands pouvoirs de son gouvernement, la royauté, l'aristocratie, l'église, la démocratie, ont été profondément modifiés dans leur esprit, dans leurs relations mutuelles, dans leur influence au sein de l'État. Avant la révolution de 1640, l'aristocratie anglaise avait, dans les grandes crises politiques, tenu compte des droits et des intérêts du peuple; mais elle n'en était pas moins la classe dominante, préoccupée surtout de ses intérêts propres et assez puissante pour leur assurer, dans les affaires publiques, le premier rang. Depuis la révolution de 1688, en faisant aux intérêts et aux sentiments du peuple une bien plus large' part,

en se recrutant incessamment dans son sein, l'aristocratie était encore la classe prépondérante; ses intérêts et ses vues, les vues et les intérêts personnels de ses chefs décidaient souvent encore de la conduite et des mesures du pouvoir. Elle n'est plus maintenant que la classe gouvernante; les grandes fonctions publiques sont dans ses mains; mais elle ne les exerce que sous l'influence, dans les intérêts et selon les sentiments du pays tout entier. La royauté avait été, depuis 1688, étroitement liée à l'un ou à l'autre des deux grands partis aristocratiques, aux whigs tant que la succession protestante et la cause victorieuse en 1688 avaient été en question, aux torys depuis sa lutte d'abord contre l'indépendance des colonies américaines, puis contre la révolution et l'empire français. Elle est maintenant affranchie de ces liens; elle a retrouvé, dans ses rapports avec les partis, non pas la domination, mais l'indépendance; elle a repris son rôle de pouvoir médiateur et modérateur, à la fois supérieur et populaire. Moins absolue que jamais, elle jouit cependant plus pleinement et plus librement que jamais de son pouvoir et de ses droits constitutionnels. L'Église anglicane, sans perdre sa position politique, s'est consacrée et se consacre de plus en plus à sa mission religieuse; fidèle à la couronne, c'est pourtant dans la foi, les sentiments et les pratiques pieuses du peuple chrétien qu'elle cherche et trouve son principal point d'appui. Bien plus encore que les autres puissances sociales, la démocratie anglaise a changé de caractère. En 1823,

à propos de l'intervention française en Espagne, M. de Talleyrand disait dans la chambre des pairs : « Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que Napoléon, plus d'esprit que Voltaire, c'est tout le monde. » On peut dire aujourd'hui, même à propos de l'Angleterre: «Il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir que la couronne, plus de pouvoir que l'aristocratie; c'est tout le monde.» Quand on dit tout le monde, c'est la démocratie qu'on nomme. Où commence-t-elle? Où finit-elle? A quels signes visibles se distinguet-elle des autres éléments de la société? Personne ne pourrait le dire ; mais peu importe : pour être difficile à définir, le fait n'en est ni moins certain, ni moins puissant. Les éléments les plus divers entrent dans la composition de la démocratie moderne,des classes riches et des classes pauvres, des classes savantes et des classes ignorantes, des maîtres et des ouvriers, des conservateurs et des novateurs, des amis du pouvoir et des enthousiastes de la liberté, bien des aristocrates même, détachés de leur origine par leurs mœurs, par leur aversion des gênes et des devoirs que l'aristocratie impose. Et la position de la démocratie anglaise n'est pas moins changée que sa composition; elle ne se borne pas, comme jadis, à défendre au besoin ses libertés, et à exercer sur le pouvoir une influence indirecte et lointaine; elle regarde les affaires publiques comme les siennes, surveille assidûment ceux qui les font, et si elle ne gouverne pas l'État, elle domine le gouvernement.

Quelles seront, pour les destinées de l'Angle-

348

terre, les conséquences d'un fait si grand et si nouveau? Personne ne peut les mesurer aujourd'hui; l'Angleterre en est à ce travail de transition et de transformation où toutes choses sont flottantes et obscures. Deux résultats pourtant sont déjà visibles. A l'intérieur, dans la législation et l'administration quotidienne du pays, le progrès est immense; la justice, le bon sens désintéressé, le respect de tous les droits, le ménagement de tous les intérêts, l'étude consciencieuse et approfondie des faits et des besoins sociaux exercent dans le gouvernement anglais beaucoup plus d'empire que jadis; dans ses foyers et pour ses affaires de tous les jours, l'Angleterre est, à coup sûr, bien plus équitablement et plus sagement gouvernée. Au sommet de l'État et au dehors, dans la marche générale et les relations extérieures de son gouvernement, le grand esprit politique, l'esprit d'ensemble et de suite a faibli. Non seulement les anciens partis sont désorganisés, mais les principes et les liens qui pourraient reformer des partis vraiment capables de gouverner n'apparaissent pas encore. Dans cette confusion et cette hésitation générale, les hommes publics s'énervent et s'abaissent; ils perdent cette indépendance d'esprit, cette fierté de cœur, cette constance de vues qui caractérisaient les chefs aristocratiques; ils cherchent au-dessous d'eux et à leurs pieds un fil qui les guide dans le labyrinthe obscur où ils errent, au lieu de porter dans leurs mains un flambeau qui éclaire le peuple et l'attire sur leurs pas.

Une société plus généralement heureuse et libre et un gouvernement moins haut et moins ferme, un présent plus doux et un avenir moins assuré, ce sont là les biens et les maux, les progrès et les affaiblissements que, sans révolution, sans secousse, la démocratie et son empire croissant ont valus jusqu'ici à l'Angleterre.

Sir Robert Peel est le ministre le plus éminent qui soit sorti de son sein, le plus honnête comme le plus capable, le plus sympathique et le plus fidèle à la démocratie en même temps que le plus étranger à ses mauvaises tendances. Quoique adopté, dès son entrée dans la vie publique, par l'aristocratie et servant dans ses rangs, il ne s'était point donné à elle : et loin de prétendre, comme on dit, à l'honneur de lui appartenir, il s'honorait de son origine bourgeoise, et ne cherchait point à la faire oublier, pas plus par ses manières que par ses maximes. Il était digne sans élégance et avec quelque susceptibilité, trop peut-être pour sa supériorité, dont il eût dû jouir avec plus de confiance et d'aisance. En le voyant à la cour, dans les salons de Windsor, j'ai été frappé d'un peu de gêne et de roideur dans son attitude : il y était évidemment l'homme le plus important, le plus compté, et pourtant il n'avait pas l'air d'être là chez lui; son empire ne paraissait pas exempt d'embarras; il gouvernait sans dominer. Personne n'a senti et témoigné, pour les anciennes institutions, les anciennes mœurs, tout l'ancien ordre social de son pays, un plus profond et plus affectueux respect:

il révérait et aimait le passé, quoiqu'il n'en fût pas, marque certaine de grand jugement comme de vertu; mais en même temps il avait, pour les distinctions et les honneurs aristocratiques, plus que de l'indifférence: c'était son parti pris de n'en point vouloir. En 1835, après cet essai de gouvernement qui lui fit tant d'honneur, quoique si court, le roi Guillaume IV voulait lui donner un titre de comte; Peel refusa. N'eût-il été qu'un ambitieux, il eût eu raison : en passant de la chambre des Communes à la chambre des Lords, il aurait perdu sa plus forte position et son plus grand pouvoir; mais plus tard et sans le même motif il montra, pour des honneurs analogues et plus rares, la même répugnance. La reine Victoria, qui l'avait pris en grande estime et sentait le prix de ses services, désirait lui donner la Jarretière; avant de lui en parler elle-même, elle voulut savoir comment il recevrait cette faveur. Sir Robert la déclina péremptoirement. En vain on insista, en vain on lui cita plusieurs exemples de membres de la chambre des Communes, simple baronets comme lui, qui avaient été décorés de la Jarretière, entre autres sir Robert Walpole: il persista dans son refus. Il laissa après lui, et par une dernière volonté qui s'étendait au delà de lui-même, une marque bien plus significative encore de son éloignement pour toute récompense, toute distinction aristocratique, et du sentiment qui l'animait à cet égard. Quand lord John Russell fit, le 12 juillet, dans la chambre des Communes, la motion qu'un monument fût érigé, dans

l'église de Westminster, à la mémoire de sir Robert Peel: «C'est, dit-il, le seul moyen que nous avons de témoigner ou d'essayer du moins de témoigner notre sentiment de la perte que le pays vient de faire. Peut-être me sera-t-il permis de dire ici que Sa Majesté, désirant montrer combien elle est touchée des services rendus par sir Robert Peel à la couronne. m'avait chargé d'informer lady Peel que c'était son intention de lui conférer le même rang qui avait été donné à la veuve de M. Canning 1. J'ai reçu aujourd'hui de lady Peel une réponse à cette offre de la couronne, que j'ai aussitôt communiquée à sa Majesté. Lady Peel dit que c'est son désir de ne porter aucun autre nom que celui sous lequel sir Robert Peel a été connu. Elle ajoute que sir Robert a laissé des instructions positives où il exprime le vœu que personne de sa famille ne recoive aucun titre, aucune récompense publique à raison des services qu'on peut lui supposer le mérite d'avoir rendus à son pays. C'est sans doute pour cette chambre, reprit lord John Russell, une raison de plus de désirer qu'au moins quelque témoignage public demeure du sentiment que lui a inspiré un coup si soudain et si déplorable. »

Dans le testament de sir Robert Peel se trouvait en effet, sous la date du 8 mai 1844, au moment de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A la mort de M. Canning, en 1827, sa veuve fut personnellement élevée à la pairie, sous le titre de vicomtesse Canning, et avec transmission à son fils Charles-Jean lord Canning, qui en jouit aujourd'hui.

son plus grand pouvoir, un mémorandum conçu en ces termes : « J'espère et je désire sérieusement qu'aucun membre de ma famille ne recherche ou n'accepte, si on le lui offre, aucun titre, distinction ou récompense à raison des services que je puis avoir rendus dans le parlement ou dans le gouvernement. Si mes fils acquièrent par leurs propres efforts des titres à des distinctions honorifiques, ils recevront probablement, s'ils les désirent, les récompenses dues à leurs mérites propres et personnels; mais c'est mon vœu formel qu'aucun titre, aucune marque d'honneur ne soient recherchés ou acceptés pour cause de grandes charges occupées ou d'actes accomplis par moi. »

Jamais, à coup sûr, le principe démocratique, « à chacun selon ses mérites et ses œuvres, » ne s'est manifesté dans une sphère plus haute, ni par un désintéressement plus sévère et plus complet. Nulle part aussi peut-être le fond du cœur et du caractère de sir Robert Peel ne s'est plus sincèrement révélé. C'était un grand et honnête serviteur de l'État, fier avec une sorte d'humilité, et ne voulant briller d'aucun éclat étranger à sa sphère naturelle, dévoué à son pays sans aucun besoin de retour, peu préoccupé de principes fixes ou de longues combinaisons politiques, appliqué à reconnaître chaque jour ce que commandait l'intérêt public, et prêt à l'accomplir sans se soucier ni des partis et de leurs règles de conduite, ni de ses propres actes et de ses propres paroles, brisant avec le passé sans indifférence cynique, bravant l'avenir sans hardiesse aventureuse, uniquement dominé par le désir de satisfaire aux nécessités du présent et de se faire honneur en tirant son pays de péril ou d'embarras. Il fut ainsi tour à tour conservateur et réformateur, tory, whig et presque radical, impopulaire et populaire, usant avec la même ardeur sa force, tantôt dans une résistance obstinée, tantôt dans des concessions peut-être excessives, plus sage que prévoyant, plus courageux que ferme, mais toujours sincère, patriote, et merveilleusement approprié, dans une époque de transition comme la nôtre, au gouvernement de la société moderne telle qu'elle est devenue et qu'elle devient de plus en plus, en Angleterre comme ailleurs, sous l'empire des principes et des sentiments démocratiques qui fermentent en Europe depuis quinze siècles, et remportent de nos jours des victoires dont personne ne saurait dire encore quel sera le vrai et dernier résultat.

J'ai confiance. Pourtant voici mon inquiétude. La démocratie a deux graves défauts : elle aspire passionément à dominer seule, et elle est habituellement dominée par ses intérêts et ses passions du moment. A en juger par l'histoire du monde, c'est, de toutes les puissances sociales, la plus exigeante et la plus imprévoyante, celle qui admet le moins des limites et un partage, et aussi celle qui obéit le plus à ses fantaisies présentes, sans souci du passé ni de l'avenir. Mises à l'épreuve, la monarchie et l'aristocratie ont su l'une et l'autre, en Angleterre surtout, se limi-

ter et faire à d'autres droits, à d'autres forces, leur place et leur part. Avant d'ailleurs leurs racines dans le passé et comptant sur l'avenir, c'est leur nature de prendre en grande considération le temps et sa puissance, et d'être à la fois ambitieuses et patientes. La démocratie moderne saura-t-elle réunir des qualités si diverses? Reconnaîtra-t-elle des pouvoirs autres que le sien et des nécessités contraires à ses désirs? Acquerra-t-elle, en gouvernant, plus de mémoire et plus de prévoyance? Apprendra-t-elle à porter aux traditions du passé plus de respect, à donner aux impressions du présent moins d'empire, à tenir plus de compte des besoins et des chances de l'avenir? Grandes et périlleuses questions qui restent encore en suspens, et qui doivent fortement préoccuper les bons esprits et les honnêtes gens. Le temps les résoudra. J'espère qu'il les résoudra à l'honneur des gouvernements libres et de l'humanité.

Guizot.

Val Richer, août 1856.

# FRAGMENTS

EXTRAITS

# DU MÉMOIRE DE SIR ROBERT PEEL

SUR

L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES EN 1829.

# STARZZUANY

a of the transfer on the party

## FRAGMENTS

EXTRAITS

### DU MÉMOIRE DE SIR ROBERT PEEL

SUF

L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES

EN 1829.

I

Réflexions préliminaires de sir Robert Peel sur la rédaction de ses mémoires et sur sa situation dans la question de l'émancipation des catholiques.

(Pages 4-45 de l'édition anglaise publiée chez Murray. Londres, 4856.)

Il est probable que lorsqu'on ouyrira ce portefeuille, le jour sera venu où l'on pourra livrer à la publicité toutes les lettres et les documents confidentiels contenus dans ce mémoire, sans courir le risque de blesser des sentiments privés ou de nuire aux intérêts publics.

Ces papiers ont trait à deux des événements les plus importants de ma carrière politique : l'abolition de l'incapacité des catholiques, qui a eu lieu en 1829, et le rappel des lois sur les grains, en 1846.

Les documents que j'ai choisis pour faire partie de ce

Mémoire sont, je crois, non-seulement les plus importants, mais même les seuls nécessaires ou utiles pour faire parfaitement comprendre les événements auxquels ils se rapportent. Je n'ai fait ce choix que dans le seul but de dégager ce récit de tout document étranger à la question ou superflu. Cependant, j'ai réuni, dans les deux paquets marqués X et Y, toutes les lettres et papiers à moi appartenant, qui ont le moindre rapport avec les événements de 1829 et 1846. Si ceux qui auront à surveiller la publication de ces Mémoires étaient d'avis qu'en ajoutant quelques-uns des papiers mis de côté, on pût répandre plus de clarté sur les affaires dont ils traitent, ou rendre une plus complète justice à d'autres personnes qui ont pris part avec moi à ces transactions, j'ordonne expressément qu'on publie ces papiers, soit dans le corps de ces Mémoires, soit à la fin.

J'ai l'intention de lier les documents entre eux par un récit fort court des événements, et je serai probablement poussé, par des sentiments qu'il me serait difficile de taire, à me livrer à des réflexions sur ces événements et sur leurs conséquences; mais c'est sur les documents mêmes, et non sur mon récit ou sur mes commentaires que je compte-pour bien faire comprendre mes motifs et pour justifier ma conduite.

J'ai la ferme conviction que pas un de ces documents n'a été écrit en vue d'une publication subséquente. Ils racontent les événements tels qu'ils se sont passés jour par jour, et ils sont un miroir fidèle des sentiments et des impressions auxquels ces événements donnaient naissance.

J'ai le projet de laisser complétement distinctes les deux questions, celle de 1829 et celle de 1846, puisqu'elles sont aussi séparées par la nature du sujet auquel elles ont rapport que par le long espace de temps qui s'est écoulé

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 359 entre elles. Je ne m'occuperai pour le moment que de la première de ces deux affaires, l'abolition de l'incapacité des catholiques.

Depuis le jour de mon entrée dans le Parlement, j'avais fait à cette mesure une opposition constante et décidée, opposition qui certainement ne prenait pas sa source dans des vues d'intérêt politique personnel. Quand en 1812, je votai contre la proposition faite par M. Canning, après la mort de M. Perceval, en faveur du bill d'émancipation, et qui passa à une majorité de 235 voix contre 106, je ne comptais certainement pas sur ce vote pour m'aider à avancer dans ma carrière politique.

J'ai développé pleinement les motifs de mon opposition dans un discours prononcé en 1817.

Il me semblait que la question de l'émancipation des catholiques était beaucoup plus compliquée et plus étendue dans ses résultats que ne le croyaient la plupart des hommes distingués et éminents qui soutenaient la cause des catholiques romains.

En réfléchissant à l'histoire passée de l'Irlande, à sa position géographique, à la façon dont la propriété y était réglée, au nombre de sa population et à ses dénominations religieuses, il me semblait extrêmement difficile d'arriver à l'égalité parfaite des priviléges civils ou plutôt à l'application loyale et pratique de ce principe, tout en maintenant d'une manière inviolable les deux points sur lesquels les partisans et les adversaires de l'émancipation des catholiques étaient complétement d'accord, c'est-à-dire l'union législative et l'Église établie telle que la garantissait l'acte d'union.

Le bill d'assistance, présenté par M. Grattan en 1813, déclarait dans son préambule « que l'Église protestante épiscopale d'Angleterre et d'Irlande était établie d'une façon permanente et inviolable, et qu'en abolissant les incapacités qui pesaient sur les catholiques romains, on servirait les intérêts de l'Église protestante tout en fortifiant la constitution libre dont cette Église formait une partie essentielle.»

Le bill affirmait qu'une telle mesure mettrait un terme à toute jalousie religieuse entre les sujets de Sa Majesté, et plongerait dans un éternel oubli toute animosité entre l'Irlande et la Grande-Bretagne.

Je ne partageais ni ces opinions ni ces espérances.

Ce n'est pas que je fusse insensible au danger évident qu'il y avait à soumettre à de telles incapacités une portion des sujets de Sa Majesté; les sujets catholiques formaient alors la grande majorité de l'un des royaumes unis; leur nombre, leur richesse, leur importance se développaient rapidement. Je savais aussi que ce mal avait été aggravé par les mesures inconsidérément adoptées en 4793, qui avaient étendu à l'excès les franchises électorales parmi les petits fermiers d'Irlande; mais il me semblait d'un autre côté que les partisans de l'émancipation négligeaient trop absolument d'autres considérations.

Il y avait un danger réel à abolir des tests (serments religieux) qui avaient été jadis établis dans le but exprès de donner à la législature un caractère protestant, et qui avaient pour base, non de vagues théories constitutionnelles, mais une expérience pratique des maux et des périls causés à une époque peu éloignée par ceux qui se disputaient la prééminence.

En abolissant les incapacités civiles, on s'exposait à changer essentiellement les rapports de l'Église catholique romaine et de l'État. Il est vrai que je ne voyais aucune solution satisfaisante des difficultés qui entravaient alors ces rapports; mais je craignais qu'en abolissant entière-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 361 ment l'incapacité politique qui pesait sur les catholiques, on ne fit qu'aggraver ces difficultés.

Il y avait en effet bien des motifs de sérieuse hésitation: la religion catholique était unie à tous les événements les plus importants de notre histoire intérieure; ses possessions temporelles avaient été transférées par la force à l'Église réformée; les catholiques reconnaissaient une autorité spirituelle étrangère ; leurs sympathies (du moins en matière religieuse) étaient naturellement acquises aux pays qui reconnaissaient la même autorité; les catholiques irlandais refusaient péremptoirement de se soumettre aux restrictions apportées dans tous les autres pays, protestants ou catholiques, aux nominations ecclésiastiques de la cour de Rome et aux rapports avec le saint-siége; l'autorité de la législature ne pouvait suffire à faire accepter ces restrictions. Il y avait là bien des raisons de douter de la possibilité d'établir l'identité de sentiments et d'intérêts nécessaire à l'application pratique de l'égalité civile parfaite dans l'administration de l'Irlande; il y avait bien des raisons de craindre qu'une égalité nominale plutôt que pratique ne causât chez les catholiques romains plus de mécontentement que de satisfaction.

L'Église catholique romaine, avec ses souvenirs historiques, son système absolu de discipline et d'organisation, ses ordonnances et ses règles particulières, qui tendent à exercer sur ses sectateurs une autorité temporelle aussi bien que spirituelle, diffère essentiellement, dans ses résultats politiques et dans son influence, de toutes les autres formes de croyance religieuse qui ne se réunissent pas à l'Église établie.

J'avais peu d'espoir qu'on pût arriver sur cette question à un arrangement définitif et satisfaisant, quelque conduite qu'on se décidât à tenir à l'égard d'une institution si puissante et si étrangère par sa nature au gouvernement de ce pays: soit qu'après avoir établi l'égalité civile, on laissât l'Église catholique parfaitement indépendante et non reconnue par l'État, soit qu'on accordât à cette Église une dotation régulière et limitée, soit que, comme le proposaient quelques personnes, on plaçât, en Irlande du moins, l'Église catholique sur un pied d'égalité avec l'Église établie, j'avais peu d'espoir de voir s'établir l'harmonie religieuse et disparaître, dans les rapports politiques de la société, l'influence des discordes religieuses.

Il me semblait que de temps à autre les partisans les plus remarquables et les plus éminents de l'émancipation étaient amenés à admettre des faits peu propres à dissiper les craintes de leurs adversaires.

Peu de temps avant sa mort, M. Pitt avait déclaré « qu'il ne croyait possible en aucun cas d'accorder, avant l'union, aux catholiques romains les priviléges qu'ils réclamaient, sans méconnaître absolument les intérêts protestants en Irlande, sans compromettre la tranquillité intérieure de ce royaume, la forme et la structure de notre constitution, et sans risquer de détruire l'union future de l'Irlande avec la Grande-Bretagne,»

Vingt ans plus tard, M. Plunkett avouait « qu'à ne parler de l'Église établie qu'au point de vue politique, il n'hésitait point à déclarer que l'existence de cette Église était, entre les deux pays, le plus puissant des liens; et que si jamais les Irlandais en venaient par malheur à s'emparer témérairement des biens de l'Église et à la dépouiller de ses droits, ils mettraient par cet acte fin à toute union entre les deux pays, et consommeraient la rupture. »

Ces déclarations et d'autres analogues que je pourrais citer justifiaient l'inquiétude de ceux qui craignaient que, malgré l'abolition de l'incapacité politique, des intérêts SUR L'EMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 363 opposés et des avis différents sur le bien public ne vinssent toujours entraver la paisible coopération des protestants et des catholiques au gouvernement de l'Irlande.

Sans aucun doute l'union des législatures nuisait aux catholiques romains; leur influence, qui aurait pu prédominer dans un parlement irlandais, devenait comparativement nulle dans le Parlement du royaume-uni. Mais l'union des législatures n'affectait pas au même degré l'influence des catholiques dans l'administration du pouvoir exécutif en Irlande. L'établissement d'une égalité théorique des priviléges civils semblait impliquer un droit égal à la faveur et à la confiance de la couronne, nonseulement pour les emplois secondaires, mais aussi pour les fonctions les plus élevées. Je ne croyais pas prudent d'admettre ces prétentions. Je croyais que le gouvernement de l'Irlande devait, lors même qu'il chercherait à exercer son autorité et à distribuer ses faveurs avec impartialité, rester, dans son esprit général, essentiellement protestant, et que cela lui était indispensable pour pouvoir agir de concert avec le gouvernement du royaume, pour maintenir inviolablement l'acte d'union, pour sauvegarder l'institution que M. Plunkett lui-même considérait comme indispensable aux bons rapports entre les deux pays, c'est-à-dire l'Église établie d'Irlande.

Si on jugeait nécessaire, d'après toutes ces raisons, que le gouvernement de l'Irlande conservât son caractère protestant, il y avait lieu de se demander sérieusement s'il ne valait pas mieux qu'il tînt ce caractère de la loi ellemême plutôt que d'un exercice discrétionnaire de la prérogative chargée de contrôler la loi; car, si on admettait qu'il y eût entre les protestants et les catholiques identité d'intérêt, il fallait admettre qu'il y eût pour tous une égale étendue de priviléges.

C'était sur les motifs ci-dessus énoncés que j'avais toujours fondé mon opposition à l'abolition complète des lois d'incapacité. Mais cette opposition était limitée, je l'avais toujours déclaré, à l'enceinte du Parlement. Je n'avais jamais cherché à exercer de l'empire sur la libre discussion du Parlement dans une question où le jugement le plus calme était nécessaire, en faisant appel à des passions et à des préjugés toujours faciles à émouvoir sur des sujets religieux, surtout dans le cas dont il s'agissait.

Je ne suis jamais entré dans aucune cabale contre ceux qui n'étaient pas du même avis que moi dans la question des catholiques. Je n'ai pris aucun engagement politique avec ceux qui partageaient mon opinion, si ce n'est cette sorte d'engagement tacite et implicite qui est la suite naturelle d'un rôle actif et important dans un débat. Quelles que soient les obligations que puisse entraîner un tel engagement, nulle tentation d'intérêt privé ou d'ambition personnelle n'aurait pu m'amener à en négliger aucune, même la plus insignifiante; mais je n'aurais jamais souffert que de telles obligations pussent l'emporter sur les obligations d'un ordre plus élevé que j'avais contractées en m'engageant à servir la couronne, et que j'avais ratifiées en jurant solennellement « de déclarer fidèlement, ouvertement et loyalement mon avis et mon opinion sur toutes les questions qui seraient traitées et débattues dans le conseil, suivant mon cœur et ma conscience. »

J'admets pleinement que, par suite du parti que j'avais toujours pris dans la question des catholiques, et de la confiance qu'on mettait en moi à cause de cette conduite, par suite de ma position dans le gouvernement, et de ma position dans le Parlement comme représentant de l'uni-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). versité d'Oxford, l'intérêt que j'appelle par le nom collectif d'intérêt protestant, avait des droits spéciaux à compter sur mon dévouement et sur ma fidélité à le servir. Si le devoir que m'imposaient ces droits par moi reconnus consistait, dans une crise des plus périlleuses, à contempler et à comparer de sang-froid les dangers qui menaçaient sur divers points les intérêts protestants, si mon devoir était de conseiller la conduite selon moi la moins compromettante, de m'y attacher résolument une fois que je l'aurais conseillée et adoptée, de dédaigner toute considération égoïste, de m'exposer au blâme et aux reproches plutôt que de courir le risque d'aggraver les maux déjà existants, en cachant mon opinion réelle et en cherchant faussement à donner mon avis comme parfaitement conforme à celui que j'avais autrefois, si c'était là le devoir qui m'était imposé, j'affirme sans hésiter que je l'ai fidèlement et scrupuleusement rempli.

Je laisse à ceux qui examineront avec impartialité les documents et les preuves contenus dans ce Mémoire, le soin de décider si la déclaration que je fais avec tant de confiance est pleinement justifiée ou non. Ce sera à eux de décider si ces papiers ne jettent pas de la clarté sur beaucoup de points jusqu'ici demeurés obscurs, s'ils n'expliquent pas l'apparente promptitude avec laquelle j'ai changé d'avis, s'ils ne font pas comprendre pourquoi j'ai longtemps gardé une réserve qui semblait inutile, du moment où j'avais pris mon parti sur la conduite que je voulais suivre.

On verra d'après ces preuves si j'avais la moindre disposition à plier devant l'agitation populaire ou à lui faire des coquetteries, si je reculais devant la responsabilité d'employer l'autorité légale qui pouvait servir à réprimer le désordre en Irlande, ou l'influence pernicieuse qu'on cherchait à exercer dans ce pays par le moyen de coalitions politiques et d'une agitation organisée.

Pour comprendre parfaitement les motifs et la conduite de ceux qui avaient résolu de proposer le règlement de la question des catholiques au commencement de la session de 1829, il est indispensable de rappeler les événements qui s'accomplirent en Irlande durant l'année 1828, et les discussions qui eurent lieu dans le Parlement pendant la session de cette même année.

Au mois de janvier 1828 je reçus du duc de Wellington la lettre suivante. Il m'y engageait à l'aider dans la formation d'un nouveau cabinet, mesure devenue nécessaire par l'abdication volontaire de lord Ripon et de ses collègues, qui s'étaient retirés peu avant l'ouverture du Parlement.

#### Le duc de Wellington à M. Peel.

Londres, 9 janvier 1828.

« Mon cher Peel,

« Je vous envoie ci-jointe une lettre que j'ai reçue ce matin de lord Lyndhurst. Je l'ai vu quelques minutes après huit heures, et il m'a dit que, par suite de la dissolution du cabinet, le roi désirait nous voir tous deux.

« Je l'accompagnai immédiatement à Windsor. Sa Majesté me dit qu'elle me demandait de former un cabinet dont je serais le chef. Je répondis à Sa Majesté que j'étais placé par ma profession de manière à ne pouvoir dire que je formerais un cabinet dont je serais le chef, avant de m'être entendu avec quelques personnes. J'ajoutai que je ne pouvais m'engager en aucune façon à former un cabinet avant d'avoir consulté mes amis; mais que si Sa Majesté voulait bien me donner un peu de temps, et me permettre d'aller à

SUR L'EMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 367

Londres pour m'entendre avec eux, je verrais ce qui était

possible, et je lui rapporterais le résultat.

« Je demandai ensuite au roi ce qu'il désirait, s'il souhaitait de voir entrer dans le gouvernement quelques personnes en particulier ou s'il y en avait auxquelles il fît objection. Le roi me dit qu'il croyait nécessaire de mettre dans le cabinet des représentants des deux avis en présence sur la question des catholiques, qu'il approuvait tous ses anciens serviteurs et leurs prédécesseurs, et qu'il n'avait d'objection à personne si ce n'est à lord Grey. Il exprima ensuite le désir que le duc de Devonshire et lord Carlisle continuassent à le servir, et il parla avec grand éloge de lord Lansdowne et de lord Dudley; mais en tout il me laissa carte blanche, à l'exception d'un seul nom, comme je l'ai déjà dit; et il répéta plusieurs fois qu'il me demandait de lui faire un gouvernement fort. Le chancelier était présent.

« Maintenant, mon cher Peel, je vous conjure de venir à Londres, afin que je puisse m'entendre avec vous et profiter de votre aide pour exécuter cette mission si importante. Vous voyez que toute la question est nettement placée devant vous. J'ai refusé de devenir le chef du gouvernement, à moins qu'après m'être entendu avec mes amis, nous ne le trouvassions désirable; et, excepté lord Lyndhurst, que nous devons considérer comme au pouvoir, tout est accessible au

monde entier, à l'exception d'une seule personne.

« Je n'ai fait demander personne autre que vous, et je ne verrai personne jusqu'à votre arrivée : j'espère que vous viendrez de bonne heure dans la matinée. J'envoie dire chez vous qu'on vous prépare une chambre, en cas que vous y arriviez cette nuit.

> « Croyez-moi toujours bien sincèrement tout à vous, « Wellington, »

« Le roi m'a dit qu'il était bien entendu que la question des catholiques ne pouvait pas être une question de cabinet; qu'il y aurait un lord chancelier protestant, un lord lieutenant 368 FRAGMENTS DU MEMOIRE DE SIR R. PEEL protestant, et un lord chancelier d'Irlande protestant. »

J'obéis, non sans une grande répugnance, à l'appel que je venais de recevoir.

Je n'avais nul désir de rentrer au pouvoir, et je prévoyais de grandes difficultés dans la conduite des affaires publiques, à cause de l'état des partis et de la position prise par les hommes politiques dans la question des catholiques et de l'Irlande.

Il me semblait d'une part parfaitement impossible de former un cabinet bien uni sur le principe de résistance aux prétentions des catholiques. L'année précédente, les mesures de concession n'avaient été repoussées dans la chambre des Communes qu'à la majorité de quatre voix, la chambre étant au grand complet; il y avait eu 276 voix contre 272.

D'un autre côté, il était très-douteux qu'après les événements qui avaient suivi la retraite de lord Liverpool, après le schisme qui avait eu lieu parmi les membres de son administration, on pût faire entrer de concert au pouvoir les hommes qui s'étaient réunis à M. Canning et ceux qui s'étaient tenus à l'écart. Je concourus cordialement à tenter d'effectuer ce rapprochement. Nous réussimes si complétement que M. Huskisson, lord Palmerston et M. Charles Grant devinrent membres du cabinet du duc de Wellington. Lord Dudley, M. William Lamb et quelques autres amis de M. Canning, qui n'avaient eu aucun lien avec le gouvernement de lord Liverpool, consentirent aussi à prêter leur concours au duc de Wellington.

La pièce qui suit est un mémoire que je remis au duc (j'oublie si ce fut avant ou après notre première entrevue). Je cherchais à expliquer sur quelles bases le nouveau gouvernement devait, selon moi, se former.

#### Mémoire de M. Peel.

Janvier 4828.

« Je ne crois pas possible de former un gouvernement efficace si on adopte d'une manière absolue et en principe la nécessité de replacer tous les membres de l'administration de lord Liverpool qui se sont retirés.

« Si on adopte ce principe, j'y consens de grand cœur ; refusant pour moi-même tout emploi dans le gouvernement, je me conformerai au principe en ce qui concernera l'ex-

clusion du pouvoir.

« Si j'entre au pouvoir, ou qu'on me consulte sur la formation d'un cabinet, je serai forcé, à mon grand chagrin, de mettre de côté bien des sentiments d'estime et d'amitié personnelle, que le respect sincère et tout-puissant du bien public peut seul me faire mettre de côté.

« Je ne vois d'autre alternative que de tenter de réunir les membres les plus actifs de l'administration de lord Liverpool, en appelant à leur aide ceux qui voudront loyalement coopérer avec eux à former une administration dont le duc de Wellington sera le chef, avec les fonctions ordinaires et les

pouvoirs complets de premier ministre.

« Le gouvernement devra, selon moi, se fortifier dans la chambre des lords, en s'adjoignant un ou deux pairs capables de prendre part aux débats. Si on pouvait faire entrer dans le cabinet lord Aberdeen et lord Ellenborough, ce serait, je crois, très-profitable au gouvernement et au bien public. Je n'ai ni avec l'un ni avec l'autre la moindre liaison politique. Tous deux sont d'un avis opposé au mien sur la question des catholiques. Je n'ai, pour proposer leurs noms, que des motifs parfaitement désintéressés.

« M. Goulburn a, selon moi, le plus grand droit à une position active dans le gouvernement, et j'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas, malgré de récentes divisions, d'obstacle insurmontable à l'entrée de M. Herries dans le cabinet. Je n'ai eu avec lui de communication ni directe ni indirecte. Je parle de lui par les mêmes raisons qui me faisaient prononcer il y a un moment les noms de lord Ellenborough et de lord Aberdeen. »

#### H

Sur la lutte électorale qui eut lieu dans le comté de Clare en Irlande, entre M. Vesey Fitzgerald et M. O'Connell, en juin 1828.

(Pages 404-429.)

Lord Anglesey resta en Irlande comme lord lieutenant, et lord Francis Gower (maintenant lord Ellesmere) accepta l'emploi de secrétaire en remplacement de M. Lamb.

Parmi les fonctions devenues vacantes par suite de la seission qui venait de s'opérer dans le gouvernement se trouvait celle de président du bureau du commerce; on l'offrit à M. Vesey Fitzgerald qui l'accepta.

La conséquence naturelle de la nomination de M. Fitzgerald fut de laisser sans représentant le comté de Clare. Il se passait alors en Irlande des événements d'une haute importance, importants surtout à cause de leur rapport avec la question des catholiques. Ils touchaient aussi à l'administration des affaires d'Irlande et à la législation de ce pays, qu'on ne pouvait envisager séparément de la question catholique après le vote récent de la chambre des Communes, qui avait été si favorable aux partisans des concessions.

Par exemple, je présume que personne ne pouvait sup-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 371 poser qu'après le vote du 12 mai, la chambre des Communes pût consentir à anéantir les droits des électeurs à quarante shellings, et à laisser en même temps subsister dans toute sa rigueur l'incapacité politique des catholiques romains.

L'élection du comté de Clare eut lieu à la fin de juin 1828. Le résultat fut la défaite de M. Fitzgerald et l'élection de M. O'Connell. Cette nomination prouvait d'une façon décisive, non-seulement que le terrain sur lequel les propriétaires protestants avaient jusque-là fondé leur influence politique leur manquait complétement sous les pieds, mais encore que par suite des efforts combinés des agitateurs et des prêtres, ou plutôt par suite des sympathies contagieuses que créait une cause commune dans toutes les classes de la population catholique romaine, l'instrument de défense et de suprématie avait été converti en moyen de destruction pour l'autorité des propriétaires.

Quelque opinion qu'on pût avoir sur les conséquences de cet événement, personne ne niait son immense importance.

Les plus clairvoyants sentaient bien que l'élection de Clare serait le carrefour de la question catholique, le point

#### « Partes ubi se via findit in ambas. »

Dans une lettre qu'il écrivait à sa fille peu après l'événement, lord Eldon disait : « On ne parle que d'une seule chose; on ne s'occupe que d'une seule chose, c'est de l'élection de M. O'Connell ; » puis il faisait cette remarquable réflexion : « Bien qu'il soit élu, M. O'Connell ne viendra pas prendre sa place dans la chambre des Communes, à moins qu'il ne prète serment (ce qu'il ne fera pas s'il ne parvient pas à en obtenir l'absolution). Son renvoi de la

chambre des Communes causera peut-être une rébellion en Irlande. En tous cas cet événement amènera à une crise et à une conclusion la question si souvent discutée des catholiques romains. Je ne crois pas probable que cette question se termine favorablement au protestantisme. » Il est clair d'après cette lettre que lord Eldon sentait le vrai caractère et l'importance de l'événement.

Il savait que M. Fitzgerald pouvait plus qu'aucun autre candidat protestant espérer de l'emporter dans un comté catholique d'Irlande. Personnellement il était populaire; il s'était fait le plus grand honneur par la façon dont il avait, au commencement de sa carrière politique, rempli la charge de chancelier de l'Échiquier en Irlande; il avait constamment voté pour l'abolition de l'incapacité des catholiques romains, et on lui croyait dans le comté de Clare une influence tirée de sa fortune, de sa position et des services rendus à ses commettants, qui devait lui attirer une élection triomphale.

Les lettres suivantes racontent la défaite complète de M. Fitzgerald, l'agitation du peuple, le danger considérable que courut la tranquillité publique, et les mesures prises pour la maintenir.

#### M. Fitzgerald à M. Peel.

Dublin, 47 juin 4828.

#### « Mon cher Peel,

« Je regrette d'avoir à vous dire que mes prévisions ne seront probablement que trop réalisées, et que j'ai toutes les raisons du monde de craindre une lutte violente et exaspérée,

« L'association s'est mise en campagne, on a donné l'ordre

SUR L'EMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 373 de préparer des adresses aux évêques, au clergé et à la population de Clare.

« On m'apprend que dimanche dernier il a été adressé des exhortations aux fidèles réunis et qu'on doit lire une circulaire dimanche prochain au pied de tous les autels.

a On me dit que, bien qu'il existe entre eux une grande division, c'est O'Connell et le parti violent qui l'emportent.

M. O'Connell dit qu'il ne peut pas reculer, mais je sais que c'est parce qu'il est effrayé du danger personnel et du risque à courir. Pour moi, je suis embarqué dans cette affaire, et je dois aller jusqu'au bout. Tout ceci me tourmente horriblement; vous me pardonnerez si je vous écris d'une manière incohérente. Je ne vous écris que parce que vous me l'avez demandé, et parce que je sais que vous êtes préoccupé de moi et de ce qui m'attend dans cette maudite affaire.

« A vous de cœur.

« W. Vesey FITZGERALD, »

#### M. Peel à M. Vesey Fitzgerald.

Whitehall, 24 juin 1828.

« Mon cher Fitzgerald,

« Je serai charmé d'avoir de vos nouvelles quand vous aurez un peu vu l'état des esprits dans le comté de Clare.

« Méprisez absolument toute personnalité, qu'elles viennent d'O'Connell ou d'hommes de son espèce.

« Il n'y a vraiment pas lieu, pour un gentleman et un ministre de la couronne, de faire attention à l'argot d'une élection de comté.

« Ce serait pour vous tous, gentlemen d'un comté, donner un grand avantage à vos adversaires, que de vous placer sur le même niveau que tous les misérables qui chercheraient à vous provoquer impudemment.

#### 374 FRAGMENTS DU MÉMOIRE DE SIR R. PEEL

« Dirigez une poursuite criminelle contre M. O' ceci ou M. Mac cela, et vous serez approuvé de tout vrai gentleman, car il y aura un vrai courage à le faire. Personne ne s'y trompera.

« Tout à vous.

« Robert PEEL. »

#### M. Vesey Fitzgerald à M. Peel.

(Sans date.)

« Mon cher Peel,

« Rien ne peut égaler la violence de ce pays.

« Les actes qui ont eu lieu hier étaient des actes d'hommes parfaitement fous ; mais tout le pays est fou, et on les a laissés se lancer dans la voie des révolutions.

« Cela ne peut pas bien finir, cela ne finira pas bien.

« Quant à moi et à mon élection, je suis embarqué, j'irai

jusqu'au bout.

« J'ai peur que la lutte ne soit formidable. Vous pourrez juger de l'esprit du pays, et de ce que j'ai à supporter, par le journal que je vous envoie ci-joint.

« On a fait un effort infructueux pour résister à M. O'Connell, mais tout a été enlevé par la violence de la foule.

« Je pars demain.

«Tout ce que j'espère, c'est que quelque homme dont je puisse tenir compte sans déshonneur osera répéter les calomnies et le langage que M. O'Connell a osé prononcer contre moi, grâce à l'impunité dont il jouit.

« A vous bien affectueusement.

« W. Vesey FITZGERALD. »

## M. Gregory à M. Peel.

(Confidentielle.)

Dublin, 27 juin 4828.

« Mon cher Peel,

« Comme je sais que le lord lieutenant est en communica-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 375

tion constante avec vous, au sujet de l'état de ce pays, je ne

juge pas nécessaire de vous ennuyer de mes lettres.

a Je redoute des troubles sérieux dans le comté de Clare, et bien que toute violation de la paix publique soit à craindre dans un pays aussi inflammable que l'Irlande, cependant la cause et les effets de la lutte actuelle me semblent beaucoup plus alarmants que tout le reste. D'après des renseignements très-exacts que je reçois, Fitzgerald ne sera pas élu. On a pris toutes les précautions nécessaires à la tranquillité : la police et les troupes ont été renforcées.

« J'ai peur que rien ne puisse empêcher les Orangistes du nord de faire une procession le 12 juillet. Les personnes considérables qui avaient autrefois de l'influence sur eux l'ont perdue, et ils sont entre les mains d'hommes subalternes qui sont aussi violents que les plus bas d'entre eux.

« Bien sincèrement tout à vous.

« W. GREGORY. »

#### M. Gregory à M. Peel.

(Particulière.)

Phœnix Park, 29 juin 1828.

« Mon cher Peel,

« J'ai reçu hier soir par exprès une résolution adoptée dans une nombreuse réunion de magistrats et de gentlemen du comté de Clare. On demande au lord lieutenant de prêter au grand shériff un appui suffisant pour assurer la liberté de l'élection, et empêcher toute intervention illégale au moment du vote.

« Le vœu des magistrats avait été prévenu par le lord lieutenant deux jours auparavant, et on avait ordonné à un nombre considérable de troupes de se diriger vers le comté de Clare, pour se tenir à la disposition du grand shériff et des magistrats. Une telle force militaire aidée par la police, que le major Warburton pourra augmenter selon qu'il le jugera nécessaire en avertissant à Galway, sera suffisante, il y a tout lieu de l'espérer, pour réprimer tout désordre. Si O'Connell agissait en vertu des lois qui guident les autres hommes, on pourrait croire qu'il serait dans son intérêt d'empêcher tout tumulte, et d'essayer de prouver qu'il a été élu non à force de violence et d'intimidation, mais grâce au choix libre et paisible du peuple. Mais après avoir excité jusqu'à la folie la populace catholique romaine, il aura de la peine à la contenir, même s'il en a envie.

«On m'assure que les gentlemen qui soutiennent Fitzgerald (et tous sont pour lui) sont décidés à paraître aux hustings et à donner leur vote, quand même tous leurs fermiers votent contre eux. J'espère qu'ils auront le courage de ne pas abandonner cette résolution, parce qu'alors on verra se réaliser la menace si longtemps tenue en suspens de la force numérique mise aux prises avec la propriété! Non que j'en attende aucun bien dans la chambre des Communes, mais je crois que cela agira sur le peuple d'Angleterre.

« Les nouvelles que nous recevons aujourd'hui de Clare et de Limmerick sont fort alarmantes au sujet des préparatifs qu'on fait pour recevoir O'Connell. Des centaines d'hommes à cheval et tous les commerçants de la ville de Limmerick doivent aller à sa rencontre à Nenagh après la messe, et l'escorter jusqu'aux frontières du comté de Clare. A Limmerick la cause d'O'Connell est épousée par beaucoup de respectables catholiques romains qui jusqu'ici se s'étaient pas mèlés à la politique de l'association.

«Je vous ai écrit une beaucoup plus longue lettre que je ne comptais, et vous trouverez probablement tous les détails beaucoup mieux rendus dans les journaux.

« Je regrette sincèrement le désappointement et la mortification que doit éprouver Fitzgerald.

« Tout à vous bien sincèrement.

« W. GREGORY, »

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 377

« Renvoyez-moi les différents papiers que le lord lieutenant vous a envoyés hier. »

#### Lord Anglesey à M. Peel.

Phœnix Park, 4er juillet 1828.

« Mon cher Monsieur Peel,

«J'ai reçu ce matin deux lettres d'Ennis, l'une de M. Fitzgerald; il me semble découragé, et paraît croire qu'il n'est pas suffisamment protégé par la force armée.

« Je crois qu'il ne se rend pas compte de la quantité de

troupes qui l'environnent.

« Le baron Tuyll voit les choses sous un aspect plus favorable. Cependant il réclame aussi plus d'appui militaire; mais il doit, lui aussi, ignorer les mesures que j'ai prises, et que j'ai fait connaître à l'inspecteur général des constables, au shériff et aux magistrats.

« Il y a à Ennis environ 300 constables;

« A Clare Castle (à côté),

47 artilleurs avec 2 pièces de 6,

120 hommes à cheval,

415 fantassins.

«A une distance dequelques heures: 153 hommes à cheval, 1,313 fantassins.

« A une distance de 36 heures: 28 hommes à cheval,

1,367 fantassins,

2 pièces de six.

«Toutes ces troupes sont mises à la disposition de l'officier général, de même que des réserves plus éloignées, au nombre de 800 hommes d'infanterie et d'un régiment de cavalerie.

« Si avec tout cela on ne peut pas maintenir l'ordre dans un seul comté, nous sommes en bien mauvais état; mais je ne peux pas croire qu'il y ait des troubles sérieux.

« Je crois fermement que les agitateurs désirent maintenir l'ordre, et qu'ils ont le pouvoir aussi bien que le désir de le faire. Ce sera pour eux un triomphe de plus. 378 FRAGMENTS DU MÉMOIRE DE SIR R. PEEL «Je n'ai pas le temps d'écrire aujourd'hui à lord Francis.

« Croyez-moi, etc. etc. etc.

« Anglesey. »

#### M. Vesey Fitzgerald à M. Peel.

Ennis, 5 juillet 1828 (dans la soirée).

#### « Mon cher Peel,

« L'élection est terminée, grâce à Dieu, et je suis heureux d'en avoir fini, en dépit du résultat.

« J'ai réuni les voix de toute la petite noblesse et de tous les francs tenanciers ayant 50 livres sterling de revenu. Dans la petite noblesse il ne m'a pas manqué une seule voix.

« Ailleurs j'ai eu quelques voix des fermiers de ...., celles de mes fermiers, et du reste à peu près rien que ce qui tenait à moi de cette manière.

« Tous les grands intérêts ont été vaincus et la désertion a été universelle. Quelle scène nous avons eue! Quelle terrible perspective s'ouvre devant nous!

« Mon but a été dès le premier moment de rester calme, et d'apaiser l'irritation de mes amis.

«La conduite des prêtres a dépassé tout ce que vous pouvez vous imaginer.

"Ce soir le shériff a annoncé le nombre des voix. Il aurait été parfaitement inutile d'aller plus loin. J'ai persévéré pendant cinq jours, et dès le début c'était une lutte désespérée. Tout était contre moi. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu être battu à une plus grande majorité.

« Le shériff a rédigé un procès-verbal spécial; vous le trouverez peut-être étrange, mais il forcera le parlement à prendre immédiatement son parti. Le procès-verbal établit que j'ai été proposé, moi protestant, comme propre à représenter le comté dans le parlement, que M. O'Connell, catholique romain, a été aussi proposé, et qu O'Connell a déclaré

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 379 devant le shériff qu'il était catholique romain, et comptait rester catholique romain.

« Le shériff déclare que les électeurs ont protesté contre le procès-verbal, et de même contre le certificat qu'O'Connell

était appelé à la barre comme catholique romain.

« Le nombre des voix pour chaque candidat est établi, et

ainsi se termine le procès-verbal.

« Je vous verrai bientôt, j'espère. Je crois pouvoir partir d'ici à lundi. J'ai besoin d'un jour de repos, puis il me faudra un jour pour régler mes comptes, et prendre des arrangements à ce sujet, autant que cela me sera possible.

« Je ne m'inquiète de rien, puisque la lutte est terminée. Je sens profondément la dégradation du comté, et l'organisation que nous avons vue paraître est si complète et si formidable que personne ne peut songer sans alarme à ce qui arrivera dans ce malheureux pays.

« Tout à vous,

« W. V. FITZGERALD. »

La dernière lettre de M. Fitzgerald est particulièrement digne d'attention. Il dit : « J'ai réuni toutes les voix de la petite noblesse et des francs tenanciers ayant cinquante livres de revenu; il ne m'a pas manqué une seule voix de la petite noblesse. » Mais il ajoute : « Tous les grands intérêts (du comté) ont été vaincus et la désertion a été universelle. Quelle scène nous avons eue! Quelle terrible perspective s'ouvre devant nous! »

Perspective terrible en effet!

Peut-on douter que l'exemple donné par ce comté devînt tout-puissant à chaque nouvelle élection dans les comtés irlandais où les électeurs catholiques romains étaient les plus nombreux?

Il est vrai que M. O'Connell était l'adversaire le plus formidable que M. Fitzgerald pût avoir à combattre; il est pos-

380

sible que ce qui venait d'arriver dans le comté de Clare n'eût pas pu avoir lieu si un autre que M. O'Connell s'était présenté comme candidat; mais il faudrait vouloir fermer les yeux au cours naturel des événements et à l'influence qu'exerce l'exemple sur les sentiments et les passions humaines dans les temps d'émotion publique, pour conserver l'espoir trompeur que la machine politique qu'on venait de mettre en pièces dans le comté de Clare pourrait encore agir efficacement dans les comtés de Cork ou de Galway.

L'élection de Clare était la preuve manifeste de l'état anormal et maladif où se trouvait alors l'esprit public en Irlande; la preuve manifeste que le sentiment de griefs communs et la sympathie d'intérêts communs commençaient à relâcher les liens qui unissent entre elles par un rapport intime les différentes classes d'hommes, à affaiblir la force des attachements locaux et personnels, et à réunir les éléments épars de la société en une masse homogène et disciplinée qui se soumettait volontairement à l'autorité d'une intelligence supérieure, hostile à la loi et au gouvernement qui la faisait exécuter.

Il y a une grande distance (bien qu'un parti exalté se refuse à le reconnaître) entre des concessions faites précipitamment à une agitation désordonnée et des mesures prises avec prévoyance pour arrêter l'explosion d'un sentiment public qui acquiert graduellement une force qui bientôt le rendra irrésistible.

« Ne cédez rien à l'agitation, » voilà le cri toujours poussé par ceux qui ne sont pas responsables, et qui apportent souvent dans leurs décisions une vigueur proportionnée à leur éloignement personnel du danger et à leur connaissance imparfaite du véritable état des affaires. Avant de se déterminer à ne faire aucune concession, à ne rien céder ou à ne rien changer dans ses anciennes opinions, un ministre prudent doit considérer longuement ce à quoi il va avoir à résister et quelles forces de résistance sont entre ses mains. Sa tâche serait facile s'il lui suffisait de se résoudre à ne rien concéder à la violence ou à la menace de la force matérielle.

Dans l'affaire de l'élection de Clare et de ses conséquences naturelles, quel mal avait-on à redouter? Ce n'était pas la force ni la violence, il n'y avait là aucun acte dont la loi pût s'emparer. Le danger réel, c'était l'exercice paisible et légitime d'un droit, suivant la volonté et la conscience de celui qui le possédait.

L'exercice de ce droit que la loi constitutionnelle ne se bornait pas à permettre, mais qu'elle encourageait et approuvait, entraînait une révolution dans le système électoral de l'Irlande; elle transférait le pouvoir politique d'un parti à l'autre, du moins en ce qui concernait la représentation nationale.

Et cette translation actuelle du pouvoir était le moindre des maux à craindre. Le danger qu'on avait à redouter, le mal auquel il fallait « résister, » c'était le procédé par lequel s'effectuait la translation; c'était la répétition, dans tous les comtés, des scènes de l'élection de Clare; ce qu'on devait s'attendre à voir, c'étaient les « tenanciers au-dessus de cinquante livres, la petite noblesse tout entière » votant d'un côté, et le peuple qu'ils s'étaient aliéné votant de l'autre; c'étaient « tous les grands intérêts du pays vaincus, » « la désertion universelle » (je cite les expressions de M. Fitzgerald); c'étaient le prêtre et l'agitateur populaire tournant en dérision le propriétaire désappointé; c'étaient tous les soulèvements locaux et les angoisses de la société entière à chaque nouvelle vacance dans un comté;

382 FRAGMENTS DU MÉMOIRE DE SIR R. PEEL

c'était, dans une élection générale, une convulsion universelle.

Quelles étaient les forces de résistance?

« Changez la loi, remaniez le droit électoral, » c'était la réponse toujours prête et très-imprévoyante.

Si on avait voulu augmenter la force d'une coalition déjà formidable et lui assurer un triomphe signalé en ralliant autour d'elle la sympathie des gens de bien et des partis puissants de la Grande-Bretagne, si on avait voulu mettre fin à tout espoir de terminer à l'amiable la question des catholiques, et d'appliquer un correctif aux maux et aux abus réels du droit électoral, on n'avait pour arriver à un but si pernicieux qu'à proposer au Parlement, au nom du gouvernement, d'abolir brusquement en Irlande le droit électoral des quarante-neuf shellings, tout en continuant à maintenir l'incapacité civile des catholiques.

Je sais bien qu'il y a des hommes sur lesquels les considérations que je viens de rappeler ne font qu'une faible impression; leur réponse à de tels appels, c'est une déclaration fort brève, mais selon eux, concluante : « Il faut à tout hasard et par tous les moyens maintenir la constitution protestante dans l'Église et dans l'Etat; le maintien de cette constitution est une question de principe; faire une concession ou adopter un compromis, ce serait sacrifier un principe à une opportunité basse et vulgaire. »

C'était facile à dire, mais comment fallait-il gouverner l'Irlande? Comment pouvait-on maintenir, dans cette partie de l'empire, la constitution protestante dans l'Église et dans l'État? Ici, encore, je peux prévoir la réponse : « En usant du sentiment général et écrasant du peuple de la Grande-Bretagne, en employant, si cela était nécessaire, la force matérielle au maintien de l'autorité, en se servant

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 383 de la force organisée du gouvernement, de la police et de l'armée pour assurer l'obéissance à la loi. »

Y a-t-il dans cette réponse une solution de la difficulté réelle? Le sentiment général et écrasant du peuple de la Grande-Bretagne ne venait point en aide au pouvoir exécutif dans l'administration journalière et pratique de la loi en Irlande.

S'il y avait des libelles séditieux à punir ou des coalitions illégales et dangereuses pour la paix publique à supprimer, on ne pouvait punir et contenir les coupables qu'au moyen d'un jury irlandais, peu disposé, pour peu qu'on l'eût choisi avec impartialité, à céder, dans un moment d'excitation politique, à l'autorité des Anglais; mais la difficulté réelle à surmonter, ce n'était pas la violation de la loi, c'était le nouvel usage de droits constitutionnels, l'application de pouvoirs reconnus et protégés par la loi; la liberté de la parole, la liberté de réunion en assemblées publiques; c'était l'application systématique et non point illégale de tous ces principes, en vue d'un but arrêté, c'està-dire l'organisation d'une force qui prétendait n'être que purement morale, mais qui avait pour objet d'usurper peu à peu toutes les fonctions du gouvernement, de paralyser son autorité et d'acquérir une puissance qui rendrait enfin impossible de refuser plus longtemps l'égalité politique.

Sans nul doute tout cela blessait vivement l'opinion publique en Angleterre et en Écosse; mais par quel moyen l'opinion publique pouvait-elle exercer quelque contrôle sur l'agitation des esprits en Irlande ou donner quelque appui au gouvernement pour lui résister? Y avait-il une autre voie que celle du Parlement? Pouvait-on faire autre chose que de manifester assez fortement l'opinion publique pour amener le Parlement à changer la loi en vigueur, à contrôler la liberté dont on abusait, disait-on, et à abolir

des droits électoraux que les propriétaires ne pouvaient plus gouverner ou influencer?

J'ai essayé de montrer qu'on ne pouvait attendre de telles modifications dans la loi d'une chambre des Communes qui avait résolu de tenter d'apporter un autre remède à l'état de désordre où se trouvait l'Irlande, et d'essayer sans délai d'établir la liberté politique.

On peut dire que la chambre des Communes ne représentait pas véritablement l'état de l'opinion publique dans la Grande-Bretagne. Je vais essayer d'apprécier, par d'autres indications que les votes de la chambre des Communes, la valeur réelle de l'opinion publique en Angleterre, et l'appui qu'elle pouvait fournir au gouvernement d'Irlande pour l'aider (suivant une expression ordinaire et intelligible) à maintenir les principes protestants dans cette partie du royaume-uni.

Comme je le faisais remarquer en 1829, en proposant le bill d'émancipation pour les catholiques romains, si on prend le Parlement élu en 1826 parmi les représentants envoyés au Parlement par les comtés de York, Devonshire, Lancaster, Surrey, Middlesex et Kent, la majorité vota contre le maintien des principes protestants, ou demanda du moins l'abolition de l'incapacité civile.

Les représentants de Londres, de Liverpool, de Norwich, de Coventry et de Leicester, furent partagés également sur la question.

Les représentants de Westminster, de Southwark, de Newcastle-sur-la-Tyne, de Preston, de Chester et de Derby, votèrent unanimement pour qu'on fit des concessions.

On peut dire que le Parlement aurait pu être dissous de nouveau; mais quel motif y avait-il de croire qu'une chambre des Communes élue en 1828 ou 1829, en vienSUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 385 drait, sur la question catholique, à une conclusion différente de la chambre des Communes de 1826?

L'élection générale de 1826 avait eu lieu dans des circonstances tout particulièrement propres à produire dans toute la nation une manifestation du sentiment protestant. C'était pendant l'année qui avait précédé cette élection que la chambre des Communes, après une longue discussion et une lutte très-vive, avait envoyé à la chambre des Lords, à une majorité de 21 voix, un bill pour le rappel de l'incapacité des catholiques romains.

A coup sûr, il y avait là de quoi faire voir aux commettants protestants de la Grande-Bretagne que le moment était venu pour eux de faire un vigoureux effort. C'est après cet avertissement qu'eurent lieu les élections de 1826.

Si on n'avait que peu à espérer d'un nouvel appel aux électeurs de la Grande-Bretagne, la perspective d'un tel appel fait à l'Irlande était-elle plus satisfaisante? Aurait-on trouvé un homme sensé et responsable de la paix publique, un homme sensé et sincèrement désireux de soutenir les intérêts protestants en Irlande, qui fût venu, après les scènes de l'élection de Clare en juin 1828, conseiller un appel simultané à tous les électeurs irlandais dans l'été ou dans l'automne de cette même année?

Si le gouvernement d'Irlande ne pouvait ni attendre quelque appui du Parlement alors existant, ni conserver l'espoir d'en trouver dans un Parlement nouvellement élu, pouvait-il, pour maintenir son autorité, pour punir des actes illégaux ou pour contrecarrer des projets évidemment menaçants pour la paix publique, lors même qu'ils n'étaient pas absolument illégaux, pouvait-il se fier avec certitude à l'usage extrême de ses pouvoirs ordinaires, fussent-ils même soutenus par la force organisée et disci-

plinée dont il pouvait disposer, c'est-à-dire par la police et par l'armée?

C'est un sujet bien délicat à discuter que celui-là; mais pourquoi ai-je attendu vingt ans pour défendre ma conduite? Pourquoi ai-je consenti, pendant un si long espace de temps, à supporter tous les reproches que des gens mal intentionnés, ou abusés, ou aveuglés sur l'état réel des choses, pouvaient diriger contre moi, si ce n'est dans l'espoir que le jour viendrait (et je me souciais peu d'être ou de n'être pas dans mon tombeau quand viendrait ce jour) où l'on pourrait discuter en toute sécurité des sujets délicats et dire la vérité tout entière, sans nuire aux intérêts publics ou sans blesser des sentiments privés?

J'affirme positivement qu'un ministre de la couronne, responsable, au temps dont je parle, de la paix publique et du bien-être public, aurait étrangement et scandaleusement négligé son devoir s'il ne s'était pas demandé s'il n'était pas possible que la fièvre religieuse et politique qui faisait battre le pouls et tressaillir le cœur de la population catholique tout entière, qui avait inspiré aux serfs de Clare la résolution et l'énergie d'hommes libres, qui, en un clin d'œil, avait subordonné toute considération de reconnaissance personnelle, d'anciens rapports de famille, de préférences locales, toute crainte de danger en ce monde et toute espérance d'avantages humains, au sentiment tout-puissant d'une obligation religieuse et d'un devoir public, s'il n'était pas possible, dis-je, que la contagion de cette excitation fiévreuse s'étendît au delà des barrières qu'en des circonstances ordinaires, les habitudes d'obéissance militaire et la sévérité de la discipline militaire opposent à de telles influences extérieures.

Cela paraîtra peut-être à quelques personnes la spéculation outrée, la crainte oiseuse d'un homme politique, SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 387

crainte qu'on doit repousser comme dérogeant au caractère militaire, et complétement indigne d'une attention sérieuse de la part de tous ceux qui connaissent par la pratique les sentiments et les habitudes qu'engendrent la discipline, l'esprit de corps et cet instinct de l'honneur commun à toutes les classes de l'armée anglaise.

Mais le gouverneur de l'Irlande, au moment de cette crise dans l'histoire d'Irlande, n'était pas tiré de la vie civile. C'était un soldat distingué et brave, parfaitement capable d'apprécier les sentiments et les habitudes des soldats, ainsi que la confiance qu'on pouvait mettre en leur fidélité. Rempli lui-même d'honneur chevaleresque, il aurait été le dernier à former un soupçon ou à prononcer un mot de doute qui pût nuire à l'honneur de la profession dont il faisait l'ornement. Mais lord Anglesey était aussi capable d'estimer la force d'autres influences qui agissaient dans un moment de crise extraordinaire, et on trouvera dans les documents suivants la preuve qu'il n'observait pas sans anxiété l'effet pernicieux qu'elles exerçaient sur la discipline, sur l'union, et même sur la fidélité d'une partie des troupes alors résidant en Irlande.

Le 11 juillet, lord Anglesey m'adressa une lettre confidentielle, dont voici quelques fragments:

# Lord Anglesey à M. Peel.

44 juillet 4828.

« A moins que les ministres du roi, après avoir pris en considération les progrès alarmants que font l'organisation et le pouvoir illimité des prètres, ainsi que l'autorité absolue qu'exerce l'association sur ces derniers, ne sentent la nécessité de ne plus tarder à prendre un parti sur la marche qu'ils doivent suivre, mon humble opinion, c'est que moins on fera de bruit des derniers événements de Clare, et mieux

vaudra. Pour moi, j'aurai l'air de traiter légèrement cette affaire, comme s'il s'agissait d'une lutte électorale ordinaire.

« Ce n'est pourtant pas le cas, bien loin de là; M. Fitzgerald vous le racontera en détail. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce sujet. J'ai eu presque envie de vous envoyer mon aide de camp, le baron Tuyll, qui vous aurait fait un récit de la chose. Je craignais que la couleur sombre que M. Fitzgerald serait peut-être tenté de donner à cette affaire ne fût envisagée par vous, en partie du moins, comme l'effet de son désappointement, de son irritation et de ses sentiments blessés. Le baron, qui était un témoin calme et excellent observateur, aurait pu, en les confirmant, détruire tous les doutes sur la nature des faits. Mais j'ai pris un autre parti. Sa mission aurait été sue et remarquée. »

Cependant, le jour suivant, lord Anglesey m'annonça son intention d'envoyer à Londres le major Warburton pour donner en personne au gouvernement les renseignement que lui (lord Anglesey) désirait faire parvenir. Il m'écrivit le 12 juillet.

## Lord Anglesey à M. Peel.

Phœnix Park, 42 juillet 4828.

« Mon cher Monsieur Peel,

« Comme je puis, je crois, vous envoyer le major Warburton sans que son absence soit remarquée de ce côté de l'eau, j'ai grande envie de le faire partir. Il pourra donner beaucoup de renseignements utiles, qu'il est très-important de faire parvenir au gouvernement. S'il arrive à Londres, je vous prie de le voir aussi vite que possible, car je désire que son absence ne soit pas remarquée ici.

« Croyez-moi sincèrement tout à vous.

a Anglesey, D

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 389 « Mon secrétaire particulier est seul à savoir le départ du major Warburton, »

Le major Warburton, officier très-intelligent et parfaitement sûr, en qui j'avais pleine confiance (par suite de nos anciens rapports, lorsque j'étais secrétaire principal pour l'Irlande), remplissait une des premières fonctions dans les forces de police en Irlande. En juillet 1828, il commandait la portion de la police qui résidait dans le comté de Clare. Il avait donc eu maintes fois l'occasion de constater le progrès de l'agitation et de juger s'il était probable qu'elle se propageât. Il confirma tous les faits avancés par Fitzgerald quant aux efforts combinés des agitateurs laïques et ecclésiastiques, et quant à l'enthousiasme de toutes les classes qui n'étaient pas contenues par l'autorité; il prouva d'une manière positive que, même parmi les classes que contenait l'autorité (c'est-à-dire la police et l'armée, il était impossible de réprimer les sympathies produites par une même cause politique et religieuse.

Évidemment l'opinion de M. Fitzgerald et du major Warburton, opinion fondée sur des faits qui s'étaient passés sous leurs propres yeux, c'était qu'on ne pouvait plus se fier implicitement à l'effet de la discipline et au devoir de l'obéissance.

Le 20 juillet, lord Anglesey, après avoir fait observer qu'il doutait fort que les principaux agitateurs fussent disposés à soumettre leur cause à l'épreuve des armes, et qu'il ne pouvait s'imaginer comment, sans un appui extérieur, ils pouvaient croire au succès, ajoutait : « Je dois cependant faire remarquer que nous entendons parfois parler de soldats catholiques mal disposés et entièrement soumis à l'influence des prêtres. On dit qu'il y a un régiment d'infanterie qui se partage entre les orangistes et les

catholiques. Ce qu'il y a de certain, c'est que le 12 juillet, les gardes du château portaient les lys des orangistes: l'officier les a, avec grande raison, fait enlever. »

Le 26 juin, lord Anglesev écrivit une lettre dont voici un extrait :

« Les prêtres emploient le langage le plus inflammatoire, et certainement ils travaillent les catholiques de l'armée. Je crois important qu'on retire peu à peu les dépôts de recrues irlandaises, sous prétexte de leur faire rejoindre leurs régiments, et qu'on n'envoie plus ici que des régiments d'Écosse, ou au moins en aucun cas des hommes recrutés dans le midi de l'Irlande. J'ai prié sir John Byng de transmettre cette opinion à lord Hill. »

Ces lettres et d'autres de lord Anglesey, que je citerai plus tard, prouvent la profonde impression faite sur son esprit par les événements dont il avait chaque jour connaissance.

Avant d'en revenir à ces lettres, je veux dire quelques mots de ce qui se passa dans la chambre des Lords, après la communication faite à cette chambre par la chambre des Communes, de la résolution prise par ses membres, le 12 mai, en faveur des droits des catholiques romains,

Le 9 juin, lord Lansdowne proposa que les Lords concourussent à la résolution de la chambre des Communes.

Dans l'intervalle qui s'écoula avant la discussion, j'eus des communications personnelles avec le duc de Wellington. Je lui exprimai toute la répugnance que j'éprouvais à lui retirer l'appui que je pouvais lui prêter pour faire marcher le gouvernement, surtout après le dernier schisme; mais je lui rappelai que les raisons qui m'avaient engagé à songer à me retirer des affaires en 1823 étaient encore plus puissantes en 1828, par suite du temps écoulé,

SUR L'EMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 391 des difficultés croissantes dans l'administration du gouvernement de l'Irlande et de la situation plus élevée que j'occupais dans la chambre des Communes.

Je lui dis qu'étant en minorité dans la chambre des Communes sur la question qui, plus que toute autre, pesait sur la condition et l'avenir de l'Irlande, je ne pouvais, en obéissant à mes propres sentiments et en servant les intérêts publics, remplir les doubles fonctions de chef de la chambre des Communes et de ministre de l'intérieur, et qu'en conséquence, je comptais me retirer bientôt des affaires. J'exprimai en même temps mon profond espoir que, dans la discussion qui allait avoir lieu dans la chambre des Lords, le duc de Wellington pourrait, sans manquer à ce qu'il croirait son devoir, se ménager une position qui ne l'empêcherait pas, lui qui était moins engagé que moi dans cette question, de prendre, durant l'intervalle entre les sessions, l'état de l'Irlande en considération, dans le but d'arranger l'affaire des catholiques. Les sentiments du duc de Wellington étaient d'accord avec les miens, quant aux embarras que devait faire naître la diversité des opinions dans le cabinet, et quant à la nécessité d'examiner sérieusement l'état de l'Irlande.

Je raconterai plus loin en détail les communications qui eurent lieu, peu de temps après cette époque, entre le duc de Wellington et moi.

Le duc de Wellington et le chancelier (lord Lyndhurst) prirent part au débat, et, quoiqu'ils ne se joignissent pas à la résolution proposée par lord Lansdowne (qui fut rejetée à une majorité de 44 voix), on peut juger, d'après les observations faites par lord Lansdowne dans son discours à la fin de la discussion, de la teneur générale du débat, des discours des deux nobles lords en particulier et des conclusions qu'on en tira. Lord Lansdowne dit : « Mylords,

je ne retiendrai pas longuement l'attention de vos scigneuries. Ce qui s'est passé durant le cours de ce débat a contribué à m'encourager dans mes vues sur cette question. J'ai d'abord reçu de l'encouragement du ton de toute la discussion; j'ai aussi recu de l'encouragement nonseulement de ceux qui soutiennent la proposition, mais même des arguments que me fournissent les adversaires de cette cause: i'ai recu enfin de l'encouragement même des insinuations, des précautions et des hésitations qui sont parties du banc des évêques; et par-dessus tout, j'ai recu de l'encouragement de l'aveu important fait par le noble lord chancelier qu'il voyait là une grande difficulté, à laquelle il ne voyait pour le moment nulle issue. Cet aveu a été confirmé par le noble duc; ainsi on ne peut nier que la question des catholiques n'ait réduit ce pays à une situation très-difficile. Ce fait ayant été admis par deux nobles lords si haut placés dans la confiance du souverain, la conséquence presque inévitable, c'est qu'ils ont l'intention de s'occuper de cette question dans le but de la régler définitivement. »

Lord Lansdowne ajouta aussi: «Je crois donc que le noble lord chancelier et le noble duc doivent avoir les intentions que je leur attribue, puisque nul ne sait mieux qu'eux le danger qu'il y a à faire naître des espérances qu'on ne saurait réaliser. »

#### 111

Correspondance entre le duc de Wellington et sir Robert Peel sur la position à prendre dans la question de l'émancipation des catholiques.

(Pages 477-202.)

J'interromps la série de la correspondance sur les affaires d'Irlande pour en revenir à ce qui se passa vers cette époque entre le duc de Wellington et moi.

A la fin de la session de 1828, il devint indispensable pour moi de prendre un parti quant à la marche que je voulais suivre. Tous les faits et documents qui pouvaient exercer quelque influence sur ma décison ont déjà été passés en revue.

J'étais libre de rester aux affaires, ou de me retirer, tout en persistant, dans l'un ou l'autre cas, à résister à la concession. Il y avait peu de motifs de douter (puisque le roi était opposé à des concessions, et qu'une majorité bien positive s'y opposait dans la chambre des Lords), que, malgré le vote récent de la chambre des Communes en faveur de ces concessions, la résistance ne prévalût pendant quelque temps encore.

En prévalant, la résistance empêchait le règlement définitif de la question des catholiques; mais l'état des choses restait toujours aussi triste; un cabinet divisé, un Parlement divisé, les partis politiques si également partagés qu'il ne pouvoir y avoir aucune mesure décisive, soit dans le sens des concessions, soit dans le sens d'un déploiement vigoureux de l'autorité.

Je considérai mûrement et avec anxiété tous les points

qui méritaient considération, et je pris une décision dictée par mon devoir comme homme public, et qui, je puis bien le dire en toute vérité, était complétement opposée à celle que m'auraient dictée mes intérêts personnels ou mes sentiments privés.

Mon intention était de quitter les affaires; mais je résolus de ne pas me retirer sans déclarer d'abord que les intérêts publics exigeaient qu'on renonçât aux principes qui avaient régi jusqu'à ce jour le gouvernement alors en vigueur et celui qui l'avait précédé; qu'il fallait que la question catholique cessât d'être une question ouverte, et que la condition politique et sociale de l'Irlande fût prise en considération par le cabinet, comme on le faisait pour toute question d'une grande importance, avec la même liberté de donner un avis au souverain sur la question.

Je résolus aussi de constater mon opinion arrêtée, qu'il y avait moins d'inconvénient et moins de danger à prendre en considération la question des catholiques dans le but de la régler définitivement, qu'à refuser toujours de la régler, et de donner pleine assurance qu'après ma sortie des affaires j'agirais, comme homme privé, d'après l'opinion que je venais d'énoncer. On jugera mieux des motifs qui m'amenèrent à donner ce conseil et à prendre cette résolution, en prenant connaissance des lettres confidentielles et parfaitement franches qui s'échangèrent alors entre le duc de Wellington et moi, que par tout ce que je pourrais dire à leur justification.

Je quittai Londres pour me rendre à Brighton très-peu de temps après la clôture de la session de 1828, étant d'abord convenu avec le duc de Wellington qu'il m'enverrait un mémoire sur ses vues quant à l'état de l'Irlande et à la question des catholiques, et que je lui répondrais au long à ce sujet.

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1822). 395 Le 9 août le duc de Wellington m'écrivit la lettre suivante:

## Le duc de Wellington à M. Peel.

Londres, 9 août 1828.

« Mon cher Peel,

« Je vous envoie aujourd'hui le mémoire que j'ai remis au roi sur l'état de l'Irlande, la lettre que je lui ai écrite en même temps, sa réponse, un mémoire que j'ai rédigé depuis sur la question des catholiques et une lettre que j'ai écrite hier au lord chancelier. Je dois le revoir dans l'après-midi, et je vous écrirai une ligne avant le départ du courrier: j'espère avoir lundi de vos nouvelles.

« Je fixerai soit alors, soit ce soir avec le lord chancelier, un jour où nous puissions nous voir pour causer à ce sujet avant que j'aie d'autres communications avec le roi.

« Croyez-moi toujours bien sincèrement tout à vous.

#### « WELLINGTON.

« l'ai vu le lord chancelier, qui croit que cet arrangement pourrait réussir si les catholiques romains ne font pas d'objection religieuse aux licences.

« Il croit cependant qu'il faudrait limiter le nombre des places aussi bien que le nombre des siéges dans le Parlement, et voter la loi pour sept ans, afin de la réviser ensuite. Nous pourrions excepter le lord chancelier d'Angleterre, le lord lieutenant d'Irlande, le premier lord de la trésorerie, comme en possession de patronages ecclésiastiques, mais personne autre.

« Le chancelier et moi, nous allons mardi à Windsor. Nous désignerons ensuite un jour pour nous voir. En attendant écrivez-moi. »

Je renvoyai au duc de Wellington les papiers qui ac-

compagnaient la lettre ci-dessus, sans en prendre copie. Le 11 août, j'écrivis au duc la lettre suivante:

# M. Peel au duc de Wellington.

Brighton, 44 août 4828.

### « Mon cher duc de Wellington,

« J'ai lu avec la plus grande attention les papiers que j'ai reçus hier de vous, et qui consistaient, indépendamment des lettres particulières, 1º en une proposition faite au roi de faire prendre en considération par son gouvernement l'état de l'Irlande dans le but de régler la question des catholiques, et 2° un aperçu du plan pour le règlement de cette question, que vous avez communiqué au lord chancelier.

« Je vous dirai sans la moindre réserve mon avis sur toute la question. Il sera nécessairement écrit fort à la hâte (puisque je vous réponds par le retour du courrier), mais je n'ai nul désir, dans mes communications avec vous, de peser mes expressions ou de vous cacher tout ce qui me vient à l'esprit.

« J'ai constamment fait opposition à ce qu'on appelle l'émancipation des catholiques, et j'ai fondé mon opposition sur des motifs élevés et qui n'admettaient nul compromis.

« Je voudrais pouvoir dire que mon avis sur cette question a grandement changé, et que je crois possible de faire aux catholiques romains d'amples concessions, exemptes des dangers que je redoutais alors et capables de produire tous les avantages qu'en attendent leurs partisans.

« Mais, quelle que soit mon opinion à ce sujet, je ne puis nier que l'état de l'Irlande, dans les circonstances actuelles, ne soit loin d'être satisfaisant, qu'il ne devienne nécessaire de choisir entre différentes sortes et différents degrés de mal, de comparer le danger qui résulte actuellement de l'union et de l'organisation du corps des catholiques romains, et de l'agitation incessante de l'Irlande, au danger qu'on redoute dans l'avenir pour la constitution et la religion du pays ; enfin de se demander s'il ne vaut pas mieux courir tous les risques que peut amener la concession que de se soumettre à la continuation, ou plutôt à l'aggravation certaine des maux aujourd'hui existants.

« Quelque avis qu'on ait sur la question des catholiques, on est forcé d'admettre qu'il faut faire, dans la condition présente de l'Irlande, ce choix extrême et embarrassant, et que les avis des protestants se balancent à peu près également sur cette question, la plus importante de celles qui se rapportent à l'Irlande.

« Nous ne pouvons éluder la discussion de cette question, et nous ne pouvons la discuter sans nous trouver en minorité

dans l'une des branches de la législature.

« En 1827 il y avait dans la chambre des Communes une majorité de quatre voix contre les concessions ; en 1828 il y a eu une majorité de six voix en leur faveur.

« Certainement nulle autre cause que le progrès libre de l'opinion n'a effectué ce changement. Dans la chambre des Communes, le nombre des membres favorables à la mesure va croissant. La chambre des Communes du dernier parlement et la chambre des Communes de notre parlement se sont l'une et l'autre prononcées en faveur du principe de la concession. La majorité de la chambre des Lords, qui s'est déclarée contre la mesure, est loin d'être satisfaisante, si on considère la composition de cette majorité; mais fût-elle encore beaucoup plus nombreuse, ce serait un danger extrême qu'une division permanente des deux branches de la législature sur une semblable question, et ce seraient les partis en faveur desquels la chambre des Communes se serait prononcée qui acquerraient, dans cette lutte prolongée, une force dangereuse.

« Quel que puisse être le résultat définitif des concessions, il y aura toujours, à tenter sincèrement et honnêtement de

régler cette question sur des principes équitables, un avantage qu'il serait difficile d'estimer trop dans l'état actuel des choses.

« Les protestants seraient unis, non pas au premier moment, car le parti opposé à la concession serait probablement en tous cas un puissant parti. Mais si les concessions apaisaient l'Irlande et produisaient les résultats que prédisent leurs partisans, ce parti leur donnerait graduellement et bientôt son assentiment. Si les catholiques romains repoussaient des concessions faites sur des bases équitables, ou s'ils en abusaient, si enfin ils se mettaient clairement et positivement dans leur tort, alors les protestants de toutes nuances s'uniraient en un seul corps ferme et compacte, et ils finiraient par vaincre toutes les résistances.

« L'état présent des affaires en Irlande est tel, le danger est si menaçant, que c'est un point d'une haute importance que de poser les fondements d'une union et d'une coopération cordiale entre les protestants de ce royaume, à supposer qu'on ne puisse réussir à établir une union plus générale et plus désirable encore parmi toutes les classes des sujets de

Sa Majesté.

« Je viens de parler sans réserve de la première et de la plus grande question, de la nécessité de prendre sérieusement en considération, dans le but de la régler définitivement, cette affaire depuis si longtemps agitée. Je vous ai prouvé, j'en ai la confiance, que nulle fausse délicatesse fondée sur mes déclarations antérieures, nulle crainte de m'entendre reprocher mon manque de constance, ne sauraient m'empêcher de prendre le parti que pourraient m'imposer le danger présent ou un nouvel état de choses. Je suis prêt, et sans songer au sacrifice, à soutenir l'opinion que je donne maintenant d'une façon positive, c'est qu'il y a moins de danger à faire un effort décidé pour régler la question catholique qu'à la laisser ouverte comme on a fait jusqu'ici, le gouvernement n'ayant point pris de parti à ce sujet et par suite de cette indécision se trouvant paralysé dans bien des

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 399 occasions qui exigeraient de la promptitude et de l'énergie dans l'action.

- « Je dois en même temps déclarer mon opinion trèsarrêtée que ce ne serait pas un moyen d'arriver à un règlement satisfaisant de cette question, que de me confier le soin de la défendre dans la chambre des Communes.
- « Je mets hors de cause tout sentiment personnel. C'est, ou cela devrait être, une considération très-secondaire dans les affaires de cette importance, et je donne la meilleure preuve possible du peu d'égard que j'ai pour mes sentiments personnels, en annonçant que je suis prêt à me vouer à soutenir le principe de concessions largement dispensées, et à faire les plus grands efforts pour arriver à un arrangement définitif.
- « Mais mon appui sera plus utile si je le prête étant hors des affaires, avec la cordialité que je mettrai à mon concours.
- « Toute l'autorité que je pourrai employer pour chercher à réconcilier les protestants à cette mesure, augmentera si je me retire.
- « J'ai été trop engagé dans cette question, j'ai exprimé des opinions trop positives, j'ai montré trop de méfiance envers les catholiques romains, trop de crainte quant aux conséquences immédiates ou futures d'une concession faite à leurs demandes, pour qu'il soit avantageux au service du roi que je sois l'homme chargé de mettre en avant cette mesure. Peut-être est-il sage de refuser toute négociation ou toute consultation avec les catholiques romains; mais plus vous pourrez vous les concilier par la manière dont vous proposerez cette mesure, et mieux vaudra; plus vous pourrez faire naître de bon vouloir et de satisfaction, et plus vous aurez de chances de faire durer à toujours les mesures que vous adopterez.
- « Soit que vous preniez le parti de faire des concessions aux catholiques romains ou de donner de plus grandes sécurités aux protestants, les catholiques romains regarderont d'un œil bien différent ces mesures si elles sont pro-

posées par un homme qui, comme moi, leur a toujours fait une opposition si décidée, ou bien par un membre moins opposé que moi à toute concession.

« On pourrait dire d'un autre côté que si les mesures étaient proposées par moi, les protestants seraient plus disposés à adopter la concession. Mais nous obtiendrions peut-être encore plus cet avantage si je déclarais explicitement mon avis en étant hors des affaires, comme simple membre du Parlement, et en coopérant avec zèle à la tentative faite pour régler la question.

α Il faut aussi se rappeler l'état des partis dans le Parlement. Le gouvernement devra prendre toutes les précautions possibles pour que les mesures de redressement qui seront proposées ne soient pas seulement décidées par des majorités, mais qu'elles aient en leur faveur, autant que faire se pourra, le sentiment décidé et non équivoque du Parlement.

« Il faut donc s'occuper du caractère et de la constitution

de la majorité qui fera passer ces mesures.

« Vous trouverez, chez beaucoup des meilleurs amis du gouvernement, un assentiment qu'ils ne donneront qu'à regret, chez quelques-uns peut-être une opposition décidée.

« Il vous faudra chercher votre principal soutien chez ceux qui, s'ils ne font pas habituellement opposition au gouvernement, ne lui sont du moins attachés par aucun lien, et peut-être ne sont pas même favorablement disposés envers lui. Pouvez-vous compter sur eux pour vous donner, en faveur de cette mesure, une active coopération?

« Sans nul doute ils s'associeront au principe de la mesure. Ils vous aideront à établir l'égalité des priviléges politiques; mais il y aura beaucoup de détails qui seront presque aussi importants que le principe; par exemple il y aura les garanties (quelles qu'elles soient) à assurer aux intérêts protestants, et il sera de la plus grande importance de les faire passer avec l'assentiment général, et à une majorité imposante.

« Si elles passent autrement, on aura jeté des semences de mécontentement et d'agitation pour l'avenir. SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 401

« Réfléchissez sérieusement à tout cela. Si on s'occupe de cette question, il n'y a évidemment d'autre alternative sûre

que de la régler.

« Il faut mettre de côté toute considération d'intérêts individuels et de sentiments privés. Sentant vivement, comme je le fais, ce qui est désirable pour faire réussir cette mesure, je vous affranchis de toute difficulté quant à moi personnellement.

« Non-seulement je consens à ne me retirer qu'au moment qui paraîtra le plus favorable; non-seulement je vous promets que, hors des affaires (quels que soient les sacrifices publics ou particuliers que je prévois), je vous donnerai ma cordiale coopération pour le règlement de cette question, et que je soutiendrai cordialement votre gouvernement; mais j'ajoute à cela mon opinion, bien décidée et bien positive, qu'il serait plus utile, pour arriver à régler cette question d'une manière satisfaisante, de confier à d'autres mains que les miennes le soin d'introduire la mesure dans la chambre des Communes et de la suivre dans son cours.

« Je suis, mon cher duc de Wellington, toujours bien fidèlement tout à vous.

« ROBERT PEEL. »

Vingt ans se sont écoulés depuis que cette lettre a été écrite. En la lisant aujourd'hui, mon cœur et ma conscience rendent témoignage, au dedans de moi, de la parfaite sincérité des conseils que je donnais alors et des déclarations que je faisais; ils rendent également témoignage que cette lettre avait été écrite dans la prévision des peines auxquelles m'exposerait la marche que je comptais suivre, de la rage des partis, de mon échec à l'université d'Oxford, de l'éloignement d'amis personnels, de l'interruption dans les rapports de famille.

Quant à d'autres peines, telles que la perte de mes

emplois et de la faveur royale, je ne condescendrais pas à en faire mention si ce n'étaient pas les plus douloureuses aux yeux de ceux dont l'esprit bas et vulgaire ne saurait apprécier des motifs plus élevés de conduite politique.

Mon jugement peut être erroné. Il ne peut être impartial: trop grand est l'intérêt que je porte au résultat de cette politique, en ce qui concerne du moins ma renommée à venir; cependant je ne me trompe sûrement pas en croyant que, lorsqu'on aura examiné avec calmeet sans passion les circonstances diverses sur lesquelles se fonda ma décision, quand on aura réfléchi à l'état des partis politiques, aux discussions récentes du Parlement, au résultat de l'élection de Clare et aux perspectives qu'elle ouvrait, aux représentations pressantes et énergiques du gouvernement de l'Irlande, au danger toujours croissant d'avis opposés dans le cabinet et de décisions contradictoires dans les deux chambres du Parlement, à la nécessité d'établir en Irlande un système de police très-énergique, à l'impossibilité, lors même que cela aurait pu être sage, de faire de cette police un corps coercitif, sûrement quand on aura réfléchi à tout cela, je n'ai pas tort de croire qu'on ne m'accusera pas plus tard d'avoir inutilement et avec précipitation, et encore moins d'avoir traîtreusement et malhonnêtement conseillé de tenter de régler cette question si longtemps pendante, et qui avait pendant tant d'années empêché la coopération cordiale des hommes politiques, et fait de l'Irlande une arène pour les luttes politiques les plus acharnées, renouvelées chaque année sans que la couronne eût le moyen d'interposer son autorité.

Le mémoire suivant, que j'avais joint à ma lettre du 11 août, est un commentaire de celui que m'avait fait parvenir le duc, et que je lui avais renvoyé. SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 403

Le duc a sans nul doute conservé son mémoire : on pourra juger de la nature des suggestions qu'il contenait par les réponses que j'y fis.

#### Mémoire de M. Peel.

(Particulier et très-confidentiel.)

14 août 4828.

« S'il est une fois résolu que le gouvernement doit tenter un effort pour régler la question catholique, on ne peut, je crois, avoir qu'un avis; c'est qu'autant que possible, il faut la régler complétement.

« Des concessions partielles n'auraient aucune utilité: elles donneraient aux catholiques romains du pouvoir sans leur donner satisfaction. Si on se décide à se relâcher sur le système actuel d'exclusion, il faut en même temps envisager la question dans tous ses détails et se préparer à la discuter et à la régler sur tous les points.

« Mais chaque point de cette question demande l'examen le plus sérieux, et je désapprouverais fortement qu'on prît une décision positive sur un seul point, sans avoir fait les recherches les plus minutieuses et sans y avoir mûrement réfléchi.

« S'il est une fois reconnu que le gouvernement du roi veut tenter de régler cette question sur des bases larges et justes, il n'y aura nulle nécessité de prendre, sur les points de détail, une décision immédiate et irrévocable.

« Les trois grands points qui devront d'abord ètre pris en considération sont ceux-ci :

« 1° Le pied sur lequel seront placés les catholiques romains quant à la jouissance des priviléges politiques.

« 2º Quel arrangement fera-t-on par rapport au droit électoral en Irlande?

« 3° Quels seront à l'avenir les rapports de la religion catholique romaine avec l'État?

« Sur ces trois questions si importantes, la dernière est celle qui entraîne de beaucoup les plus grandes difficultés.

« Je les examinerai l'une après l'autre dans l'ordre où je

les ai placées.

« Ma réponse à la première demande,—quelle sera la condition des catholiques romains quant aux privilèges politiques? — est fort courte. Je réponds immédiatement : l'égalité, l'égale capacité entre tous les citovens de jouir des emplois et des distinctions de l'État,

« Je ne prétends pas qu'il ne doive y avoir quelques exceptions quant à des emplois particuliers, mais je crois que le principe dirigeant doit être l'égalité des droits politiques.

- « En vous écartant de ce principe, vous ne gagneriez rien sous le rapport de la sécurité; vous perdriez l'avantage et la bonne grâce d'avoir cédé, et vous enlèveriez à votre règlement de la question le caractère de la durée pour l'avenir. A l'heure qu'il est, les catholiques romains d'Irlande peuvent être appelés à presque tous les emplois, à l'exception des emplois judiciaires et des positions élevées dans le gouvernement.
- « Si vous leur ouvrez la porte à ces emplois, où vous arrêterez-vous? Vous ne fonderez vos combinaisons sur aucun principe clair, et ce sera un mal funeste.
- « Lorsque vous aurez abandonné le système actuel qui exclut légalement les catholiques, ce sera à la couronne et à ses conseillers de veiller à ce que leur influence et leur pouvoir ne deviennent pas excessifs, en tant du moins que les emplois civils donnent du pouvoir et de l'influence.
- « Les catholiques romains pourront être appelés à remplir tous les emplois, mais ils n'y auront pas de droit; peu importe qu'ils puissent remplir telle ou telle place; si la couronne et le gouvernement étaient disposés à les favoriser outre mesure, leur exclusion de cinq ou six emplois servirait de peu, tandis qu'on pourrait les appeler à cinquante ou soixante fonctions munies de priviléges dont ils pourraient grandement abuser.

- « Dans l'état présent des affaires, nul arrangement ne serait définitif tant que les catholiques romains seraient exclus du Parlement.
- « Il serait évidemment peu sage de les admettre au Parlement et de les exclure des faveurs de la couronne.
- « Il v a cependant une question qui se rattache à cette portion du sujet, et qui mérite une sérieuse considération.
- « Limitera-t-on le nombre des catholiques romains qui pourront siéger en même temps au Parlement, ou bien restreindra-t-on, comme on l'a déjà proposé, le droit des membres catholiques romains pris individuellement, quant au vote sur certaines questions relatives à l'Église établie?
- « Je ne crois pas qu'on porte atteinte au grand principe de l'égalité des priviléges politiques en limitant le nombre des catholiques romains qui pourraient sièger en même temps au Parlement.
- « Vous limitez le nombre des membres siégeant pour l'Écosse et pour l'Irlande; vous avez le droit de limiter le nombre de ceux qui représentent une classe particulière d'individus, si vous y voyez une nécessité suffisante.
- « Je crois, que, des deux propositions ci-dessus énoncées, la limitation du nombre est beaucoup moins sujette à objection que l'autre qui enchaînerait ou plutôt qui enlèverait à un membre du Parlement l'exercice de son droit sur des questions mal définies.
- « Quant à la chambre des Lords, en aucun cas il ne serait probablement nécessaire de limiter le nombre. Vous savez le nombre actuel des pairs catholiques romains.
- « Les conversions à la foi catholique romaine ne sont pas fort à craindre, et la couronne peut en empêcher l'accroissement en refusant de créer un pair catholique romain.
- « Mais, dans la chambre des Communes, vous pourriez avoir, et vous auriez promptement, selon moi, un nombre très-considérable de membres catholiques romains. Si même après les concessions faites aux catholiques romains, l'esprit de parti continuait, s'il existait encore, comme je le crois

probable, des intérêts et des vues séparées, vous pourriez régler comme vous voudriez la franchise électorale; vous auriez toujours, soyez en certain, une grande quantité de membres catholiques romains.

« Vous pourriez enlever la faculté de voter à la classe la plus inférieure de chaque comté; mais dans une grande partie de l'Irlande, quelle que soit la loi électorale, la majorité des électeurs se composera toujours de catholiques romains.

« Si vous enlevez la faculté de voter aux électeurs pauvres, vous augmenterez l'influence de la classe qui vient après la leur, classe peut-être un peu plus indépendante des prêtres,

mais aussi plus indépendante des propriétaires.

« Il faut aussi se rappeler ce qu'on oublie souvent en calculant quel serait le nombre probable des membres catholiques romains; c'est que, outre les comtés irlandais et les bourgs irlandais, d'autres endroits pourront nommer au Parlement des catholiques romains.

« Pourquoi le duc de Norfolk n'aurait-il pas une aussi grande influence sur les bourgs que lord Darlington ou lord

Hertford?

- « Je crois très-probable qu'un pair ou un membre des communes catholique romain très-riche aurait de plus puissants motifs qu'un protestant pour chercher à augmenter une telle influence.
- « Un parti qui lutte pour avancer, pour obtenir l'égalité non-seulement dans les priviléges, mais dans le pouvoir, est plus actif qu'un parti qui les possède; et l'état actuel de la franchise électorale en Angleterre amènerait dans les bourgs d'Angleterre l'élection d'un nombre de catholiques romains trop considérable, eu égard à leur fortune, à leur influence, ou à leur nombre relatif.
- « D'un autre côté, on pourrait dire qu'on ne prend aucune précaution contre l'élection d'un nombre trop considérable de presbytériens ou de dissidents de toute sorte; qu'une coalition de membres catholiques romains, faite dans le but de servir les intérêts catholiques romains, serait

repoussée par une coalition opposée beaucoup plus puissante, et que la couronne pourrait exercer sur les catholiques romains, en vue de leur interdire toute coalition dangereuse, l'influence qu'elle exerce sur d'autres individus et d'autres partis.

« Cependant la limitation du nombre des membres catholiques pourrait être très-utile en ce qu'elle donnerait des garanties suffisantes au sentiment protestant; et toute garantie compatible avec le grand point du règlement définitif de cette question doit être regardée favorablement, parce qu'elle atténuerait l'inquiétude et les craintes des protestants.

« A ce point de vue, il ne faut rejeter légèrement aucune des garanties offertes par les partisans des prétentions des catholiques romains.

« Dans son mémoire, le duc de Wellington propose, en ce qui concerne le Parlement, la suspension annuelle des lois qui excluent du Parlement les catholiques romains.

« Ne serait-il pas très-difficile, au point de vue constitutionnel, de donner à un membre du Parlement, par un règlement exprès, la mesure exacte de la durée de son siége, mesure qui serait autre que celle qui est en vigueur, c'est-àdire la durée d'un Parlement?

α Il faut prendre grand soin de ne pas embarrasser la question de difficultés constitutionnelles qui n'y auraient pas naturellement trait.

« La révision des serments est un point important, mais cependant d'une importance secondaire. Les serments actuellement prononcés contiennent des déclarations dont on pourrait probablement se dispenser, et impliquent des soupcons contre lesquels, s'ils étaient fondés, ces mêmes serments ne fourniraient que des garanties fort imparfaites.

a Il y aurait peu d'avantage à exiger, de ceux que vous êtes disposés à admettre à l'égalité des priviléges politiques, la déclaration que le pape ne peut ni excommunier ou déposer un roi, ni les relever eux-mêmes de l'obligation d'un serment solennel. « On pourrait peut-être substituer, aux serments qu'on exige en ce moment, quelque déclaration plus convenable, et en même temps plus courte.

« Secondement : en ce qui touche la franchise électorale.

« Le mémoire du duc de Wellington propose qu'on n'admette au vote que les électeurs qui payent annuellement pour les charges locales, quelles qu'elles soient, une somme de cinq livres sterling.

« Le principe est très-bon, mais on ne devrait le mettre en pratique qu'après s'être soigneusement assuré de l'effet que cela produirait dans différents comtés de l'Irlande.

« Je ne doute pas qu'il ne soit absolument nécessaire d'établir un criterium de la propriété. Il ne suffit pas d'enlever le droit de voter au possesseur d'un bien de 40 shellings de revenu, grevé d'une rente viagère de même valeur, si on laisse le droit de voter au possesseur de l'usufruit.

« Cela formerait bientôt un corps de possesseurs d'un usufruit de 40 shellings aussi sujets à objection que les électeurs actuels.

« Ce qui rendrait difficile de prendre, comme qualification électorale, la somme des contributions aux charges locales, c'est qu'en agissant ainsi on n'aurait qu'un état très-incertain et très-imparfait de la propriété en Irlande.

« L'évaluation des biens fonds sur lesquels on règle les charges locales est d'ancienne date, et la conséquence est une distribution très-inégale du fardeau. Ainsi, dans un comté ou dans une portion d'un comté, un homme très-peu riche paye peut-être cinq livres pour l'impôt du comté, tandis que dans un autre comté, ou dans une autre portion du même comté, une personne beaucoup plus riche sera peut-être exclue du droit de voter, parce qu'elle n'aura pas été taxée à une valeur assez élevée.

« Il y aurait une autre difficulté. Un comté dont les dépenses seraient soigneusement gouvernées aurait en proportion moins d'électeurs qu'un autre comté négligent et prodigue dans l'application des impôts : l'effet de l'économie et de la diminution des dépenses serait donc d'enlever au comté quelques-uns de ses électeurs.

« Je crois que cinq livres sterling seraient une somme beaucoup trop élevée à prendre comme taux du droit de voter; mais il serait très-difficile de fixer une somme déterminée avant d'avoir soigneusement recherché quel serait l'effet pratique d'une telle mesure dans les différents comtés.

« Troisièmement : Les règlements à établir en ce qui touche les rapports de la religion catholique romaine avec l'État.

« J'ai déjà fait remarquer, et je répète ici, que c'est là la grande difficulté, et qu'il faut l'examiner soigneusement comme préliminaire de tous les autres points de cette question.

« Il faut d'abord se demander s'il vaut mieux laisser la religion catholique sur le pied où elle est actuellement, tolérée, mais non pas encouragée par l'État, ou bien lui donner un établissement partiel et le degré de sanction et d'autorité qu'on lui donnerait inévitablement en faisant payer ses ministres par l'État.

« En ce qui concerne les catholiques romains, vous êtes, je crois, parfaitement libres de laisser la religion catholique romaine dans l'état où vous la trouvez. Peut-être serait-il d'une honne politique d'agir autrement, mais si vous ne le faites pas, on n'aura pas le droit de se plaindre.

« Les sujets du roi qui n'appartiennent pas à la religion établie peuvent avoir des droits très-sérieux à l'égalité des priviléges politiques, mais ils ne peuvent avoir la prétention que les ministres de leur religion soient payés par l'État.

« L'admission d'une telle prétention des catholiques romains amènerait de semblables prétentions chez les dissidents de ce pays qui contribuent de la même façon au soutien de leur propre croyance, et aussi à celui de la religion établie ; et lors même que vous refuseriez de reconnaître le droit , il faudrait mûrement peser les conséquences qu'aurait un tel précédent.

« Si vous donnez 300,000 livres sterling par an pour le soutien du clergé catholique romainen Irlande, les dissidents protestants d'Angleterre ne se plaindront-ils pas d'être obligés de contribuer au soutien de deux Églises, à moins que vous ne preniez aussi en considération la situation de leur propre Église?

« Ne rencontrerez-vous pas, parmi les classes religieuses de la communauté, une profonde répugnance à contribuer en aucune manière à la propagation ou au soutien des doctrines de l'Église de Rome, répugnance basée sur des motifs plus élevés que le déplaisir de payer un impôt? Le nom même de notre foi vient d'une protestation contre ces doctrines, et il faut avoir le plus grand soin d'empêcher une ébullition de l'esprit religieux, plus difficile à combattre que des préjugés ou des craintes politiques.

« Dans cette question tout est plein de difficultés; je ne veux pas dire de difficultés insurmontables, mais je m'y attache pour prouver la nécessité absolue d'un examen sérieux

et approfondi.

« Si l'État s'engage à payer les prêtres catholiques romains, leur permettrez-vous, ou non, de recevoir de leurs paroissiens des redevances, des offrandes à Pâques, etc., etc.?

- « Pourrez-vous effectivement les empècher de recevoir de tels payements, eu égard à l'influence qu'ils possèdent?
- « S'il reçoivent, outre leur traitement fixe, de tels dons, leur condition ne sera-t-elle pas meilleure que celle du ministre de l'Église établie dans un grand nombre de paroisses en Irlande?
- « A supposer même que vous les empêchiez effectivement de recevoir de tels payements, il faudra donc faire déclarer par la loi que l'Église catholique romaine d'Irlande célébrera gratuitement ses cérémonies, le baptême, le mariage, etc., etc.

« Il ne faut pas oublier quel effet cela pourra avoir parmi les classes inférieures protestantes, et dans les cas de mariage mixte entre protestants et catholiques. Le non-payement des honoraires pourrait être un très-puissant stimulant à la conversion d'un paysan.

« Et même en admettant qu'il y a, au payement des prêtres catholiques romains, d'assez grands avantages politiques pour qu'il faille surmonter toutes les difficultés ci-dessus mentionnées, je crois qu'il faudrait prendre une mesure beaucoup plus étendue que le simple don fait par la couronne d'une licence pour officier.

« Je fais allusion à la proposition énoncée par le duc de

Wellington dans son mémoire.

« Je crois que le simple don d'une licence dégénérerait bientôt en une forme, en un pouvoir nominal qu'on n'exercerait jamais, qui ne donnerait à la couronne nul contrôle réel, mais qui transmettrait à la personne munie d'une licence la sanction et l'autorité venant de la couronne.

« Refuserait-on jamais une licence, excepté dans un cas

notoire d'indignité?

« Si le Parlement votait annuellement une somme de 300,000 livres pour le soutien du clergé catholique romain, et que le gouvernement appliquât cette somme au payement des ministres de l'Église romaine d'Irlande, en leur accordant une licence pour l'accomplissement de leurs fonctions spirituelles, un tel arrangement ne serait-il pas en réalité, sans être une mesure positive, l'abolition virtuelle et complète, sinon le rappel, des lois qui défendent les rapports avec Rome?

« Une partie de la somme votée devra probablement être employée au payement des prélats catholiques romains; sinon, quelle sera l'utilité de cet arrangement?

« Si on en dispose ainsi, l'Etat peut-il affecter d'ignorer que l'évêque qu'il paye a reçu du siége pontifical le droit

d'être évêque?

« Le mode de nomination et toutes les particularités qui s'y rattachent se trouvent en détail dans les témoignages rendus par les prélats catholiques romains devant les comités du Parlement. « Si, munis de ces renseignements, vous payez ces prélats sans demander d'autres informations, ou sans suggérer d'autres règlements, pourrez-vous ensuite remettre en vigueur, avec loyauté, dans quelque cas que ce puisse être, les pénalités oubliées du statut de *Præmunire?* Il me semble qu'en accordant aux prélats et aux prêtres catholiques romains des licences pour l'exercice de leurs fonctions spirituelles, et en tirant en même temps leur salaire du trésor public, la couronne reconnaîtrait de l'autorité du siége pontifical tout ce qui est nécessaire à l'exercice de ces fonctions.

« Ce que nous accordons, nous l'accordons en notant, sur les registres du Parlement, qu'il y a des rapports constants

entre l'Église d'Irlande et le siége de Rome.

« Je ne chercherai pas à savoir s'il y aurait quelque avantage important à inspecter et à régler ces rapports; tout ce que je dis à présent, c'est que je doute qu'en les inspectant et en les régularisant on reconnût plus complétement l'autorité du siège pontifical qu'en chargeant la couronne d'accorder des licences et de payer des prêtres.

« Je conclus ce mémoire en faisant remarquer que je l'ai écrit très-rapidement, et que je l'ai fait plutôt pour poser des questions à peser et à examiner à fond, que pour exprimer des opinions très-décidées sur les points auxquels j'ai fait

allusion.

« ROBERT PERL. »

Brighton, 44 août 4828.

Le duc de Wellington m'accusa réception de ce mémoire dans la lettre suivante :

## Le duc de Wellington à M. Peel.

Londres, 13 août 1828.

« Mon-cher Peel,

« Je n'ai pas répondu hier à votre lettre sur la question

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 413 des catholiques romains, parce que j'ai été obligé d'aller de bonne heure à Windsor, et que je voulais communiquer ce que vous m'écriviez au lord chancelier, que je devais rencontrer au château.

« Je n'ai pas la prétention de discuter ici les différents points que vous traitez dans votre lettre et dans le mémoire, mais je compte le faire quand j'aurai plus de loisir.

« En attendant, je vous dirai que je n'ai communiqué vos papiers qu'au chancelier; Goulburn n'est pas ici, et je ne lui avais pas montré mes lettres, ni fait plus que de mentionner simplement la chose devant lui.

« J'ai dit au roi que cela n'irait pas plus loin que vous et le lord chancelier pour le moment.

« Je n'ai pas dit au roi ce que vous pensez, ni rien de plus que ce qui est contenu dans le premier paquet.

« Le lord chancelier doit sièger à la cour de chancellerie jusqu'au 19 ou 20, et il ne lui sera commode de discuter avec nous cette question que quelques jours après.

« On me conseille d'aller passer quelque temps à Cheltenham; si cela ne vous dérange pas, je fixerai un jour dans la première semaine de septembre, pour que nous nous réunissions, le lord chancelier, vous et moi.

« Toujours, mon cher Peel, etc., etc.,

« WELLINGTON, »

Je laissai au duc de Wellington le soin de décider quelle serait la manière et l'époque préférables pour donner communication au roi et aux membres du gouvernement de la question sur laquelle roulait notre correspondance récente.

Je le fis non-seulement à cause des égards que je devais au duc comme chef du gouvernement, mais à cause de la confiance illimitée que j'avais dans son intégrité et dans sa discrétion.

#### IV

Sur les débats dans l'intérieur du cabinet et entre le roi George IV et le cabinet pour l'émancipation des catholiques.

### (Pages 268-310.)

Je reviens maintenant sur la position du gouvernement dans la question catholique et sur mes rapports avec le duc de Wellington à ce sujet.

J'ai déjà fait remarquer que j'avais complétement remis au jugement du duc de Wellington le choix du moment où les communications nécessaires devraient être faites au roi, aux membres du gouvernement, et aux pairs du Parlement, tant laïques qu'ecclésiastiques, avec lesquels il paraîtrait convenable d'entrer préalablement en explication.

A la fin de 1828, il y avait peu ou point de progrès dans la situation; les difficultés contre lesquelles le duc de Wellington avait à lutter n'étaient pas encore écartées.

Plusieurs événements de nature à augmenter ces difficultés s'étaient passés dans le cours de l'année.

Au mois de mai s'était accomplie la retraite de M. Huskisson et des amis qui marchaient avec lui.

Au mois d'août la charge de grand-amiral avait été enlevée au duc de Clarence (l'héritier présomptif du trône).

Les circonstances qui amenèrent cette destitution sont expliquées dans la lettre suivante du duc de Wellington, en date du 13 août :

# Le duc de Wellington à M. Peel.

13 août 1828.

### « Mon cher Peel,

- « Je vous renvoie votre correspondance avec le duc de Clarence, en y joignant la mienne au sujet de sa récente croisière, qui a abouti à sa démission de la charge de lord grand amiral.
- « Après avoir écrit au roi, le premier courant, une lettre conforme à ce qui avait été convenu dans le cabinet, j'avais l'intention de ne plus revenir sur ce qui s'était passé, à moins que, par sa conduite, le duc ne nous obligeât à reprendre connaissance de cette affaire, au moment de son arrivée à Londres.
- « Il vint à Londres le 7, et se conduisit très-grossièrement envers Cockburn; en un mot il le mit complétement de côté, envoyant ses ordres au conseil par l'intermédiaire de sir Edouard Owen. Je vis Cockburn et Croker dans l'après-midi, et le lendemain matin tous deux déclarèrent que la machine ne pouvait plus marcher.
- « En conséquence je consultai le cabinet le 8, et, avec son assentiment, j'écrivis au duc la lettre du 8, ayant appris qu'il avait quitté Londres avant que j'eusse passé chez lui.
- « La correspondance expliquera le reste. Je l'envoyai à mesure au roi, et je reçus dimanche la dernière lettre du roi; je l'expédiai au duc, à Bushy; il me répondit immédiatement, et écrivit au lord chancelier pour lui dire qu'ayant donné sa démission, l'entrevue avec sa seigneurie fixée pour le lendemain n'aurait pas lieu.
- « Il était parfaitement clair que le duc s'était mépris sur le sens de la lettre du roi, qui lui donnait l'alternative ou d'obéir à la loi ou de se démettre de sa charge. Ayant vu le roi hier, j'ai engagé Sa Majesté à expliquer le sens de sa lettre au duc.
  - « Le roi donna cette explication en présence du lord

chancelier et pressa le duc de ne pas prendre le parti de refuser d'obéir à la loi. C'est alors que la vérité se fit jour : Son Altesse Royale ne voulait rester en fonction que si sir George Cockburn était renvoyé.

« Son Altesse Royale répéta plus tard la même chose au chancelier. Il dit qu'il ferait tout ce qu'on désirait, qu'il n'avait nulle raison de se plaindre de moi ni du roi, mais que, quant à sir George Cockburn, il avait à se plaindre de

lui, et qu'il devait être renvoyé.

« Je parlai au roi après le dîner, et j'expliquai à Sa Majesté que Son Altesse Royale avait maintenant placé la question sur son vrai terrain, mais que je devais déclarer à Sa Majesté qu'il n'était pas possible de destituer un gentleman qui avait fait son devoir, sans autre motif que sa remontrance contre une violation de la loi commise par le duc.

« Son Altesse Royale n'est donc plus en fonction. Nous devons aviser aux arrangements à prendre en conséquence,

et cela sans perdre de temps.

« Selon moi, il faut mettre lord Melville à l'amirauté et lord Ellenborough au bureau du contrôle. Je voudrais qu'il conservât le sceau privé, désirant, pour des raisons que je développerai dans une autre lettre, garder cette charge à la disposition du gouvernement jusqu'à une époque plus avancée de l'année.

« Tout à vous, etc.,

« WELLINGTON. »

Le projet du duc de Wellington à l'égard du sceau privé, projet dont il est question dans le dernier paragraphe de la lettre ci-dessus, était de garder cette charge en réserve, afin qu'elle fût disponible dans le cas où je sortirais des affaires. Il pensait que cela pourrait faciliter les nouvelles combinaisons qui deviendraient alors nécessaires.

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 417 En m'écrivant, le 16 août, le duc de Wellington me disait:

# Le duc de Wellington à M. Peel.

46 août 4828.

« Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la démission du duc de Clarence : je la regarde comme très-fâcheuse. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter ce résultat, tout, sauf de sacrifier Cockburn. Je savais le désir du roi que le duc de Clarence restât en fonction, et j'espérais qu'il le déciderait à reprendre sa démission. »

Revenant dans la même lettre sur le sceau privé, le duc me disait:

« J'ai l'intention de ne point pourvoir à la charge de lord du sceau privé, parce que je suis dans la nécessité de me prémunir contre des malheurs futurs.

« Je ne vous regarde comme engagé à rien; mais je ne puis pas ne pas songer au cas très-possible où vous vous trouveriez obligé de nous abandonner à nous-mêmes. Dans ce cas, il me faut pouvoir disposer de tous les moyens possibles de faire marcher le gouvernement du roi, et si je le pouvais, je laisserais subsister encore d'autres vacances.

« Tout à vous, etc.,

« WELLINGTON. »

Une difficulté nouvelle vint se joindre à celle qu'avaient produite la séparation de M. Huskisson et de ses amis et la cessation de nos rapports officiels avec le duc de Clarence; à la fin de l'année, il devint nécessaire d'annoncer à lord Anglesey qu'il était de notre devoir de conseiller au roi de placer en d'autres mains le gouvernement de l'Irlande.

Comme les circonstances qui nous contraignirent à présenter au roi cet avis sont rapportées en détail dans les discours prononcés le 4 mai 1829 dans la chambre des Lords par lord Anglesey et le duc de Wellington, et comme, dans le cours de la discussion, la correspondance à ce sujet entre le duc et lord Anglesey a été lue et reste annexée au procès-verbal, je me dispense de m'étendre plus au long sur cette question.

Lord Anglesey ayant été rappelé, le duc de Wellington proposa à lord Bathurst, l'un de nos collègues, de se charger de la lieutenance d'Irlande.

La lettre suivante du duc de Wellington annonce l'insuccès de cette proposition, et montre la difficulté qu'il y avait à pourvoir convenablement au gouvernement de l'Irlande, dans l'état de division où étaient les opinions sur la question catholique. Elle montre aussi qu'à la fin de 1828, rien n'avait été définitivement conclu sur la question catholique et la position que prendrait le gouvernement dans cette question.

# Le duc de Wellington à M. Peel.

30 décembre 1828.

# « Mon cher Peel,

« J'ai des nouvelles de lord Bathurst en réponse à ma lettre sur la lieutenance d'Irlande. Il refuse positivement.

« Tout est dans la question catholique. Si nous en venons à céder, nous trouverons ce qu'il nous faut; si nous prenons le parti contraire, j'ai bien peur qu'il ne nous soit difficile de trouver quelqu'un avec qui lord Francis consente à rester.

« Lord Bathurst pense que lord \*\*\* ne nous serait pas fort utile.

« Croyez-moi, etc.,

« WELLINGTON, »

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 419

Dans tous les cas où nous avions été amenés à renoncer aux services officiels de tant de personnes éminentes ou distinguées, je m'étais trouvé entièrement et cordialement d'accord avec le duc de Wellington sur la nécessité de ces séparations.

Mais comme, à une seule exception près, ces hommes auraient concouru avec zèle à nos efforts pour régler la question catholique, la perte de leur appui dans un moment si critique était particulièrement malheureuse.

La principale difficulté c'était le roi. Au commencement de janvier 1829, Sa Majesté n'avait point encore donné son consentement à ce que les affaires d'Irlande dans leur ensemble, y compris la question catholique, fussent prises en considération par ses serviteurs confidentiels. Dans ses entrevues avec le duc de Wellington, dans le cours de l'automne, le roi avait manifesté beaucoup d'inquiétude et d'irritation, et n'avait montré jusque-là aucune disposition à se relâcher de l'opposition qu'il avait faite (au moins dans les dernières années) à ce que son gouvernement s'occupât des prétentions des catholiques romains.

On retrouve, dans la Vie de lord Eldon par M. Twiss, le récit des conversations qui eurent lieu entre le roi et lord Eldon en mars et avril 1829. Le roi s'y exprime avec force sur ce sujet, et il déclare qu'il ne s'était décidé qu'avec beaucoup de peine et une grande répugnance à suivre l'avis que lui avaient donné ses ministres.

D'après lord Eldon, Sa Majesté aurait dit « qu'Elle était bien tourmentée, bien matheureuse, que sa situation était terrible, que si Elle donnait son consentement au bill sur l'émancipation des catholiques romains, Elle irait aux eaux sur le continent et de là dans le Hanovre; qu'Elle ne remettrait plus les pieds en Angleterre, et que ses sujets pourraient trouver un roi catholique dans le duc de Clarence. »

En rapportant la conversation de quatre heures qu'il eut avec le roi le 28 mars, lord Eldon s'exprime ainsi : « Sa Majesté employa presque tout son temps à exposer ce qui, d'après Elle, s'était passé lorsque M. Canning devint ministre; Elle affirma positivement que M. Canning n'avait jamais voulu, qu'il s'était engagé à ne jamais vouloir permettre que le repos du roi fût troublé par la question catholique. Elle blâma tous les ministres qui s'étaient retirés lors de la nomination de Canning, et dit en substance que c'était leur retraite, et non Elle, qui avait fait Canning ministre. »

Il doit y avoir eu, sans nul doute, quelque méprise dans l'esprit du roi sur l'engagement ou les intentions de M. Canning au sujet de la question catholique. Je me crois certain que M. Canning n'aurait pas accepté le pouvoir, au prix d'engagements ou d'assurances qui auraient eu pour effet de le placer, lui et son gouvernement, à propos de la question catholique et dans ses rapports avec George IV, dans la situation où s'étaient trouvés certains de ses prédécesseurs à l'égard de George III.

Quoi qu'il en soit, on croyait assez généralement qu'en appelant M. Canning au poste de premier ministre, Sa Majesté avait donné, à l'archevêque de Cantorbéry et à d'autres évêques, l'assurance que ses opinions personnelles sur la question catholique étaient celles de son père, et qu'Elle était déterminée à résister jusqu'à la dernière extrémité au rappel des lois sur les incapacités politiques.

Dans tous les entretiens que j'ai eus avec Sa Majesté à ce sujet, sa détermination de maintenir ces lois a toujours été exprimée avec la plus grande force. SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 421

Dans une lettre que je reçus de Sa Majesté, en 1824,

Elle s'exprimait ainsi:

#### Le roi à M. Peel.

(Extrait.)

49 novembre 4824.

« Les sentiments du roi sur l'émancipation des catholiques sont ceux de son vénéré et excellent père. Le roi ne pourra et ne voudra jamais s'en départir. »

Toutes les déclarations postérieures du roi furent dans le même sens. Les événements qui se passaient en Irlande, l'agitation systématique et la conduite peu mesurée de certains chefs catholiques, les discours violents et injurieux de certains autres, les actes de l'association qui usurpait les fonctions du gouvernement, le manque d'énergie et l'inertie que le roi reprochait au pouvoir exécutif de l'Irlande, ce furent la autant de causes qui irritèrent Sa Majesté et augmentèrent de plus en plus sa répugnance à revenir sur sa résolution bien déclarée de maintenir intacte la loi existante.

Au commencement de juin 1829, le duc de Wellington eut une entrevue avec l'archevêque de Cantorbéry, l'évêque de Londres et l'évêque de Durham. Il rechercha cette entrevue dans l'intention de mettre sous leurs yeux l'état des affaires d'Irlande, et dans l'espoir de les convaincre que les intérêts publics, surtout les intérêts qui devaient le plus éveiller leur sollicitude, exigeaient le règlement de la question catholique, et l'adoption d'autres mesures législatives qu'il serait vain de tenter sans ce règlement préalable. Si l'on avait pu trouver ces hautes autorités ecclésiastiques disposées à prendre favorablement en considération cette proposition, ou seulement à ad-

Mais dans l'entrevue à laquelle je fais allusion, ou dans une seconde entrevue qui suivit immédiatement la première, l'archevêque de Cantorbéry et les évêques de Londres et de Durham informèrent le duc de Wellington qu'ils ne pouvaient donner leur sanction à la conduite qu'on se proposait de tenir, et qu'il était de leur devoir de s'opposer fortement à ce que les incapacités des catholiques fussent levées.

La lettre suivante de l'évêque d'Oxford fut écrite après une visite à l'archevêque de Cantorbéry :

# L'évêque d'Oxford à M. Peel.

(Particulière.)

Thorpe Lee, 1er janvier 1829.

# « Mon cher Peel,

« Je n'ai que le temps de vous dire que je reviens à l'instant d'Addington, et que le duc a rapporté fort exactement les sentiments des trois évêques.

« Ils sont fermement hostiles aux concessions, et n'y consentiront sous aucune forme. Je regarde donc cette affaire comme réglée.

« Nous avons très-peu parlé du côté politique de la question, et il n'a pas été dit un mot sur votre situation persounelle.

« Si vous désirez me voir, faites-le moi savoir. En attendant il me faut prendre quelque temps pour réfléchir.

« Bien à vous.

« C. O. »

SUR L'EMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 423 Je commençai à craindre que les difficultés ne fussent insurmontables.

Nous avions l'opinion déclarée du roi, l'opinion déclarée de la chambre des Lords, l'opinion déclarée de l'Église, et toutes ces opinions étaient contraires aux mesures dont nous étions disposés à recommander l'adoption.

Ce que je craignais par-dessus tout, c'était que le roi, apprenant le résultat de la conférence du duc avec les évêques, ne fit une déclaration publique et formelle de la résolution où il était de maintenir les lois d'exclusion, comme une affaire de conscience et un devoir religieux, et qu'il ne prît ainsi, sur la question catholique, une position analogue à celle de son père, position qu'il deviendrait presque impossible à Sa Majesté d'abandonner plus tard, quelles que fussent les nécessités de la situation.

Jusque-là je m'étais bercé de l'espoir que le duc de Wellington serait en état de surmonter les difficultés qui s'opposaient à son entreprise, et qu'il me serait permis de sortir du pouvoir et de prêter, dans le Parlement, en qualité de simple membre, tout mon appui aux mesures projetées. Je m'étais proposé de sortir du pouvoir, par suite de l'opinion sincère que le sacrifice de mes fonctions rendrait ma coopération à l'œuvre du duc de Wellington plus efficace, bien plus que par tout autre motif. Tout ce qui s'était passé depuis ma lettre au duc, du 11 août 1828, m'avait confirmé dans l'impression que l'état de l'Irlande dans son ensemble devait être examiné par le cabinet, et que la question catholique devait être réglée sans plus de délai. Je me sentais par-dessus tout convaincu de ceci : tout obstacle insurmontable opposé brusquement à ce règlement, toute déclaration publique de

424

la part du souverain indiquant une hostilité avoyée, serait nuisible au bien public, et pourrait anéantir l'espoir de régler dans l'avenir, au moins d'une facon pacifique, la question qui s'était élevée entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Dans mes rapports journaliers avec le duc de Wellington, il m'était impossible de ne pas m'apercevoir qu'il commencait à désespérer du succès. Son constant désir avait été d'avoir égard à mon vœu de sortir du pouvoir, et de profiter de l'offre que je lui avais faite de ma coopération zélée et sincère comme simple particulier. Il savait que ce qu'il pouvait y avoir de plus pénible pour moi, en me démettant de mes fonctions, c'était de me séparer de lui dans un moment de difficulté sérieuse. A partir de l'instant où il était devenu le chef du gouvernement, il ne s'était pas écoulé un jour sans que des communications verbales ou écrites de la nature la plus intime n'eussent été échangées entre nous; il ne s'était pas élevé une question (et ma correspondance en fait foi) sur laquelle le concours d'opinion le plus complet et le plus cordial ne se fût établi entre nous.

Le moment approchait où, à cause de la réunion prochaine du Parlement, il deviendrait nécessaire d'adresser au roi une proposition formelle au sujet de la position de son gouvernement et de l'examen de l'état de l'Irlande. J'étais fermement convaincu que, si le duc de Wellington ne parvenait pas à se procurer le consentement du roi à la proposition qui devait être ainsi soumise à Sa Majesté, aucun homme public ne réussirait à se procurer cette adhésion et à triompher de l'opposition à laquelle il fallait s'attendre de la part de la chambre des Lords. Peut-être certaines personnes ont-elles pensé que la haute considération dont jouissait lord Grey, sa grande habileté et sa grande expérience politique lui auraient permis de sur-

monter ces diverses difficultés. Ajoutez à tant de qualités qui le rendaient si propre à ce rôle, que lord Grey avait l'avantage d'avoir été l'avocat ardent et constant des catholiques romains, d'être resté étranger aux administrations de M. Canning et de lord Ripon, et d'avoir des droits à l'estime et au respect de tous les partis, sans être enchaîné à aucun. Néanmoins j'avais les plus fortes raisons de croire que lord Grey n'aurait pas réussi dans une entreprise qui, dans le cas de son avénement supposé aux affaires, aurait été abandonnée comme désespérée par le duc de Wellington, et cela par le motif que le souverain n'aurait pas consenti à adopter l'avis de ses serviteurs au sujet de l'examen de la question catholique.

J'étais convaincu que la question catholique devait être réglée sans délai; j'étais résolu à ne rien faire qui pût en entraver ou en retarder le règlement; j'étais plein d'attachement pour le duc de Wellington et d'admiration pour la droiture de ses intentions et de sa conduite comme premier ministre; je portais le plus vif intérêt au succès d'une entreprise dans laquelle il s'était engagé par les motifs les plus purs et au nom d'un devoir public. Je me déterminai donc à ne pas insister sur ma sortie des affaires, et à offrir volontairement au duc ma coopération officielle, s'il la regardait comme indispensable. Par bonté et par égard pour moi, il s'était fait un scrupule de la réclamer.

Le 12 janvier 1829, j'adressai au duc la lettre suivante:

—Je retrouve la note ci-dessous sur le revers de la copie que j'en conserve: « Quand j'écrivis cette lettre, l'archevêque de Cantorbéry, l'évêque de Londres et l'évêque de Durham venaient d'avoir une entrevue avec le duc de Wellington, au sujet des mesures proposées pour le règlement de la question catholique, et de lui déclarer qu'ils

426 FRAGMENTS DU MÉMOIRE DE SIR R. PEEL croyaient de leur devoir de combattre fermement le plan proposé d'émancipation. »

## M. Peel au duc de Wellington.

(Particulière et confidentielle.)

Whitehall, 42 janvier 4829.

### « Mon cher duc de Wellington,

- « Malgré les entretiens journaliers et intimes que j'ai eus avec vous au sujet de l'état de l'Irlande et de la position du gouvernement dans la question catholique, j'ai cru qu'il était convenable de mettre sur le papier les vues générales que j'ai eu l'occasion d'exprimer sur des matières aussi importantes.
- « J'ai encore le sentiment que la conclusion à laquelle j'arrive dans le mémoire ci-joint devrait être suivie de ma retraite.
- « De toutes les démarches entre lesquelles je puis avoir à choisir, ma retraite est non-seulement la seule qui puisse me donner satisfaction, mais elle me paraît encore la plus propre à faciliter le règlement de la question catholique par une administration à la tête de laquelle vous vous trouveriez; car je ne me retirerais que pour donner le plus chaleureux appui à tout gouvernement dont vous seriez le chef, et pour faire une déclaration explicite des opinions que je mets par écrit.
- « Si je devais sortir des affaires pour résister à ces mesures, ou pour encourager la résistance d'autrui, je conçois que, dans l'état d'excitation où est le pays, ma retraite pourrait produire de sérieux embarras; mais je n'ai pas besoin de vous assurer que ma conduite en dehors des affaires serait tout l'opposé de cela. Je réitère donc la proposition que je vous ai faite, au mois d'août dernier, relativement à ma retraite.
- « Vous tiendrez compte de ma situation particulière, situation dans laquelle nul autre que moi ne se trouve. Si je res-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 427 tais au pouvoir j'aurais peut-être, ou, pour mieux dire, j'aurais probablement à faire passer dans la chambre des Communes une mesure à laquelle j'ai toujours été opposé.

« Mettant de côté toutes les considérations personnelles étrangères à la question, serais-je, dans mes rapports, soit avec ceux qui ont combattu, soit avec ceux qui ont approuvé cette mesure, dans une position qui permît de me confier avec avantage la défense d'un accommodement quelconque sur la question catholique?

« Je me crois obligé de vous dire que, dans mon opinion,

je ne serais point dans une belle position.

« Mais je ne veux garder aucune réserve avec vous; je connais toutes les difficultés de votre situation; je sais combien ces difficultés ont été récemment augmentées, tant par les communications qui ont eu lieu avec les évêques que par le rappel nécessaire de lord Anglesey.

« Vous rendrez justice aux motifs de la déclaration que je vais faire, et vous n'en profiterez qu'en cas d'absolue nécessité.

« Si après les communications que vous pourrez avoir avec le roi ou avec ceux qu'il vous semblera nécessaire de consulter, ma retraite vous paraissait un obstacle insurmontable à l'adoption de la conduite que je crois, à tout prendre, la moins sujette à objection, eu égard aux circonstances du temps, vous pourriez disposer de mes services en quelque qualité que ce fût.

« Croyez-moi, etc.,

« ROBERT PEEL. »

Cette lettre était accompagnée d'un mémoire que j'envoyai au duc de Wellington, dans le but de résumer officiellement et par écrit mes idées, et dans l'espoir de seconder le duc dans ses efforts pour amener le roi à autoriser ses serviteurs confidentiels à prendre en considération immédiatement, sans restriction ni exception, la situation générale de l'Irlande.

### Mémoire de M. Peel.

12 janvier 1829.

« Je crois le moment venu où le gouvernement de Sa Majesté doit être constitué de façon à lui permettre de délibérer, sur l'état de l'Irlande et sur tout ce qui s'y rapporte, d'après les mêmes principes que sur toute autre question de politique nationale.

« Je crois que la question catholique romaine ne peut plus rester ce qu'on est convenu d'appeler une question ouverte, et que les serviteurs de Sa Majesté doivent adopter collecti-

vement, à ce sujet, une politique arrêtée.

« Le pays ne peut rester ainsi livré à lui-même sur la question catholique romaine; les ministres du roi ne peuvent garder plus longtemps la neutralité au milieu de semblables débats et s'abstenir d'exprimer une opinion commune sur un tel sujet, sans que l'honneur du gouvernement, l'exercice de son autorité en Irlande et les intérêts permanents de l'établissement protestant ne soient gravement compromis.

« L'expérience doit nous avoir convaincus qu'en Irlande, ni un gouvernement divisé, ni un gouvernement uni d'opinion, mais dirigé en Angleterre par un gouvernement divisé, ne peut faire exécuter les lois avec cette vigueur et cette autorité que réclame l'état actuel des affaires d'Irlande.

« En ce qui touche aux débats du Parlement, je regarde la situation actuelle de l'administration comme n'étant pas tenable.

« A supposer qu'elle conserve l'attitude qu'elle a prise dans cette affaire, elle devra nécessairement choisir, au moment de la réunion du Parlement, entre l'une de ces deux conduites:

« Elle devra, ou rester dans l'inaction au sujet des affaires d'Irlande, ou proposer des mesures de répression, sans faire espérer aucune concession.

« Rester complétement inactif, ne rien proposer, n'expri-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 49

mer aucune opinion au sujet de l'Irlande, cela est entièrement impossible.

- « L'autre conduite est-elle praticable? Peut-on imposer de nouveaux freins, exiger, au nom du gouvernement, une extension de pouvoir, en faisant l'aveu qu'on n'a rien autre en vue?
- « Je ne veux pas examiner si le gouvernement, constitué tel qu'il l'est aujourd'hui, consentirait à l'adoption de cette conduite, parce que je crois qu'il est presque hors de doute qu'elle serait suivie d'insuccès, et que le résultat de l'insuccès deviendrait funeste au delà de toute expression.
- « Un seul fait suffit à prouver la probabilité de l'insuccès: dans la dernière session du Parlement, la chambre des Communes a décidé, par une majorité de six voix, que la question catholique devait être prise en considération, et qu'il était nécessaire qu'un accommodement intervînt.
- « Est-il probable que des mesures uniquement coercitives puissent traverser les diverses épreuves qu'elles ont à subir, en présence d'une majorité qui s'est déjà décidée en faveur d'une autre marche et d'un autre principe?
- « Il est vrai qu'en 1825 la chambre des Communes a voté le bill qui avait pour but la suppression de l'association catholique romaine; mais dans le cours de la même session, ce bill fut suivi d'un autre bill, voté aussi par la chambre des Communes, qui levait toutes les incapacités politiques des catholiques romains.
- « J'en reviens donc à ma première conclusion qui, je le crois, doit être celle de tout le monde : les choses ne peuvent rester comme elles sont; la position du gouvernement, au sujet de la question catholique et de l'Irlande, doit être changée.
- « Quelle marche suivra-t-on à la place de celle dont l'abandon est proposé?
- « Je réponds, en premier lieu, que le gouvernement doit être constitué de façon à pouvoir exprimer une opinion collective quelconque sur les affaires d'Irlande et les questions qui s'y rattachent.

« Je dis, de plus, que je ne vois aucun avantage à la formation d'un gouvernement qui ne s'appuierait, pour combattre les prétentions des catholiques, que sur des raisons de convenance et d'opportunité, ou qui accorderait aux catholiques romains quelques priviléges additionnels, sans entrer dans l'examen des autres questions qui se lient naturellement à la discussion de la question principale.

« Plus je reflechis sur ce sujet, plus je suis convaincu de ceci: le gouvernement, quel qu'il soit, doit choisir entre deux conduites: il doit, ou opposer une résistance absolue et unanime à la concession de nouveaux priviléges aux catholiques romains, ou prendre sans délai en considération l'état général de l'Irlande et chercher à opérer un accommodement satisfaisant, embrassant tous les points qui sont renfermés dans ce qu'on appelle la question catholique.

« Si l'on admet que telles sont bien les alternatives, il reste à rechercher quelle est celle des deux dont l'adoption est la plus praticable et la plus opportune.

« Peut-on adopter la première? Peut-on former un gouvernement au nom du principe de la résistance absotue? Peut-on le composer d'hommes ayant assez d'habileté et d'expérience de la vie publique pour remplir avec honneur les hautes charges de l'Etat? Peut-on disposer, dans la chambre des Communes, d'une majorité suffisante pour le rendre capable de maintenir le principe sur lequel il se sera fondé et d'expédier les affaires publiques?

« Personne ne peut nier, je crois, que, si un gouvernement semblable venant à se dissoudre brusquement, ou à se montrer incapable d'expédier les affaires, par suite de sa faiblesse dans la chambre des Communes, son insuccès aurait les conséquences les plus funestes, et grossirait les difficultés que présente la question catholique. Il rendrait inévitable le reglement de cette question dans le sens des concessions, et il diminuerant probablement les chances d'un reglement heureux et satisfaisant.

« Personne ne peut donc honnètement conseiller la for-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 431

mation d'un gouvernement exclusivement protestant, à moins de croire que ce gouvernement ne soit en état de se maintenir sur son terrain et de diriger avec honneur et succès l'administration générale du pays.

« L'état actuel de la chambre des Communes me paraît, à lui seul, un obstacle insurmontable au succès d'une telle

expérience.

« Il peut être fort utile de jeter un regard en arrière sur les délibérations de la chambre des Communes au sujet de

la question catholique.

a Depuis 1807 il y a eu cinq Parlements. Des élections générales ont eu lieu en effet en 1807, en 1812, en 1818, en 1820 et en 1826. Pendant la durée de chacun de ces Parlements, à une seule exception près, la chambre des Communes s'est prononcée en faveur de l'examen de la question catholique.

« C'est la chambre des Communes élue en 1818 qui a fait exception; mais la chambre n'a rejeté la prise en considération qu'à une majorité de deux voix, les votes s'étant

ainsi répartis:

« 243 voix contre la prise en considération,

« 241 pour.

« Pendant la période à laquelle je fais allusion, il y a eu, sans aucun doute, diverses décisions contraires à un examen de la question; mais il n'en est pas moins vrai que, dans le cours des quatre ou cinq derniers Parlements, la chambre s'est prononcée, d'une façon ou d'une autre, en faveur des tentatives faites pour régler cette question.

« La chambre des Communes élue en 1820 (qui a précédé immédiatement celle qui siège aujourd'hui) a envoyé deux fois à la chambre des Lords des bills qui levaient les incapacités politiques dont sont frappés les catholiques romains.

« La chambre des Communes actuelle s'est décidée en 1827 contre la question par une majorité de quatre voix (276 contre 272); mais dans la dernière session du Parlement. elle s'est décidée en faveur de la question par une majorité de 272 contre 266. Rien ne m'indique que des changements qui puissent modifier cette proportion se soient accomplis dans la chambre des Communes; et je ne conçois pas comment un gouvernement, formé au nom d'un principe en opposition avec l'opinion de 272 membres de la chambre des Communes, pourrait administrer les affaires publiques avec vigueur et succès.

« On dira peut-être : « Prononcez la dissolution du Parlement; » mais une dissolution immédiate est impossible. Les subsides de l'année ne sont pas encore votés; il serait inévitable de faire l'épreuve de ses forces, et une semblable épreuve déciderait sans doute du sort du gouvernement.

- « Et, à supposer même qu'une dissolution pût avoir lieu, l'état de la représentation de l'Irlande et l'effet d'une élection générale dans ce pays demanderaient une sérieuse attention.
- « Dans le cours de la dernière session, 93 membres irlandais ont voté sur la question catholique :
- « 61 membres se sont prononcés en faveur de la question,
  - « 32 contre.
  - « Sur les 64 membres pour les comtés irlandais, 61 ont voté:
    - « 45 pour,
    - « 16 contre.
  - « Nous pouvons regretter l'existence d'une semblable prépondérance dans la représentation irlandaise, mais dans le cas en question, quel pourraitêtre le remède? Le corps électoral irlandais restant ce qu'il est aujourd'hui, quel effet produiraient, sur la représentation irlandaise, la formation d'un gouvernement exclusivement protestant et la dissolution du parlement?
  - « J'admets que le corps électoral resterait ce qu'il est aujourd'hui : car je ne crois pas qu'il fût possible de modifier, avant la dissolution du parlement, le système électoral de

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 433

l'Irlande, dans le cas supposé où l'on se déciderait à la formation d'un gouvernement exclusivement protestant.

« L'effet de cette formation serait, j'en ai bien peur, celui-ci: l'agitation des esprits ferait des progrès en Irlande; l'influence des prêtres sur les francs tenanciers à quarante shellings serait accrue; les membres qui représentent la cause protestante et les avocats modérés et raisonnables des catholiques romains seraient de plus en plus exclus; les élections se feraient au profit de personnes qui n'auraient aucun lien avec l'aristocratie ou les grands propriétaires, qui ne les représenteraient pas, et qui seraient choisies uniquement à cause de leur dévouement exagéré aux intérêts catholiques romains.

« Je ne puis exprimer trop fermement l'avis que, quand même une dissolution devrait fortifier notablement le gouvernement protestant, par suite des élections de la Grande-Bretagne, cette circonstance ne serait qu'une compensation insuffisante du mal que causerait une représentation irlandaise composée comme je l'ai supposé. Vous pourriez bien, dans certaines occasions importantes, écraser cette représentation par une majorité dans le Parlement; mais, sachez-le bien, un mal intolérable subsisterait.

« Le gouvernement local de l'Irlande serait affaibli d'une façon très-sensible par l'opposition qu'il rencontrerait constamment de la part d'une immense majorité du corps électoral et du corps représentatif de ce pays.

« Les délibérations du Parlement seraient sans cesse troublées par l'entrée dans la chambre des Communes de cinquante ou soixante membres dont la seule chance pour conserver leur influence serait de venir assidûment à la chambre et d'entraver l'expédition des affaires publiques par une opposition violente et vexatoire.

« La rupture de tout lien entre le corps électoral de l'Irlande et l'aristocratie naturelle du pays serait, à elle seule, un mal grand et peut-être irréparable.

« Pour toutes ces raisons, et croyant fermement que la

tentative de former un gouvernement exclusivement protestant, au nom d'un principe qui nécessiterait la dissolution du gouvernement actuel, serait en définitive nuisible, surtout à la cause protestante, je ne puis conseiller de faire une semblable tentative.

« Je suis donc amené par le cours naturel de mon raisonnement aux conclusions suivantes :

« Le moment est venu où la question catholique ne peut plus rester une question ouverte.

« Le gouvernement de ce pays, dans quelques mains qu'il se trouve placé, doit adopter une politique arrêtée sur cette

question et sur les affaires d'Irlande en général.

« Le gouvernement peut choisir entre deux conduites : ou la résistance absolue à toute concession, résistance basée sur des raisons permanentes, ou l'examen approfondi de l'état général de l'Irlande, y compris toutes les questions qui s'y rattachent.

« J'ai dit la raison pour laquelle je regarde le premier

de ces plans de conduite comme impraticable.

« Je n'hésite donc point à exprimer mon avis en faveur du second, qui me semble, eu égard aux circonstances du temps, présenter le moins de difficulté et de danger.

« J'ai insisté surtout, jusqu'ici, dans ce mémoire, sur l'état de la chambre des Communes au sujet de la question catholique, et sur les difficultés qu'il présente au gouver-

nement.

« Je ne nie point d'ailleurs que d'autres considérations m'amènent encore à penser qu'il faut tenter de régler cette

question.

« Je n'ai pas la prétention de jeter des lumières nouvelles sur cette matière, et je pèse à leur juste valeur les arguments puissants par lesquels on combat toute concession. Mais les inconvénients pratiques de la situation actuelle sont trèsgrands, et je crains qu'ils n'augmentent de jour en jour, de façon à nuire à la cause que je veux soutenir.

« Premièrement, - La division prolongée des deux

branches de la législature sur une grande question constitutionnelle est un grand mal.

« Secondement.—Le pouvoir des catholiques romains s'est accru d'une façon exagérée par les décisions répétées de la chambre des Communes en leur faveur. Sur beaucoup de points qui touchent à la religion catholique romaine et à la conduite des catholiques romains en Irlande, l'opinion protestante resterait unie sans les débats qui s'élèvent sur les incapacités politiques.

« Troisièmement.—Dans le cours de l'automne dernier, sur 30,000 hommes environ d'infanterie régulière employés dans le Royaume-Uni, il a fallu, pour maintenir la tranquillité en Irlande, en rassembler 25,000, soit en Irlande, soit sur les côtes d'Angleterre, et le pays était en paix avec le

monde entier.

« Quatrièmement.—Bien que le résultat d'un soulèvement ne m'inspire aucune inquiétude, bien que je sois convaincu qu'on pourrait le comprimer immédiatement, je crois cependant que, dans l'état de division où se trouvent le gouvernement et les deux chambres du Parlement sur la question catholique, la nécessité de se tenir sans cesse préparé pour le combat est un mal plus grand encore que ne le serait le combat même.

« Cinquièmement.—L'état d'excitation politique dans lequel se trouve l'Irlande rendra bientôt l'administration de la justice impossible, dans tous les cas où des questions politiques ou religieuses seront en jeu. Le jury cessera d'être une garantie de justice et de sécurité, surtout dans les cas où le gouvernement sera partie.

« Ce sont là des maux pratiques et croissants auxquels je ne vois point de remède, si l'état actuel des choses se prolonge, et la pression est si grande aujourd'hui qu'elle justifie pleinement, selon moi, le recours à d'autres mesures.

« L'avis que je donne à Sa Majesté est donc celui-ci : ne point céder avec précipitation ou imprudence aux prétentions des catholiques romains, mais commencer par écarter les obstacles qui s'opposent à la prise en considération de la question catholique par le cabinet; autoriser les serviteurs confidentiels du roi à l'examiner sous toutes ses faces, d'après les mèmes principes que toute autre grande question politique, dans l'espoir qu'un plan d'accommodement pourra être proposé, sous la responsabilité et avec l'autorité d'un gouvernement pouvant compter sur l'appui d'une grande partie du Parlement, et jeter dans la balance le poids de l'opinion protestante, en lui inspirant la conviction que l'accommodement proposé est équitable en ce qui concerne les catholiques romains, sans être dangereux pour l'établissement protestant.

« ROBERT PEEL. »

La pièce ci-dessus fut communiquée au roi par le duc de Wellington. Le 17 janvier, le duc de Wellington vint me voir à Whitehall-Gardens, et me remit la lettre suivante:

# Le duc de Wellington à M. Peel.

Londres, 47 janvier 4829.

# « Mon cher Peel,

« Je partage complétement les opinions et les sentiments contenus dans la pièce sur l'état de l'Irlande que, d'après votre désir, j'ai communiquée au roi; et je crois, comme vous, que la seule chance que nous ayons de surmonter les difficultés dans lesquelles le pays se trouve placé, c'est d'examiner en cabinet la situation générale de l'Irlande, et de proposer au Parlement les mesures qui pourront être le résultat de cet examen.

« Vous avez été instruit de ce qui s'est passé à ce sujet entre le roi et moi, et entre un certain nombre d'évêques et moi, et vous devez reconnaître les difficultés dont nous serons entourés en entrant dans cette voie. « Je vous déclare franchement que je ne vois pas la moindre chance de surmonter ces difficultés si vous ne restez pas en place. Quand même je pourrais obtenir du roi son consentement à entrer dans la voie qui semblera probablement la plus sage (et il est presque certain que je ne l'obtiendrais pas si je perdais votre concours officiel), les difficultés dans le Parlement seraient décuplées par suite de votre séparation, et l'efficacité des moyens propres à les surmonter serait diminuée en proportion.

« Je vous supplie donc d'examiner de nouveau cette affaire, et de nous donner, à nous et au pays, l'appui de vos conseils dans cette crise si importante et si difficile.

« Croyez-moi, etc.,

« Wellington. »

Je retrouve sur cette lettre une note écrite à la même époque, et que je transcris ici:

« Le duc de Wellington m'apporta cette lettre le 17 janvier; je la lus en sa présence, et je lui déclarai immédiatement que je n'insistais plus sur mon désir de me retirer des affaires, et que je resterais en fonction, afin de proposer (avec le consentement du roi) les mesures projetées par le gouvernement pour le règlement de la question catholique.

« B. P. »

Immédiatement après avoir pris cette décision, je me rendis à une réunion du cabinet, et j'annonçai ma détermination à mes collègues.

Je reçus les lettres suivantes de lord Ellenborough et de lord Bathurst, qui avaient jusque-là différé sur la question catholique.

# Lord Ellenborough à M. Peel.

(Particulière.)

Connaught Place, 49 janvier 4829.

« Mon cher M. Peel,

« Je ne puis résister au désir de vous dire combien j'admire votre conduite d'aujourd'hui. Autant qu'il m'est permis d'en juger, vous avez adopté une ligne de conduite inspirée par une sagesse vraiment digne d'un homme d'État; mais ce dont je suis bien certain, c'est que vous avez agi noblement envers le gouvernement, et qu'aucun de ses membres ne pourra jamais l'oublier

« Croyez-moi, etc.,
« Ellenborough. »

Après quelques observations sur l'état des franchises électorales en Irlande, lord Bathurst termine ainsi sa lettre:

### Lord Bathurst à M. Peel.

(Extrait.)

20 janvier 1829.

« Pardonnez-moi de ne pouvoir terminer cette lettre sans vous dire sincèrement ce que je pense de la conduite que vous avez suivie dans une affaire pour vous si pénible.

« Jamais les principes d'un honnête homme ne sont mis à une plus rude épreuve que lorsqu'il peut à la fois se mettre à l'aise et susciter en sa faveur les acclamations populaires, en quittant le champ de bataille, au lieu d'y rester fermement jusqu'à l'accomplissement consciencieux de ses devoirs.

a Bien à vous,

« BATHURST. »

A la pièce renfermée dans ma lettre au duc de Wellington, du 12 janvier, et ci-dessus insérée, se trouvait jointe une note rédigée à la même époque, et que je transcris ici:

### Note sur le Mémoire de M. Peel

du 12 janvier 1829.

« La pièce dont ceci est une copie fut communiquée au roi par le duc de Wellington. Le lendemain, ceux des ministres de S. M. qui avaient toujours voté contre les prétentions catholiques eurent chacun une entrevue séparée avec S. M., et exprimèrent des opinions conformes en général à celles qui sont exprimées dans cette pièce.

« Les ministres étaient :

Le duc de Wellington.

Le chancelier.

Lord Bathurst.

M. Goulburn.
M. Herries.
M. Peel.

« Après cette entrevue, le roi déclara qu'il consentait à ce que le cabinet prît en considération, dans son ensemble, la situation de l'Irlande, et à ce qu'il communiquât ses vues à S. M. Par ce consentement, S. M. ne s'engageait point à adopter les vues de son gouvernement, quand même le cabinet tout entier tomberait d'accord sur la conduite à suivre.

#### a Robert PREL. D

« Je crains, d'après le billet suivant de lord Bathurst, que S. M. ne se soit pas laissé convaincre par les raisons que j'avais soumises à son examen.

### Lord Bathurst à M. Peel.

Council office, 17 janvier 1829.

# « Mon cher Peel,

« Je vous remercie d'avoir eu la bonté de m'envoyer la pièce que vous avez envoyée au roi et dont S. M. m'a parlé. « Le roi semble admettre que c'est un bon exposé de la question, je dirais un exposé concluant, si mon gracieux maître n'avait affirmé le contraire.

« Bien à vous,

« BATHURST. »

Nous reçûmes de S. M. l'autorisation nécessaire pour que le cabinet pût prendre en considération l'état de l'Irlande dans son ensemble, et présenter à S. M. un avis à ce sujet. Aucun membre du cabinet ne s'opposa au changement du principe qui avait servi de base à la formation de l'administration, savoir le principe que la question catholique était une question libre.

Nous étions arrivés au 17 janvier. Le Parlement fut convoqué pour le 6 février. Il était absolument nécessaire que le discours du trône contînt une indication générale des intentions du roi et de son gouvernement à l'égard de l'Irlande et des questions irlandaises. Il fallait consacrer le peu de temps qui nous restait aux objets importants que nous avions à atteindre sans délai : la préparation des diverses mesures pour la suppression de l'association catholique romaine, le rappel des lois sur les incapacités, le règlement des franchises électorales.

L'opinion collective du gouvernement sur les détails de ces mesures restait encore à prendre, et le roi avait encore à signifier son consentement à la proposition de ces mesures en Parlement, avec sanction de la couronne. Il avait été bien entendu que le consentement donné jusque-là n'avait eu d'autre but que d'autoriser le cabinet à soumettre au roi son avis sur les questions relatives à l'Irlande, S. M. ne s'était engagée en rien à l'adoption de cet avis.

Comme le devoir de soumettre à la chambre des Com-

munes, en qualité d'organe du gouvernement, les diverses mesures proposées, et de diriger la discussion à ce sujet dans cette chambre du Parlement, devait retomber sur moi, de l'aveu et sur le désir du duc de Wellington, je les avais soumises à l'attention du cabinet, dans un mémoire qui traitait séparément chaque point.

Voici le mémoire dans lequel se trouvaient traités le sujet d'une façon générale, et en particulier la question du rappel des incapacités politiques.

#### Mémoire de M. Peel.

17 janvier 1829.

« Les trois points principaux que le cabinet aura à examiner, à propos de ce que l'on est convenu d'appeler la question catholique, sont les suivants :

« 1º La mesure dans laquelle on supprimera les incapacités politiques et la manière de les supprimer;

« 2º Le règlement des franchises électorales et les restrictions à y apporter;

« 3º Les rapports futurs de la religion catholique romaine avec l'État.

- « Je comprends dans ce dernier chapitre toutes les questions relatives aux rapports avec le siége de Rome, à l'exercice de l'autorité ecclésiastique, à la collation des charges spirituelles, soit de prélature, soit de simple prêtrise, et au contrôle à exercer sur cette collation.
- « Ce mémoire a bien plutôt pour objet de donner matière aux réflexions attentives du cabinet que d'exposer une opinion arrêtée sur des mesures de détail. Il pourra m'arriver d'exprimer un avis; mais je me réserve toujours le droit de l'examiner de nouveau.
- « Dans cette partie du mémoire, je me borne à m'occuper de la première des trois questions : la mesure dans laquelle

on supprimera les incapacités politiques et les meilleurs

moyens d'accomplir cette suppression.

« Il est notoire que la condition des catholiques en Angleterre diffère beaucoup, en ce qui touche aux priviléges politiques, de la condition des catholiques romains irlandais; mais je regarde comme incontestable que toute concession faite aux Irlandais doit être étendue aux Anglais, et qu'ils doivent être placés sur un pied d'égalité.

« Le principe de la loi sur les catholiques romains d'Écosse diffère du principe appliqué aux catholiques

romains d'Angleterre et d'Irlande.

« Les derniers sont privés de la capacité politique à raison de leur refus de prêter certains serments, et seulement à raison de ce refus. En Écosse, c'est en vertu d'une exclusion directe que certains priviléges ne peuvent être exercés par les catholiques romains. Ils sont privés de la capacité politique comme catholiques, non par voie de conséquence et pour avoir refusé de prêter certains serments.

« Quant au droit de siéger dans le Parlement, l'exclusion des catholiques romains écossais est directe et positive; elle fait partie de l'acte d'union entre l'Angleterre et

l'Écosse.

« Mais il est peut-être convenable de réserver à cette partie de la question un examen séparé. Selon moi, il n'y a pas de distinction à établir au sujet des catholiques romains écossais. L'acte d'union avec l'Écosse ne doit opposer aucune barrière à leur participation aux priviléges, quels qu'ils soient, qui pourraient être accordés aux catholiques romains des autres parties de l'empire.

« Quant à la mesure dans laquelle on doit supprimer les incapacités politiques, mon impression est qu'il n'y a point de milieu entre le règlement établi par l'acte irlandais de 1793 et le rappel général des incapacités politiques. Je n'entends pas soutenir qu'on ne doive faire exception pour aucune charge, ni qu'aucune restriction ne doive être apportée à l'exercice de certaines fonctions dépendant de certaines

charges; mais je crois que le grand principe auquel il faut s'attacher, c'est celui de l'égalité des priviléges politiques; cela doit être la règle, et les exceptions doivent se fonder sur des raisons spéciales.

« Le rappel des incapacités conférera des pouvoirs ou du moins la faculté d'exercer des pouvoirs dérivant de deux sources diverses et peut-être opposées, la couronne d'une

part, le corps électoral de l'autre.

« Les fonctions au service de la couronne doivent dépendre principalement de la couronne; mais les fonctions électives et le droit de siéger dans le Parlement dépendent, non de la volonté de la couronne, mais de la volonté d'une partie du peuple.

« Exclure les catholiques des fonctions électives ou du Parlement, ce serait, au moins en ce qui touche l'Irlande,

laisser incomplet le règlement de la question.

« Si vous supprimez ces exclusions, si vous rendez ainsi accessible à tous ce genre de pouvoir que confère le peuple, ou toute autre autorité indépendante de la couronne, sera-t-il opportun de limiter les prérogatives de la couronne en restreignant la capacité des catholiques romains, alors qu'il s'agira du genre de faveurs, de distinctions ou de pouvoirs que la couronne peut conférer?

« Ne serait-il pas dangereux pour l'État que la couronne ne pût ni employer ceux auxquels la faveur populaire aurait conféré une autorité réelle, ni exercer de l'influence sur eux? Ne serait-ce pas intervertir l'ordre constitutionnnel que de faire du peuple la source de l'honneur et du pouvoir, et de la

couronne l'obstacle à y parvenir?

« Il peut cependant être convenable de faire à la règle de la complète admissibilité aux fonctions publiques les exceptions contenues dans les bills présentés par M. Grattan, M. Plunkett et sir Francis Burdett.

- « Les fonctions exceptées étaient celles-ci :
- « Toutes les fonctions dans l'Église établie;
- « Les fonctions dans les cours ecclésiastiques de justice;

« Les fonctions de lord chancelier d'Angleterre et d'Irlande, et de lord-lieutenant d'Irlande.

« Les catholiques romains devaient en outre rester privés du droit de présentation aux bénéfices; et si un catholique romain venait à être revêtu d'une charge conférant le droit de présentation à des bénéfices ecclésiastiques, le roi devait pouvoir désigner un commissaire protestant chargé d'exercer temporairement le droit de présentation.

« Sauf les exceptions ci-dessus indiquées, ou d'autres basées sur le même principe, la suppression des incapacités politiques doit être, selon moi, générale et complète.

« Seconde partie.—De la façon de relever les catholiques romains des incapacités dont ils sont aujourd'hui frappés.

« L'obstacle qui s'oppose à l'admission des catholiques romains d'Angleterre et d'Irlande dans le Parlement, et à leur nomination à certaines hautes charges politiques, c'est le serment de suprématie et la déclaration contre la doctrine de la transsubstantiation.

« La déclaration contre la doctrine de la transsubstantiation doit, je crois, être supprimée d'une façon absolue, sauf pour le roi ou la reine, qui devront continuer à la prononcer avant leur couronnement.

« Sous tous les rapports, il est infiniment préférable de décréter nettement que certaines charges ne peuvent être remplies par des catholiques romains, que de conserver la déclaration contre la transsubstantiation, dans le but de les en exclure.

« Le second obstacle, c'est, avons-nous dit, le serment de suprématie. Je voudrais qu'on pût conserver ce serment avec sa forme actuelle, et qu'on pût amener les catholiques romains à le prêter avec le sens qu'on s'est proposé, je crois, de lui donner à l'origine.

« Le bill présenté par M. Plunkett, en 1821, proposait de maintenir sans la moindre altération le serment actuel de

suprématie, et de contraindre le catholique romain à le prêter, comme une condition de son entrée en fonctions. Le bill contenait une interprétation législative du serment, en vertu de laquelle ceux qui le prêteraient seraient censés ne s'engager à rien d'autre que ceci: « Ne reconnaître à aucun prince étranger, quel qu'il fût, la moindre juridiction temporelle ou spirituelle qui pût entrer en conflit avec leur allégeance et leurs devoirs de fidèles sujets. »

« Mais le bill fut plus tard modifié sous ce rapport, et l'on proposa pour les catholiques romains un serment différent du

serment actuel de suprématie.

« L'interprétation législative fut abandonnée, et le catholique romain fut appelé à prêter un serment par lequel il déniait en propres termes à tout prince étranger toute supériorité ecclésiastique ou spirituelle qui pût entrer en conflit avec l'allégeance due au roi.

« J'ai déjà fait remarquer que je désirais qu'il fût possible de conserver le serment actuel, et de le faire prêter aussi bien aux catholiques qu'aux protestants; mais, en même temps, je crois qu'une modification du serment serait préférable à une interprétation législative.

« Je doute qu'on puisse trouver un expédient donnant moins matière à objection que celui que je vais suggérer :

« Supprimez la déclaration contre la transsubstantiation

et contre le culte de la vierge Marie.

« Laissez subsister le serment de suprématie qui est d'une grande antiquité, et faites-le prêter, dans sa forme actuelle, à tous les protestants et aux catholiques romains qui y consentiront.

« Conservez le serment d'allégeance, et (au moins pour le moment) le serment d'abjuration; et faites-les prêter par les catholiques et par les protestants.

« Il reste à rechercher quel serment d'allégeance politique

sera administré aux catholiques romains.

« Je soumets à l'attention du cabinet une formule dont le caractère est purement politique, mais qui obligera les catholiques romains à abjurer tous principes ou opinions dangereux pour l'État. »

#### Note sur le Mémoire ci-dessus.

« La formule de serment dont je proposai l'adoption avait été composée d'après les serments prêtés par les catholiques romains, en vertu des actes de 1781, 1782, 1791 et 1793. Elle se retrouve dans le bill d'émancipation des catholiques romains.

« La dernière feuille de ce mémoire fut emportée par le solliciteur général, dans l'intention de copier la formule de serment qui s'y trouvait. Cette feuille ne m'a point été rendue; mais elle ne renfermait que la formule du serment pour les catholiques romains, telle qu'elle est contenue dans le bill d'émancipation.

« R. P.

« 34 mars 4829. »

### Note sur le Mémoire ci-dessus.

« Je portai ce mémoire à la chambre du conseil, au commencement des discussions dans le sein du cabinet sur la question catholique romaine, et je le lus au cabinet comme l'expression de mon avis sur le principe général des mesures qu'il faudrait adopter pour le règlement de la question catholique. — R. P. »

J'engageai le cabinet à ne point s'exposer à faire échouer les deux grandes mesures (la suppression des incapacités politiques et le règlement des droits électoraux), en tentant trop de choses à la fois, et en adjoignant à ces deux bills les mesures ayant pour but de définir les rapports de l'Église catholique romaine et de l'État, et de pourvoir à l'entretien des ministres de cette religion.

Ce n'est pas que je n'eusse le sentiment de la grande importance de ces dernières mesures. En principe, je n'avais aucune objection à y faire; mais il y avait, selon moi, grand danger de faire tout manquer si à une opposition plutôt politique que religieuse, telle que celle dont nous étions menacés, venait s'ajouter une opposition purement religieuse au sujet de la dotation de la foi catholique romaine.

Tout ajournement de la solution au delà du terme imposé par les besoins d'une discussion loyale et complète était grandement à craindre et à éviter, et les demandes d'ajournement seraient devenues irrésistibles si nous avions présenté simultanément à l'examen du Parlement des mesures aussi importantes et aussi connexes que la suppression de l'association, le rappel des incapacités politiques, le règlement de la franchise électorale, les mesures ayant pour but de doter le clergé catholique, de pourvoir à cette dotation, et de définir les conditions auxquelles elle serait accordée.

Même parmi ceux qui étaient d'accord sur le but principal que nous avions à poursuivre (l'établissement de l'égalité politique entre les protestants et les catholiques romains), une grande diversité d'opinion s'élevait au sujet de la marche à suivre pour atteindre ce but, et de l'avantage que pouvait offrir soit la réunion, soit la disjonction de la question principale et des questions subsidiaires.

Les uns regardaient la suppression préalable de l'association catholique comme un vain étalage de vigueur; d'autres nous blâmaient d'avoir enlevé des positions de confiance aux agitateurs irlandais, de les avoir poursuivis, d'avoir évité tout concert amical et tout rapport avec le parti catholique romain, et d'avoir refusé à M. O'Connell le bénéfice de sa récente élection dans le comté de Clare.

448

D'autres pensaient que l'établissement des rapports avec l'Église de Rome, ou du moins la dotation des ministres de cette Église, aurait dû être présentée par nous, sinon comme une condition, du moins comme un corollaire naturel de l'émancipation, corollaire auquel le gouvernement attachait une importance égale à celle de la question principale. Il serait inutile aujourd'hui de discuter la valeur de ces objections diverses adressées à la conduite que nous suivîmes.

Je revendique ma pleine part de responsabilité dans toute erreur de ce genre, soit d'omission, soit de commission. Mais avant de prononcer un jugement trop sévère sur de telles erreurs, il faut peser les grandes difficultés avec lesquelles nous avions à lutter pour atteindre le but principal. Nous allions nous exposer à perdre la confiance et à essuyer l'hostilité d'une portion notable de notre propre parti.

Nous n'avions aucun droit à la confiance ou au bon vouloir du parti catholique romain. Dans la dernière discussion, la chambre des Communes n'avait adhéré au principe de la concession qu'à la faible majorité de 276 contre 272. Ce principe avait été rejeté par la chambre des Lords à une majorité de 44 voix. Le roi, l'Église, probablement même la majorité du peuple de la Grande-Bretagne, étaient hostiles à une concession. Ce ne fut pas, comme on nous en a accusés, par un motif de basse jalousie ou de rancune personnelle que nous prîmes le parti de refuser à M. O' Connell le droit de sièger pour le comté de Clare, en vertu d'une élection antérieure au vote du bill d'émancipation. Ce ne fut pas pour n'avoir pas compris l'importance qu'il y avait à établir quelque rapport et quelque lien entre le clergé catholique romain et l'État que nous en vînmes à la résolution d'écarter de notre plan SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829).

toute mesure ayant pour but de pourvoir à son entretien. Le refus dans le premier cas, l'omission dans le second furent des actes calculés, accomplis avec l'opinion sincère qu'à des degrés divers et pour diverses raisons, ces deux refus étaient nécessaires au succès final de l'entreprise.

Je reviens au récit des événements, dans l'ordre où ils s'accomplirent.

Le projet de discours du trône fut rédigé, puis soumis au roi, comme cela devait être. Dans la portion du discours qui avait rapport à l'Irlande et à la question catholique, le roi s'exprimait ainsi:

## Discours du trône, 1829.

(Extrait.)

- « L'état de l'Irlande a été l'objet constant de la sollicitude de S. M.
- « S. M. déplore l'existence, dans cette partie du Royaume-Uni, d'une association dangereuse pour le bien public, incompatible avec l'esprit de la constitution, qui entretient la discorde et le mauvais vouloir parmi les sujets de S. M., et qui, si on la laissait subsister, finirait par opposer un obstacle insurmontable à tous les efforts pour améliorer d'une façon permanente la condition de l'Irlande.
- « S. M. se repose avec confiance sur la sagesse et l'appui de son Parlement, et S. M. se sent assurée que vous lui confierez les pouvoirs nécessaires au maintien de la juste autorité de S. M.
- « S. M. vous recommande, lorsque ce but essentiel sera atteint, de prendre attentivement en considération l'état de l'Irlande dans son ensemble, et de réviser les lois qui imposent des incapacités politiques aux sujets catholiques romains de S. M.
- « Vous examinerez si la suppression de ces incapacités est compatible avec la sécurité entière et permanente de nos

établissements dans l'Église et dans l'État, avec le maintien de la religion réformée établie par la loi, et avec les priviléges des évêques et du clergé de ce royaume et des églises confiées à leurs soins.

- « Il est des institutions qui doivent toujours être regardées comme sacrées dans ce royaume protestant. C'est le devoir et la ferme intention de S. M. de les défendre de toute violation.
- « S. M. vous recommande instamment d'entrer dans l'examen de cet important sujet, qui intéresse les sentiments les plus chers de son peuple ainsi que la tranquillité et la concorde du Royaume-Uni, avec le calme et la modération qui peuvent seuls assurer l'heureux succès de vos délibérations. »

Le roi ne donna qu'avec répugnance son assentiment à cette communication de la couronne au Parlement. Bien qu'elle fût rédigée dans le style des discours du trône, avec toute la réserve et la prudence requises, personne ne put se méprendre sur la portée des expressions. On en tira avec raison l'induction que le gouvernement voulait faire un effort décisif pour régler la question catholique.

#### V

Sur la démission et l'échec de sir Robert Peel comme représentant de l'université d'Oxford, dans la chambre des Communes.

(Pages 310-344.)

Quand je pris la résolution de conseiller et d'appuyer de toutes mes forces le règlement de cette question, je pris en même temps la résolution de renoncer, non-seulement à ma position officielle, mais aussi à mon siége dans le Parlement, comme représentant de l'université d'Oxford.

Je pensais que prouver d'une façon aussi positive qu'en changeant de conduite je n'avais pu avoir en vue aucun but personnel ou politique, ce serait augmenter mon influence et mon autorité, au moins dans la question particulière qu'il s'agissait de régler.

J'ai expliqué les raisons pour lesquelles je consentis à renoncer à mon intention, au sujet de ma sortie des affaires. Ces raisons n'étaient point applicables lorsqu'il s'agissait de mon siége dans le Parlement, comme représentant de l'Université d'Oxford, et je me déterminai à le déclarer vacant, dès que je serais libre d'annoncer publiquement ma décision à l'égard de la question catholique. Il y avait des indices non douteux que, même avant les événements de l'automne 1828, l'opposition à la politique de concession tendait, dans l'Université, à devenir de moins en moins décidée. Dans la lettre ci-jointe, écrite en mars 1828, l'évêque d'Oxford parle de la résistance opposée par un nombre croissant de membres de l'Université à la pétition contre les concessions.

# L'évêque d'Oxford à M. Peel.

Christ-Church, 13 mars 1828.

# « Mon cher Peel,

« Les symptômes du temps deviennent de plus en plus manifestes. Aujourd'hui l'opposition éprouvée par la pétition sur les catholiques romains a été beaucoup plus forte que tout ce que nous avions vu jusqu'ici. Nous l'avons emporté cependant, 63 protestants contre 32 catholiques; mais ce qui rend le progrès de nos adversaires remarquable, c'est bien plus encore leur qualité que leur nombre. L'opposition ne s'était recrutée jusqu'ici que parmi les maîtres ès arts. Aujourd'hui plusieurs des docteurs et des chefs de colléges se sont joints à nos adversaires. »

Je ne pouvais cependant douter que le sentiment du corps académique, dans son ensemble, ne fût hostile à toute concession. Je ne nie point qu'en renoncant à mon siége, j'agissais plutôt sous l'impression de sentiments privés que par suite d'un examen impartial des rapports constitutionnels entre un représentant et ses commettants. Je ne veux pas défendre la résolution que je pris alors en invoquant le caractère particulier du corps académique ou la nature spéciale du mandat confié à ses représentants, et j'ai encore bien moins la prétention de soutenir que mon exemple doive servir de règle à ceux qui pourront se trouver comme moi placés dans la pénible alternative ou d'étouffer la voix de leur propre conscience, ou d'agir en opposition avec les opinions et de tromper l'espérance de leurs commettants. Je me borne à dire que ma position était fort délicate, que j'avais de pénibles et nombreux sacrifices à faire, et qu'ils auraient été rendus encore bien plus lourds si l'on avait pu dire de moi avec vérité que j'exerçais une autorité empruntée à la confiance de l'Université, au profit de mesures qui, dans son opinion bien arrêtée, devaient être préjudiciables à ses propres intérêts et à ceux de l'Église.

Sous l'empire de ces sentiments, la veille de la réunion du Parlement, j'adressai la lettre suivante au vice-chancelier d'Oxford.

# M. Peel au vice-chancelier d'Oxford.

Whitehall, 4 février 1829.

### « Mon cher Monsieur,

« Je saisis la première occasion dont je puisse profiter pour vous adresser une communication qui m'est extrêmement pénible.

« J'ai cru qu'en ma qualité de conseiller responsable du roi, il était de mon devoir d'exprimer humblement à S. M., de concert avec tous mes collègues, l'avis que le temps est venu pour les serviteurs de S. M. d'adopter collectivement une politique arrêtée à l'égard de l'état de l'Irlande et des divers sujets concernant la tranquillité de ce pays, et qui sont renfermés dans ce qu'on appelle la question catholique.

« Après avoir bien pesé la situation actuelle des affaires et les perspectives de l'avenir, l'expression répétée de l'opinion de la majorité de la chambre des Communes, les difficultés qui, dans l'état actuel de l'Irlande, doivent naître d'une division prolongée dans les conseils du roi et d'un désacord entre les deux chambres du Parlement, il a paru au gouvernement de S. M. que, dans les circonstances actuelles, il y avait moins d'inconvénient et de danger à tenter le règlement de la question catholique qu'à adopter toute autre ligne de conduite.

« En présentant mon avis à S. M., comme l'un de ses serviteurs confidentiels et responsables, j'ai dû écarter toute considération étrangère aux intérêts et aux besoins du pays.

« Mais, immédiatement après avoir rempli ce devoir envers S. M., j'ai commencé à réfléchir sur la situation dans laquelle je me trouve à l'égard de l'université d'Oxford.

« Je ne puis douter que la résistance que j'ai opposée jusqu'ici aux prétentions des catholiques n'ait été un de mes principaux titres à la confiance et à l'appui d'un grand nombre de mes commettants; et, bien que je ne renonce aujourd'hui à une résistance prolongée que par la conviction qu'elle serait non-seulement inutile mais préjudiciable aux intérêts que j'ai mission de défendre, je me regarde cependant comme obligé à déposer immédiatement, entre les mains de l'université, le mandat qu'elle m'a confié.

« Je prends la liberté de vous demander de vouloir bien communiquer cette lettre à ceux des principaux membres de l'université avec lesquels il vous paraîtra convenable de vous concerter, et je vous prie de délibérer avec eux sur l'époque à laquelle il peut convenir à l'université que mon

siége dans le Parlement devienne vacant.

« Je me réglerai sur les suggestions que vous me ferez l'honneur de m'adresser à ce sujet, pour obtenir de la couronne ma nomination à quelque emploi nominal qui rende

mon siége vacant.

« Par ce pénible sacrifice, par l'abandon d'une distinction que j'ai toujours estimée plus haut que tout autre objet d'ambition, je donnerai au moins la preuve positive que je n'ai adopté qu'après mûre délibération la conduite que je veux suivre, et que je ne me suis laissé influencer dans toute cette affaire que par le sentiment impérieux d'un devoir public.

« Mes rapports actuels avec l'université vont donc cesser; mais croyez bien que, jusqu'à ma dernière heure, je me souviendrai de la confiance dont vous m'avez honoré, de la bonté et de l'indulgence avec lesquelles vous m'avez toujours traité, et que, malgré la dissolution du lien qui m'attachait plus particulièrement au service de l'université et de l'Église d'Angleterre, je me proposerai toujours pour but de défendre avec zèle leurs priviléges et leurs intérêts.

« J'ai l'honneur d'être, mon cher Monsieur, avec les plus grands sentiments d'estime et de respect, votre très-fidèle serviteur,

« ROBERT PEEL. »

Je transmis une copie de cette lettre au chancelier de l'université (lord Grenville) et au doyen de Christ-Church, le chef du collége dont j'étais membre.

Je donnerai ici la correspondance et les communications successives qui furent échangées à ce sujet. Elles expliquent complétement les circonstances qui m'amenèrent, après avoir renoncé à mon siège, à être présenté comme candidat pour l'université. En ajoutant ces documents personnels à tant d'autres documents qui sont d'un grand intérêt public, je ne crois point devoir m'en excuser. Je n'écris pas une histoire; ces mémoires ont avant tout un caractère personnel.

Je les écris dans l'espoir de défendre ma mémoire contre les imputations injustes qui pourront s'élever contre moi, lorsque je n'aurai plus d'autre défenseur que ces documents originaux qui sont le tableau contemporain et fidèle, non-seulement des actes, mais aussi des pensées les plus secrètes des hommes publics.

J'ai vécu dans la vie publique pendant une période de près de quarante ans. Presque tout ce temps, je l'ai passé au service de la couronne. Ce n'est pas à moi de prétendre à d'autre mérite que l'assiduité et la droiture. Si l'on veut bien m'accorder au moins celui-là, je ne demande en échange qu'une seule chose, c'est qu'avant de me calomnier après ma mort, comme on l'a fait de mon vivant, on examine avec impartialité les documents nécessaires pour se former un juste jugement. J'espère donc qu'on voudra bien me pardonner d'avoir inséré dans ces mémoires des fragments de correspondance qui pourront sembler avoir trait à ma situation personnelle à l'égard de l'université, plutôt qu'à des sujets d'une importance nationale.

Je publie ci-dessous les lettres que je reçus du vicechancelier, avec mes réponses, et les lettres du doven de

# Le vice-chancelier d'Oxford à M. Peel.

Exeter-College, 5 février 1829.

### « Mon cher Monsieur,

« J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre par le courrier de ce matin. D'après le sens général de cette lettre, j'ai cru devoir la soumettre au comité des chefs de collége et des procteurs. Il a été convenu avec eux qu'elle serait lue à l'assemblée de l'université (Convocation), dès que l'on aurait pris son avis au sujet des pétitions proposées aujour-d'hui contre toute concession nouvelle aux catholiques romains.

« J'espère que vous approuverez cette façon de procéder, car il ne paraît y avoir nul doute dans votre esprit à l'égard de la résolution que vous avez prise, et toute votre lettre est de nature à rehausser la valeur qu'on attachait universellement aux rapports qui ont si longtemps existé entre vous et nous.

« J'aurai sans doute prochainement l'occasion de vous communiquer notre opinion sur la question que vous avez bien voulu remettre à notre jugement, le choix de l'époque à laquelle vous rendrez vacant votre siége dans le Parlement. Dans tous les cas, ce fait ne pourra que nous causer les plus grands regrets.

« Les pétitions ont été votées à la majorité de 164 voix contre 48; je les envoie par un messager spécial, l'une à lord Grenville, l'autre à vous-même. J'ai senti profondément, j'en conviens, combien c'est une affaire délicate que de placer, dans les circonstances actuelles, l'une de ces pétitions sous votre patronage; mais j'ai des raisons de craindre que votre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic. C'est par erreur; M. Peel a voulu dire le Dr Smith, prédécesseur du Dr Gaisford,

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 457

collègue M. Estcourt ne soit en ce moment retenu à la campagne par des chagrins domestiques qui l'empêcheront peut-être de siéger au début de la présente session.

> « J'ai l'honneur, etc., « J. C. Jones, V. C. »

### Le vice-chancelier d'Oxford à M. Peel.

Exeter-College, 5 février 4829.

« Mon cher Monsieur,

« Il est de mon devoir officiel de vous transmettre une pétition à la chambre des Communes, au sujet des prétentions des catholiques, pétition proposée et votée aujourd'hui en assemblée de l'université par une majorité de 164 voix contre 48.

« En prenant la liberté de déposer cette pétition entre vos mains, je ne vous adresse aucune excuse nouvelle, vous ayant déjà donné des explications à ce sujet, dans ma réponse à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire par le courrier de ce matin. Cette réponse devancera sans doute le document mème qui sera remis par un messager chargé de porter en même temps à lord Grenville une pétition semblable adressée à la chambre des Lords.

« J'ai l'honneur, etc., « J. C. Jones, V.-C. »

### Le vice-chancelier d'Oxford à M. Peel.

Exeter-College, 6 février 4829.

« Mon cher Monsieur,

« Les chefs de collége et les procteurs m'ont semblé les seuls conseillers auxquels on pût déférer votre communication sans s'exposer aux imputations les plus désagréables. Dans la réunion du comité qui a eu lieu hier, il a été résolu que votre lettre serait lue dans l'assemblée de l'université qui allait se réunir, et que nous prendrions ce matin en considération l'offre si généreuse que vous nous avez adressée de remettre à notre décision le choix du moment où il conviendrait le mieux à l'université que votre siége dans le Parlement devînt vacant.

« Au nom du comité, je suis autorisé à vous demander de consulter vos propres convenances à cet égard, et à vous exprimer l'espoir que vous aurez seulement la bonté de faire connaître, en temps opportun, à l'université, le moment qu'il vous paraîtra convenable de fixer pour cette vacance.

«Je suis, en outre, chargé de vous répéter à cette occasion l'expression de notre regret profond et sincère qu'il se soit produit des circonstances de nature à rendre une telle détermination nécessaire ou convenable. Quelque atteinte qu'elle puisse porter à nos intérêts, quelque pénible qu'elle nous soit, nous ne pouvons nous empêcher de la regarder comme un sacrifice honorable inspiré par un sentiment élevé du devoir et un esprit d'indépendance plein de dignité.

« J'ai l'honneur, etc., « J. C. Jones, V.-C. »

# M. Peel au vice-chancelier d'Oxford.

Whitehall, 7 février 4829.

### « Mon cher Monsieur,

« C'est pour moi une grande consolation d'avoir reçu par vous l'assurance que les motifs de ma récente détermination sont appréciés avec justice par ceux avec lesquels vous êtes entré en conférence. Renoncer au mandat que l'université m'a confié, c'est le plus grand, et ce n'est pas le seul sacrifice qui me soit imposé par le sentiment d'un devoir public. « Lundi, ou, au plus tard, dans les premiers jours de la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous indiquer l'époque à laquelle je demanderai les fonctions nominales d'intendant des *Chiltern Hundreds*, dans le but de rendre vacant mon siége dans le Parlement; et je ne manquerai point de fixer cette époque de façon à pouvoir satisfaire votre désir d'être averti en temps opportun.

« J'ai, etc.,

« ROBERT PEEL, »

# M. Peel au vice-chancelier d'Oxford.

Whitehall, 7 février 4829.

« Mon cher Monsieur,

« J'ai eu l'honneur de recevoir la pétition de l'université au sujet des prétentions des catholiques romains.

« Je suis très-sensible à l'attention délicate qu'on a eue de me confier cette pétition. Je saisirai la plus prochaine occasion de la présenter à la chambre des Communes et de rendre justice, autant qu'il est en mon pouvoir, aux intentions et aux sentiments de ceux qui en ont pris l'initiative.

« J'ai, etc.,

« ROBERT PEEL. »

### Le doyen de Christ-Church à M. Peel.

Christ-Church, 5 février 1829.

« Mon cher Monsieur,

« Ce matin, immédiatement après avoir reçu votre lettre, je me suis rendu chez le vice-chancelier. Il n'a point paru convenable qu'il prît conseil d'un corps moins nombreux que celui des chefs de collége : il les a donc réunis dans l'après-midi, et leur a lu votre lettre.

« On a exprimé de grands regrets au sujet de votre détermination. Il a été convenu que, demain, elle serait prise en considération, et que réponse vous serait faite à l'égard du moment, etc.

« Depuis la réunion de l'assemblée de l'université, j'ai été si pressé que j'ai à peine eu le temps de faire plus que de vous supplier de ne point vous démettre de votre siége tant que les mesures proposées n'auront point été exposées en entier dans le Parlement. La vérité est que votre démission entraînerait les conséquences les plus fâcheuses.

« Plusieurs personnes ont affirmé que vous seriez réélu.

« Votre lettre a été lue en assemblée de l'université, les chefs de collége ayant décidé que vos intentions ne pouvaient être communiquées à vos commettants d'une façon plus convenable. Les votes sur la pétition se sont ainsi répartis: 164 contre 48.

« Le vice-chancelier vous écrira de nouveau demain; j'en ferai autant, et j'espère avoir un peu plus de loisir qu'aujourd'hui.

« Croyez-moi, etc.,
« S. Smith. »

### Lord Grenville à M. Peel.

Dropmore, 6 février 1829.

# « Cher Monsieur,

« Je ne puis qu'être très-touché de l'attention flatteuse et aimable que vous avez eue de m'écrire. Je viens de recevoir votre lettre avec les documents qui s'y rapportent.

« Je ne pourrais convenablement anticiper sur la décision de l'université au sujet de votre détermination. Le choix de ses représentants et la persévérance dans ces choix sont les matières sur lesquelles il m'appartient le moins d'exprimer un avis; mais il ne peut y avoir la moindre inconvenance de ma part à vous dire que toute circonstance, quelle qu'elle puisse être d'ailleurs, qui pourrait avoir pour résultat de

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 461 nous priver de services si précieux à tant de titres, serait, au moins pour cette raison, regardée par moi comme profondément regrettable.

« J'ai l'honneur, etc.

« GRENVILLE, »

J'ai déjà dit que, de tous mes amis à l'université d'Oxford, celui avec lequel j'avais conservé les rapports les plus intimes, après avoir quitté l'université, c'était Charles Lloyd, l'évêque d'Oxford. Ma correspondance avec lui et avec d'autres amis dévoués expliquera les circonstances qui m'amenèrent à entrer sans succès dans une lutte avec sir Robert Inglis pour la représentation de l'université.

Rien n'était plus éloigné de mon désir que de m'engager dans cette lutte; mais si j'avais positivement interdit un appel indépendant et spontané, en ma faveur, au jugement de l'université, j'aurais pu avoir l'air de douter de la rectitude de ma conduite, et de reculer sur le seuil même des difficultés que j'avais à affronter.

Les lettres suivantes parleront par elles-mêmes et me dispenseront de tout commentaire.

### L'évêque d'Oxford à M. Peel.

Pulteney Hotel, 5 février 1829.

« Mon cher Peel,

« J'arrive à l'instant d'Oxford. J'ai reçu votre lettre avant de partir de chez moi. Rien de mieux; la conduite adoptée est parfaite. Je ne pouvais être bon à rien à Oxford, n'ayant point voix parmi les chefs de collége; je suis donc parti; car je suis dans une anxiété au moins égale à la vôtre. Demain,

« Toujours à vous,

« C. O. »

# L'évêque d'Oxford à M. Peel.

8 février 1829.

### « Mon cher Peel,

« Avant mon arrivée ici, le doyen avait déjà arrangé toutes choses au sujet de votre lettre et de l'embarras dans lequel il s'était mis; il fit appeler les censeurs vendredi matin, et leur dit qu'il était très-fâché de trouver parmi ses papiers une copie de votre lettre qui avait été évidemment envoyée par la poste de mercredi. Il me dit que, pendant toute la journée du jeudi, il avait été si tourmenté qu'il ne savait réellement plus ce qu'il faisait.

« J'ai vu aujourd'hui Gaisford, Barnes, Marsham, et le doyen. Hier soir, j'ai vu Short. Short est très-nettement en faveur d'une réélection, mais il est ultra-libéral de principe. Cependant Marsham est aussi nettement que lui d'avis que l'université serait déshonorée si elle ne vous réélisait point; ses principes sont bons et son jugement sain. Le prévôt de Worcester, le Dr Landon, chef d'un vieux collége tory, a dit au doyen, après l'assemblée générale de jeudi: « Eh bien, Monsieur le doyen, je suppose que vous allez le porter de nouveau, et cela immédiatement. » Short et Marsham sont tous deux venus séparément chez moi dans le même but, celui de savoir si vous auriez quelque objection à être réélu. J'ai parlé avec beaucoup de prudence à Short, et je lui ai dit que je ne pouvais réellement prendre sur moi de rien dire à cet égard. Il m'a demandé si vous repousseriez l'élection, dans le cas où vous seriez réélu. Je lui ai répondu que je n'avais aucune raison de le croire. J'ai parlé plus ouvertement et plus confidentiellement à Marsham. Je lui ai dit que ma principale raison de conserver encore quelques doutes, c'était la crainte que la plus petite atteinte ne fût portée à votre réputation si vous étiez réélu. Il s'est mis alors à rire et m'a dit que c'était du don quichottisme exagéré, qu'après avoir fait loyalement appel à vos électeurs, vous seriez évidemment le vrai représentant de l'université. Il dit que, sans aucun doute, tous les gradués en droit seront pour vous. Le doyen dit que, si les censeurs se décident en votre faveur, il vous proposera.

« Le doyen m'a demandé hier quand je pensais que vous rendriez votre siége vacant. Je lui ai dit que ce serait probablement d'ici à quinze jours. Il a paru trouver que cela serait très-convenable. Vous pouvez écrire au vice-chancelier, par le courrier de demain, une lettre très-courte et très-polie.

« A moins que vous ne me disiez positivement que vous ne voulez pas être réélu, je laisserai vos amis se conduire à leur guise. Je crois que vous auriez à entrer en lutte avec l'avocat général. Il n'est pas douteux que quelques personnes pensent à lui. Si vous étiez tout à fait certain d'être réélu, je ne puis m'empêcher de croire qu'une décision de l'université en votre faveur serait une manifestation très-importante à l'appui de la politique que vous avez adoptée. Mais il m'est maintenant très-difficile de découvrir quels sont les vrais sentiments de l'université.

« Je vous prie de m'envoyer les clauses de garantie contre les catholiques aussitôt que possible; faites-les-moi parvenir une à une, à mesure que vous les rédigerez. Comment assurerez-vous l'exécution de la clause en vertu de laquelle personne ne pourra exercer des fonctions épiscopales sans l'autorisation du roi, s'ils se refusent à accepter votre bill, comme ils l'ont fait lors du bill de M. Grattan?

« Rendez-moi aussi compte de vos progrès dans la chambre des Lords.

« On m'a dit hier que le roi s'était borné à permettre qu'on fit mention du sujet dans le discours, mais qu'il ne se regardait pas comme engagé à ne point opposer son véto à la mesure, même dans le cas où le bill serait adopté par les deux chambres. Cela est certainement impossible.

« Tenez-moi au courant de tout ce qui tend à alléger vos difficultés et à rendre la lutte moins pénible pour vous.

« Bien affectueusement tout à vous, mon cher Peel,

« C. O. »

### M. Peel à l'évêque d'Oxford.

Whitehall, 44 février 4829 1.

### « Mon cher Lloyd,

« Vous avez sans doute reçu ma lettre d'hier. Je me suis déterminé à donner hier soir un spécimen de l'état de l'Irlande, et je demande à tout honnête homme s'il croit qu'il est compatible avec les intérêts de l'empire, et surtout avec les intérêts de l'Église établie d'Irlande, qu'un tel état de choses continue, et que nul effort ne soit fait pour y apporter un remède efficace ou pour produire un changement quelconque.

« Il vaudrait certainement beaucoup mieux pour Christ-Church prendre un candidat dont il pût assurer l'élection que

de courir des risques en me proposant.

« Je vous dis tout simplement ce que je ne pourrais dire à aucun autre : au fond, je me soucie très-peu de tout cela.

« Je ne ferai rien qui puisse paraître le moins du monde irrespectueux pour l'université, et même pour les violents adversaires ou, pour mieux dire, les ennemis que j'ai dans son sein.

« Je puis m'arranger de façon à me rendre inhabile à être réélu. Je puis renoncer à mon siége vendredi, et me

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le 40 février j'avais proposé le bill pour la suppression de l'Association catholique romaine en Irlande.

### SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 465

faire envoyer au Parlement par quelque petit bourg le lendemain ou lundi; alors je deviendrai inéligible à Oxford.

« Au nom du ciel, ne faites rien, directement ou indirecment, qui puisse indiquer un souhait de ma part d'être réélu; je ne le souhaite pas, et je crois qu'une lutte prolongée, fût-elle même suivie de succès, pourrait devenir trèsembarrassante et très-pénible pour moi.

« Je suis opposé à ma nomination; mais en même temps il me répugnerait de dire: « Je refuserai l'élection, » « je renoncerai à mon siége si je suis réélu, » ou toute autre parole de ce genre qui pourrait paraître maussade, peu gracieuse ou peu respectueuse.

« Que Christ-Church suive la marche la plus propre à assurer sa juste influence dans l'université. Plus je pense à ce suiet, plus je suis opposé à l'élection et surtout à la lutte.

« Toujours, etc.,

« ROBERT PEEL, »

### M. Peel à l'évêque d'Oxford.

(Très-confidentielle.)

Whitehall, 13 février 1829.

#### « Mon cher Lloyd,

« Je ne puis m'empêcher de croire que, de beaucoup, la meilleure marche à suivre, c'est de ne faire aucune déclaration au suiet des affaires de l'université.

« Mon intention est de renoncer absolument à mon siège. J'ai écrit au vice-chancelier pour lui dire que je compte y

renoncer vendredi prochain, le 20 courant.

« Il m'a répondu qu'il avait soumis ma lettre à l'assemblée générale, qu'elle avait acquiescé à ma démission pour le jour indiqué, mais qu'elle désirait que l'ordonnance de convocation ne fût pas rendue immédiatement, afin que l'élection n'eût pas lieu au moment des assises.

« Je n'ai point à m'occuper de l'ordonnance de convoca-

tion, ni des motifs qui font préférer un moment à un autre. Je n'exprime aucun avis à ce sujet, et je ne puis intervenir en rien dans tout ceci.

« Je compte, quoi qu'il arrive, rendre mon siége vacant vendredi matin. L'expédition des affaires publiques exige que je sois sans délai renvoyé au Parlement; j'ai pris mes précautions dans ce but.

« Pourquoi ferais-je ou dirais-je rien de plus, sinon pour exprimer, soit le désir d'être réélu, soit l'intention de

me refuser en tous cas à une réélection?

« Que l'université suive la marche qui lui conviendra; moi, je suivrai la mienne, restant loyalement passif en tout ce qui touche à sa conduite, ne faisant rien pour l'influencer, et me bornant à hâter mon élection ailleurs. Si je suis élu, je cesserai d'être éligible à Oxford.

« Vous trouverez ci-joint une lettre pour Marsham. Lisezla et voyez s'il vous paraît convenable de la lui remettre. A distance, il est difficile de se former un avis, surtout lorsque

les circonstances changent de jour en jour.

« Toujours, etc.,

« ROBERT PEEL. »

# L'évêque d'Oxford à M. Peel.

Christ-Church, 14 février 1829.

# « Mon cher Peel,

α J'ai envoyé votre lettre à Marsham. Il a proposé au comité de la lui soumettre. Si j'ai bien compris, le comité a refusé d'en prendre connaissance, disant qu'il agissait sous sa propre responsabilité, et sans entrer en communication avec M. Peel, auquel on ne pouvait permettre d'intervenir dans une élection universitaire. Je n'ai dit à personne que j'avais reçu une lettre de vous aujourd'hui. Je les laisserai agir comme ils l'entendront, bien que je ne voie pas comment, avec votre plan, tout ceci peut finir, à moins que, avant

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 467 vendredi prochain, il ne se forme une majorité assez forte pour leur permettre de vous annoncer que votre élection est assurée.

« Je vous envoie une lettre de M. Lyall, archidiacre de Colchester, homme très-capable et très high church. Lisez-la avec attention.

« D'après ce qui me revient, les membres de l'assemblée de l'université sont au nombre de 160; je pense que tous ceux qui sont contre vous ont signé le document que je vous ai envoyé hier soir. Les autres sont ou pour vous, ou sans parti pris contre vous.

« Toujours à vous,

« C. O. »

# M. Peel au vice-chancelier d'Oxford.

Whitehall, 40 février 1829.

« Mon cher Monsieur,

« Je compte demander les fonctions d'intendant des Chiltern Hundreds le vendredi 20 février. On pourra ce jour-là provoquer dans la chambre des Communes l'ordonnance de convocation pour l'université.

« J'indique un jour assez éloigné afin de pouvoir vous

avertir un peu à l'avance.

α Si vous aviez quelque raison de préférer que la vacance se produisit plus tôt, je m'empresserais de complaire à votre désir.

« J'ai l'honneur, etc.,

« Robert PEEL. »

### Le vice-chancelier d'Oxford à M. Peel.

Exeter-College, 44 février 4829.

« Mon cher Monsieur,

« La proposition contenue dans la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'adresser par le courrier de ce matin a été reçue par le comité des chefs de colléges, auquel je l'ai immédiatement communiquée, avec toute la déférence qui lui était due.

« On ne pense pas qu'il soit désirable que vous acceptiez plus tôt que vous ne l'avez indiqué les Chiltern Hundreds; et comme la motion à faire dans la chambre des Communes pour obtenir une nouvelle ordonnance de convocation est une mesure parfaitement distincte, nous attachons un grand prix à ce qu'elle ne soit pas rendue de façon à confondre l'époque de l'élection avec celle de nos assises, qui se tiennent habituellement dans la première semaine de mars.

« J. C. Jones, V.-C. »

### Le recteur de Merton à M. Peel.

Merton-College, 42 février 1829.

### « Mon cher Peel,

α Plusieurs membres de l'assemblée générale, cinq chefs de colléges, deux chefs de Halls, les procteurs et quelques autres personnes très-respectables, se sont réunis aujourd'hui à Oxford dans le but d'amener votre réélection, et nous nous proposons de faire les démarches nécessaires pour atteindre ce but. Ce n'est pas de Christ-Church qu'est partie cette mesure; mais nous avons demandé et trouvé dans ce collége un grand nombre d'adhérents.

« Je ne vous écris que pour vous instruire de ces circonstances, au su de plusieurs des conspirateurs, et je ne vous demande aucune réponse.

« Croyez-moi, etc.,

a Robert Marsham. »

#### M. Peel au recteur de Merton.

Whitehall, 13 février 1829.

#### « Mon cher Marsham,

- « Il me faut bien désobéir à vos injonctions, quand même ce ne serait que pour vous dire combien je suis sensible au sentiment aimable et généreux qui vous a inspiré cette communication.
- « La seule réponse que je puisse adresser à votre lettre, c'est de vous déclarer explicitement la conduite que j'ai adoptée et dont je ne puis me départir.
- « J'ai écrit au vice-chancelier pour lui proposer d'accepter les *Chiltern Hundreds* vendredi prochain, 20 courant. Il m'a répondu qu'il n'avait aucune objection à ce que la vacance se produisît ce jour-là, mais qu'il espérait que les lettres de convocation ne seraient pas immédiatement demandées, afin que l'époque de la nouvelle élection ne se confondît point avec celle des assises.
- a Il n'y a aucun lien entre cette affaire et mon acceptation des *Chiltern Hundreds*. Vendredi matin, je les accepterai ; et je crois qu'il ne serait pas convenable de faire la moindre démarche au sujet de l'ordonnance de convocation sans s'être préalablement entendu avec le vice-chancelier et avoir obtenu son plein consentement.
- « C'est la seule opinion que je me permette d'exprimer sur l'avenir.
- « Je ne puis lire la liste de ceux qui pensent que je n'ai rien fait pour perdre l'estime de l'université sans me sentir fier de leur bonne opinion. D'un autre côté, je ne puis entendre les objections qu'on adresse à ma réélection sans reconnaître qu'elles sont inspirées par des motifs naturels, justifiables et honorables.
- « Un sentiment domine mon esprit : je regretterais profondément de devenir la source de dissensions dans l'univer-

sité, et l'occasion d'un antagonisme entre deux classes du corps électoral.

« Une défaite ne pourrait m'être aussi pénible qu'un

triomphe empoisonné par de telles réflexions.

« J'ai devant moi une conduite bien simple à suivre, et qui m'épargnera et le triomphe et la défaite. Vendredi prochain, en vertu de la déclaration que j'ai faite au vice-chancelier, je dois renoncer à mon siége; et il est absolument nécessaire que je reprenne immédiatement ma place dans la chambre des Communes.

« Il ne convient pas à l'université que la lutte s'engage pendant les assises. Il importe à l'expédition des affaires

publiques que je sois immédiatement élu.

« Qu'on me laisse donc élire ailleurs, et qu'on provoque l'ordonnance de convocation, en se conformant au désir positif du vice-chancelier, au nom de raisons autres et suffisantes, alors que, n'étant plus éligible, ma personne ne sera plus en question.

> « Je suis, etc.. « Robert Peel. »

### M. Vernon à M. Peel.

Grove, East Retford, 42 février 4829.

# « Mon cher Monsieur,

« Comme l'un de vos électeurs, je me permets de venir abuser d'un temps précieux, pour vous soumettre en peu de mots, mais avec force, une idée qui, bien qu'elle ait pu vous être présentée par d'autres, ne saurait être trop rappelée à votre attention.

« J'honore et j'approuve votre démission. Je crois qu'en la donnant vous avez fait le sacrifice de ce qui vous est le plus précieux après l'honneur; et il serait cependant impossible de découvrir dans les termes dont vous vous êtes servi la moindre

coquetterie, le moindre soupir de regret, le moindre regard en arrière. Vous avez rempli vos devoirs envers vos commettants et envers votre pays; il reste à ceux qui le pensent à remplir leurs devoirs envers vous.

« Je ne sais si l'étiquette vous permettrait, au moment à vous renoncez à votre siége, de vous montrer disposé à nous servir encore; mais moi qui jusqu'ici me suis senti heureux et fier de vous avoir pour représentant, moi qui aurais joui d'une satisfaction complète sans votre opposition malheureuse, bien que modérée, au règlement de la question catholique, je me regarderais comme injustement lésé si l'on m'enlevait l'occasion de choisir un membre qui a droit à mon entière admiration et à mon suffrage.

a J'ai des raisons de croire que j'exprime les sentiments d'un grand nombre de personnes, et je me permets d'ajouter que ma position me donnerait une influence considérable sur le clergé de ce diocèse. Je ne puis souscrire à la doctrine que les membres résidents de l'université ont le droit de se réunir dans leurs cellules et de dicter subrepticement leur choix au corps universitaire. Je ne croyais pas avoir à me mêler jamais des affaires politiques d'Oxford; mais, convaincu que je suis qu'on ne peut vous enlever le soin de défendre ses intérêts et ceux de l'Église établie, sans détriment et sans déshonneur pour nous, je vous supplie d'autoriser vos amis à vous proposer de nouveau, et j'offre ma coopération zélée à tous leurs efforts. Je vous prie de ne point vous donner la peine de répondre à cette lettre, à moins que mes services ne puissent vous être bons à quelque chose.

« Quoi que puisse dire notre lord-lieutenant, sous l'inspiration des titulaires de ses bénéfices, j'affirme qu'il y a dans ce comté apathie complète au sujet de la question catholique.

« Toujours fidèlement à vous,

« GRANVILLE V. VERNON. »

#### M. Peel à M. Vernon.

Whitehall, 43 février 1829.

#### « Mon cher Monsieur,

- « Votre lettre m'a infiniment flatté, et je me vois forcé de vous y répondre en hâte.
- « J'ai pris la résolution de rester parfaitement étranger à tout ce qui concerne l'élection future à Oxford et de n'exprimer ni souhait ni avis d'aucun genre à ce sujet.

« J'ai l'intention de renoncer à mon siége, vendredi prochain 20 courant, et j'ai assuré mon élection ailleurs.

« Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai dit à l'évêque d'Oxford, et vous me répondrez, j'en ai peur, que cela équivaut à rien.

« Le fait est que je désire n'exercer d'influence sur l'université ni par mes paroles ni par mes actes; je veux la laisser décider elle-même quelle est la marche qu'il lui convient le mieux d'adopter.

« Toujours, etc.,

« Robert PEEL. D

#### M. Berens à M. Peel.

19, Queen street, May Fair (jeudi soir), 12 février 1829.

### « Mon cher Peel,

« Vous m'excuserez, j'en suis sûr, de venir vous déranger en ce moment. Mais on fait circuler le bruit, sans fondement, je l'espère, que vous avez maintenant des objections personnelles à représenter l'université d'Oxford. Je tiens beaucoup à pouvoir les contredire d'après la meilleure autorité, et j'espère, en même temps, que vous permettrez à vos amis de s'employer à votre réélection. Je suis plein de confiance dans le résultat; mais il ne faut pas tarder à s'en occuper. Ces deux derniers jours, j'ai vu à Londres plusieurs membres de l'assemblée de l'université, et, à une seule exception près, ils se sont exprimés comme ils le devaient. Je serais très-heureux si vous pouviez m'envoyer une réponse demain avant deux heures, moment où je partirai pour Oxford.

« A vous bien sincèrement,

« B. BERENS. »

### M. Peel à M. Berens.

Whitehall, 43 février 1829.

« Mon cher Berens,

« Je vous dirai exactement ce que je viens de dire à Henley Eden, qui me quitte à l'instant.

« Mon intention bien arrêtée est de renoncer à mon siége. J'ai fait savoir au vice-chancelier le jour où je demanderai les Chiltern Hundreds. Ce sera d'aujourd'hui en huit. Je ne puis me départir de cette résolution, et j'ai déjà fait les démarches nécessaires pour assurer mon élection ailleurs.

« Le vice-chancelier m'a informé qu'il serait désagréable à l'université que l'époque de la nouvelle élection coincidât avec celle des assises, et, pour cette raison, il désire que l'ordonnance de convocation pour Oxford ne soit pas rendue immédiatement après mon acceptation du Chiltern Hundreds.

« J'ai dit à Eden que je ne me sentais pas libre de dire un mot au sujet d'une réélection à Oxford. Mon plan de conduite est très-net : renoncer à mon siége, le faire le jour indiqué au vice-chancelier, vendredi prochain, et m'occuper, dans l'intérêt des affaires publiques, de retrouver le plus tôt possible une place dans la chambre des Communes.

a Toujours, etc.,

« Robert PEEL. »

#### Lord Bathurst à M. Peel.

Cumberland street, 14 février 1829.

### « Mon cher Monsieur Peel,

- « Pardonnez-moi de vous supplier de ne pas penser à refuser l'autorisation de mettre votre nom en avant pour la représentation de l'université, dans le cas où une demande convenable vous serait adressée à cet effet.
- « Vous pouvez y compter : votre refus serait interprété à mal, et arrêterait le mouvement de chaleureux intérêt qu'ont provoqué, chez les hommes de tous les partis, les attaques dont vous avez été l'objet.
- « Si l'on s'adressait à vous, vous répondriez probablement, quelque respectables que fussent d'ailleurs les signataires de la demande, que vous devez décliner leur invitation, à moins que votre propre collége n'exprime aussi le souhait de vous voir réélu. Ceci prouverait assez que vous n'êtes pas impatient d'être réélu, et ce serait, je crois, conforme aux usages de l'université. Mais je ne m'inquiète point de la manière dont l'affaire sera conduite; seulement gardez-vous d'agir de façon à vous exposer au reproche d'avoir fait preuve d'un mauvais caractère, ou au soupçon d'avoir eu des craintes sur votre succès.

« A vous bien sincèrement,

a Bathurst. »

La lutte se termina en faveur de mon adversaire. Les votes se répartirent ainsi :

| M. Peel           | _ |     | - |
|-------------------|---|-----|---|
| Sir Robert Inglis |   | 755 |   |

Je retrouve cette note qui rend compte de la qualité de la minorité qui me donna son appui.

« M. Peel réunit 146 voix de moins que sir Robert Inglis: mais il eut en sa faveur deux fois plus de first class men. 14 professeurs sur 20, et 24 lauréats sur 28 (les 24 lauréats avaient eu entre eux 36 prix!).

« Parmi les électeurs de Christ-Church (le collége des deux candidats), M. Peel eut en sa faveur 39 first class men; son adversaire n'en eut que 8. Il eut aussi tous les nobles qui votèrent; 4 doyens sur 5, et 333 ecclésiastiques. Le bel argument en faveur du cri : « Point de papisme! » et « Des défenseurs pour l'Église en danger! »

Ayant appris le résultat probable de la lutte, j'écrivis la lettre suivante au recteur du collége de Merton, et j'en reçus la réponse ci-dessous :

### M. Peel au recteur de Merton.

Whitehall, 28 février 1829.

#### « Mon cher Marsham,

« Je ne connais point encore le résultat définitif du scrutin; mais j'écris sous l'impression que l'élection se décidera en faveur de sir Robert Inglis, à une grande majorité.

« Je puis vous assurer le plus sincèrement du monde que je ne regrette pas du tout la conduite qui a été tenue.

« J'ai été charmé, au delà de toute expression, du généreux enthousiasme et des efforts ardents de mes amis. Je suis fier de l'appui que j'ai recu d'une si grande proportion des hommes éminents de l'université, au milieu de circonstances extraordinairement difficiles et d'une singulière excitation des esprits. Je trouve une consolation complète de ma défaite dans la conviction inébranlable que je l'ai subie pour avoir accompli un devoir public, et pour avoir fait passer les intérêts réels du pays, de l'Église et de l'université, avant tout but particulier et toute préoccupation personnelle.

« Je vous prie d'exprimer mes remercîments les plus

chaleureux aux membres du comité d'Oxford qui ont agi de concert avec vous, et de les assurer que, selon moi, ils ont eu parfaitement raison de donner, à une minorité aussi importante que celle qui a voté pour moi, l'occasion de manifester ses sentiments, et que, bien que je les aie perdus comme commettants, j'ai le profond désir de pouvoir les regarder comme des amis personnels et dévoués.

> « Toujours, etc. « Robert PEEL. »

# Le recteur de Merton à M. Peel.

Merton-College, 2 mars 1829.

« Mon cher Peel,

« J'ai communiqué ce matin votre lettre à vos amis du comité d'Oxford, et je suis chargé par eux de vous dire qu'elle a causé une satisfaction universelle.

« Il est superflu de vous dire qu'en mettant votre nom en avant, nous avons eu pour but de soutenir la réputation de l'université, qui nous paraissait devoir être compromise dans l'estime du monde si vos droits et vos services passaient

inapercus.

« L'assurance donnée par vous que vous ne regrettez point la marche que nous avons suivie a éloigné tous les doutes venus à notre esprit au sujet de la convenance de cette conduite; et nous partageons votre joie à la pensée qu'une si forte proportion des hommes éminents de l'université s'est jointe à nous pour nous soutenir dans notre entreprise. Nous sommes heureux d'avoir saisi l'occasion de faire connaître un tel fait, et d'avoir tenté votre réélection, bien que nous regrettions sincèrement de n'avoir pas réussi.

> « Croyez-moi, etc., a Robert Marsham. »

La lettre à lord Granville Somerset, président de mon comité électoral, exprimait mes chaleureux remercîments de la façon admirable dont il avait rempli ses devoirs en cette qualité. Elle contenait un bon de 99 livres sterling, qui (et je le dis à l'honneur du corps électoral) suffirent à couvrir les dépenses faites à la charge du candidat dans tout le cours d'une lutte difficile.

### M. Peel à lord Granville Somerset.

Whitehall, 30 mars 1829.

« Mon cher lord Granville,

« Je joins à cette lettre le montant de ce que je dois à l'occasion des dépenses faites pour l'élection d'Oxford.

« Je ne pourrai jamais me libérer de tout ce que je vous dois pour votre zèle, votre amitié, et tous les sacrifices personnels de temps et de plaisirs que vous m'avez faits.

« Toujours, etc.,

« Robert Peel. »

#### VI

Entretiens du cabinet avec le roi George IV relativement à l'émancipation des catholiques, et dernières réflexions de sir Robert Peel sur sa conduite dans cette circonstance.

(Pages 342-366.)

Je pris possession de mon siége dans la chambre des Communes, le mardi 3 mars. Les délibérations du cabinet avaient continué jusqu'alors, et nous étions tombés d'accord, avec une unanimité parfaite, sur les traits généraux et même sur le détail des diverses mesures que nous comptions proposer au Parlement. Nous agissions sous l'impression que notre conduite avait reçu l'adhésion du roi, adhésion complète, bien que donnée à contre-cœur. J'étais très-préoccupé qu'aucun retard inutile ne fût apporté dans cette affaire; le 3 mars, je donnai donc avis à la chambre des Communes que j'appellerais, le jeudi 5, son attention sur la portion du discours du trône relative à l'état de l'Irlande, et sur la suppression des incapacités politiques dont les catholiques romains étaient frappés.

Des événements tout à fait imprévus se passèrent dans l'intervalle, et l'on put croire un instant qu'ils opposeraient une barrière insurmoutable au succès des mesures qui venaient d'être annoncées.

Le mardi soir, 3 mars, le roi donna l'ordre au duc de Wellington, au lord chancelier et à moi de nous rendre auprès de S. M. à Windsor, le lendemain matin de bonne heure. Nous partîmes en conséquence, et, à notre arrivée, nous fûmes introduits auprès du roi, qui nous reçut avec sa bonté et sa cordialité accoutumées.

Il avait l'air grave, et il était évidemment tourmenté et inquiet.

- S. M. nous dit que nous avions bien vu combien elle avait eu de peine à consentir à la proposition que son cabinet lui présentât un avis collectif sur la question catholique, et combien surtout elle avait été chagrinée de sentir qu'elle n'avait point d'autre alternative que d'accepter l'avis qui lui était offert.
- S. M. ajouta qu'au moment où la question allait être soumise au Parlement, elle désirait avoir une conférence personnelle avec ceux de ses ministres qu'elle avait

appelés auprès d'elle, et qu'elle devait regarder comme particulièrement responsables de l'avis qui lui avait été présenté. Le roi dit qu'il désirait recevoir de nous des explications plus complètes et plus détaillées sur la façon dont nous nous proposions d'atteindre le but que nous avions en vue.

A la demande de S. M., étant sans doute plus familier que d'autres avec les détails de la mesure que j'avais à soumettre le lendemain à la chambre des Communes, je me mis à les expliquer au roi. Je fis remarquer à S. M. que le principal obstacle à la participation complète des sujets catholiques romains du roi à la jouissance des priviléges politiques, c'était l'obligation qui leur était imposée de prononcer la déclaration contre la doctrine de la transubstantiation, et de prêter le serment de suprématie, pour pouvoir jouir desdits priviléges; que nous nous proposions de supprimer définitivement la déclaration contre la transsubstantiation, et de modifier, pour les catholiques romains, la partie du serment de suprématie qui a rapport à la supériorité et à la juridiction spirituelle et ecclésiastique du pape.

A cette allusion au serment de suprématie, le roi parut très-surpris et dit avec précipitation et sérieux : « Quoi ? mais vous ne songez pas certainement à toucher à l'antique serment de suprématie? » Il fit appel à tous ses ministres sur ce point. Nous expliquâmes à S. M. que ce que nous proposions, c'était que tous ses sujets, les catholiques romains seuls exceptés, continuassent à prêter le serment dans sa forme actuelle, et que les catholiques romains fussent contraints de déclarer sous serment qu'ils ne reconnaissaient à nul prince ou prélat étranger la moindre juridiction, la moindre prééminence temporelle ou politique, directe ou indirecte dans ce royaume. Nous ajou-

tâmes que si les catholiques, avant d'être admis dans les fonctions publiques ou dans le Parlement, avaient encore à déclarer qu'ils ne reconnaissent, de fait et de droit, à aucun prélat la moindre juridiction, la moindre prééminence, le moindre pouvoir spirituel et ecclésiastique, dans ce royaume, ce serait réduire à néant l'émancipation proposée, et laisser subsister un empêchement dirimant à la jouissance des priviléges politiques.

Le roi répondit que c'était fort possible, mais qu'il ne pouvait consentir au moindre changement dans l'antique serment de suprématie : il était très-fâché qu'il y eût eu malentendu sur un point aussi essentiel; il ne nous rendait point responsables de ce malentendu : il n'entendait point insinuer que, dans les explications qui lui avaient été données par écrit, il v eût eu la moindre dissimulation ou la moindre réserve sur ce point : mais il était de fait qu'en donnant sa sanction à nos projets, il s'était mépris sur un fait particulier, le plus important de tous, le changement dans le serment de suprématie; il se croyait certain que nous serions, comme lui, d'avis qu'un consentement ainsi donné ne pouvait lier le souverain, et que S. M. n'avait d'autre alternative que de revenir sur son consentement, lorsque ce consentement avait été donné par erreur à une mesure que de bonne foi il trouvait en désaccord avec son jugement et sa conscience.

En réponse à cet appel, nous dîmes que, malgré notre profond regret qu'un malentendu eût pu se produire sur une affaire aussi importante, nous donnions notre plein assentiment à l'opinion du roi, qu'un consentement donné par méprise à des mesures publiques d'une grande importance ne pouvait lier S. M. Peu après S. M. reprit : « Mais après cette expression de mes sentiments, quelle conduite comptez-vous tenir comme ministres? » Il

fit remarquer qu'une communication avait été annoncée à la chambre des Communes pour le jour suivant; puis se tournant vers moi, qui étais chargé de faire cette communication: «Eh bien! monsieur Peel, dites-moi quelle conduite vous vous proposez de tenir demain? » Je répondis que, malgré toute ma déférence et mon respect pour S. M., je ne pouvais avoir un instant d'hésitation sur la conduite à tenir; que le discours de la couronne avait confirmé l'attente universelle où l'on était que le gouvernement se préparait à proposer des mesures pour affranchir les catholiques romains de toute incapacité politique; que je venais de renoncer à mon siége, comme représentant d'Oxford, d'après la supposition qu'une mesure de ce genre serait proposée; que le consentement de la chambre des Communes au bill pour la suppression de l'association catholique romaine avait été donné, sinon sur l'assurance expresse, du moins avec l'opinion fondée que les mesures de coercition seraient suivies du redressement des griefs; que je devais donc supplier S. M. d'accepter immédiatement ma démission, et de me permettre d'informer le lendemain la chambre des Communes que des obstacles imprévus, dont la nature serait plus tard expliquée, empêchaient les serviteurs du roi de proposer au Parlement les mesures annoncées, que je n'étais plus dépositaire des sceaux du département de l'intérieur, et qu'il était de mon pénible devoir de retirer l'avis donné en mon nom.

Le roi adressa la même question au duc de Wellington. Celui-ci répondit qu'il demandait à S. M. la permission de sortir des affaires, et d'adresser à la chambre des Lords une communication semblable à celle que je désirais faire à la chambre des Communes.

Le chancelier donna son plein assentiment à la conduite

que le duc de Wellington et moi nous nous proposions de tenir.

S. M. eut la bonté d'exprimer le regret profond que le soin de notre honneur et le sentiment de nos devoirs publics ne nous permissent plus de rester à son service. S. M. nous dit de plus que notre détermination ne pouvait la surprendre, et qu'elle ne saurait nous blâmer d'en être venus à cette conclusion.

Notre entrevue avec le roi dura cinq longues heures; la conversation ne languit pas un instant; mais j'ai rapporté en substance tout ce qui fut échangé d'important. A la fin de l'entretien, le roi prit congé de nous avec beaucoup de calme et de bonté, nous embrassa tous sur les deux joues. et accepta notre démission avec l'expression réitérée du regret sincère que lui faisait éprouver la nécessité où nous nous trouvions de renoncer à son service.

Les passages suivants, relatifs à cette entrevue, sont extraits d'une note laissée par lord Eldon sur la conversation qu'il eut avec S. M., peu de semaines après notre conférence avec le roi. Lord Eldon vit le roi le 28 mars et le 9 avril. Dans le récit de la première conversation se trouve le passage suivant :

### Note de lord Eldon.

« Le roi se plaignit de n'avoir jamais vu les bills, etc., etc., de s'être trouvé dans la situation d'une personne à laquelle on appuie un pistolet chargé sur la poitrine, de n'avoir eu aucune porte de retraite, d'avoir été menacé par ses ministres de leur démission si l'on ne poursuivait pas l'adoption des mesures. (Autant qu'il m'en souvint, il le répéta deux fois dans l'entretien.) Il avait fini par leur dire : « Allez de l'avant, » ne sachant plus comment sortir de la situation où il se trouvait; dans l'une des conférences, menacé de la

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 483 démission de ses ministres, il s'était laissé entraîner à un consentement de cette nature, à la suite de ce qui s'était passé entre eux et lui; l'entretien et la conversation l'avaient mis dans un tel état, qu'il ne savait plus où il en était quand, après plusieurs heures, il avait fini par leur dire : « Allez de l'avant. » (Voyez, p. 510, vol. vii des Vies des Chanceliers, par lord Campbell.)

En parlant de sa seconde conversation avec le roi, lord Eldon ajoute :

« Ceci amena le roi à me reparler de son consentement. Dans l'entrevue précédente, il avait raconté qu'après deux longues conversations avec ses ministres, ou du moins avec ceux qu'il avait appelés, il avait fini par leur dire : « Allez de l'avant, » et que dans la seconde de ces deux conférences, épuisé de fatigue, las d'une conversation qui avait duré plusieurs heures, il avait fini par leur dire : « Allez de l'avant.» Il produisit alors deux pièces qu'il prétendit être les copies de ce qu'il leur avait écrit. Il y donnait son consentement à ce qu'on poursuivit l'adoption du bill, mais en les lisant, il ajoutait des expressions très-fortes sur le chagrin et le mal que lui causait toute cette affaire. »—(Vies des Chanceliers, par lord Campbell, vol. vii, p. 512.)

Lord Eldon doit avoir mal compris le récit qu'il reçut du roi sur notre entrevue avec S. M. En premier lieu, il n'y eut qu'une entrevue, celle que j'ai racontée. Il n'y eut, dis-je, entre S. M. et certains de ses ministres, qu'une entrevue dans laquelle il ait été question de leur démission. En second lieu, S. M. ne nous donna point, à la fin de l'entrevue, l'autorisation « d'aller de l'avant; » S. M. accepta de chacun de nous l'offre de sa démission, et nous retournâmes à Londres dans la pleine convic-

tion que le gouvernement était dissous, ou du moins que, pour notre propre compte, nous n'étions plus au service de la couronne. A notre retour à Londres, nous nous joignîmes à nos collègues qui s'étaient réunis (chez lord Bathurst, je crois) à un dîner de cabinet, et nous leur annonçâmes, à leur grand étonnement, que nous avions cessé de faire partie du gouvernement.

Cependant un changement soudain s'opéra dans les intentions du roi. Le soir du 4 mars, à une heure assez avancée, le roi écrivit une lettre au duc de Wellington, pour l'informer que S. M. s'attendait à de telles difficultés, si l'on cherchait à former une nouvelle administration, qu'elle ne pouvait se passer de nos services; elle devait donc nous demander de retirer notre démission, et nous étions libres de poursuivre l'adoption des mesures annoncées au Parlement.

Le duc de Wellington m'envoya immédiatement cette lettre. Je n'en gardai point copie, et c'est de mémoire que je rapporte les communications avec le roi sur ce sujet.

Ou ce fut le duc de Wellington qui me fit remarquer en m'envoyant la lettre, ou ce fut moi qui lui dis en la lui renvoyant, qu'après ce qui s'était passé le matin, la simple autorisation de poursuivre nos projets, donnée par S. M., n'était pas une garantie suffisante; que nous devions en référer de nouveau au roi, afin de nous assurer positivement si nous avions le droit d'annoncer au Parlement que les mesures projetées étaient proposées par nous du consentement et avec la sanction de S. M.

En conséquence, une demande à cet effet fut adressée à S. M. pendant la nuit, et nous reçûmes du roi une réponse, en vertu de laquelle nous étions pleinement autorisés à poursuivre l'adoption des mesures en question.

Dans le but d'imposer silence à toutes les chicanes qu'on

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 485 aurait pu nous adresser à ce sujet, je commençai ainsi mon discours, en appelant, le lendemain, l'attention de la chambre sur ces mesures :

« Je me lève comme l'un des ministres du roi, et soutenu par la juste autorité qui appartient à ce caractère, je viens défendre l'avis donné à S. M. par un cabinet uni, etc. »

En rapportant les détails de notre entrevue avec le roi, je me suis borné au récit des faits. Je ne sais rien des circonstances qui amenèrent cette entrevue, et j'ignore si elle fut provoquée uniquement par le désir du roi et pour la satisfaction des sentiments personnels de S. M., ou par les suggestions d'autrui. Il est évident, d'après la vie imprimée de lord Eldon, que lord Eldon avait eu avec le roi des communications confidentielles, au sujet des mesures du gouvernement, avant qu'elles eussent passé par la chambre des Lords; mais il n'y a, je crois, aucune trace de communications semblables avant notre conférence du 4 mars avec le roi.

Je n'ai pas besoin de m'étendre sur les dispositions de détail contenues dans les divers bills pour la suppression de l'association catholique romaine, le rappel des incapacités politiques et le règlement de la franchise électorale en Irlande.

Les projets originaux soumis à l'examen du cabinet diffèrent très-peu des bills tels qu'ils passèrent. Il y eut accord complet entre les membres du gouvernement sur le principe et les détails des diverses mesures.

En préparant ces projets, je reçus le précieux concours du solliciteur général (sir Nicholas Tindal), de M. Doherty, (solliciteur général d'Irlande), et de M. Leslie Foster, qui fut plus tard baron de l'échiquier d'Irlande.

La grande difficulté, c'était d'accompagner le redressement des griefs de mesures conçues de façon à donner satisfaction aux sentiments protestants, en prenant des précautions contre l'influence exagérée de la religion catholique romaine, et contre l'abus du nouveau pouvoir qui allait être accordé à ceux qui professaient cette foi.

Nous n'avions, pour notre compte, aucune répugnance à proposer de semblables mesures, de semblables garanties (tel était alors leur nom populaire), si l'on parvenait à en trouver de convenables. Nous sentions fort bien qu'en proposant de telles garanties nous diminuerions beaucoup la force des objections adressées à la suppression complète des incapacités politiques. Mais une grande difficulté était inhérente au sujet.

On pouvait suggérer trois classes différentes de « garanties. » La première et la principale garantie, c'était l'abolition même de toutes ces distinctions entre les protestants et les catholiques romains qui impliquaient un soupçon contre la loyauté, la fidélité et le mérite civique des catholiques romains; c'était l'acte par lequel on leur ouvrait le chemin des honneurs et du pouvoir politique, par lequel on leur enlevait tout intérêt à se livrer à des desseins hostiles et à une ambition irrégulière, par lequel on brisait toutes ces ligues dangereuses qui renaissaient sans cesse en Irlande, et qui devaient leur origine et leur force aux sympathies éveillées et fortifiées par de communs griefs.

C'était là ce qu'on aurait pu appeler une garantie morale, par opposition aux garanties légales. C'était une garantie qui avait pour raison d'être une confiance généreuse dans la loyauté des catholiques romains, et l'espoir qu'ils auraient de nouveaux motifs d'attachement pour une constitution qui ne les exclurait plus d'aucun de ses priviléges.

487

On aurait pu sans doute proposer, contre les abus de pouvoir des catholiques romains, d'autres garanties, des garanties imposées par la loi; mais il fallait bien prendre garde que de telles garanties, sans avoir aucune valeur en elles-mêmes, ne fussent revêtues d'un caractère de soupçon et de méfiance propre à diminuer l'efficacité des garanties morales dont je viens de parler.

Plus j'examinai la question, plus je me sentis disposé à abandonner la pensée d'établir des garanties légales, de réduire, par exemple, à un chiffre déterminé le nombre des catholiques romains qui pourraient être admis dans le Parlement, ou de maintenir des distinctions quelconques entre les protestants et les catholiques, au sujet de la capacité d'obtenir ou d'exercer certains pouvoirs législatifs ou officiels.

Quant à ce que j'appellerai les garanties religieuses, par opposition aux garanties purement politiques, les garanties relatives à l'exercice de la religion catholique romaine, au mode de nomination des prêtres et des prélats, au règlement des rapports avec le siége de Rome, à l'examen des bulles et rescrits, etc., il me sembla que cette question avait été décidée le jour où nous avions résolu de ne point accompagner le redressement des griefs d'une loi de dotation en faveur des ministres de la religion catholique romaine.

Indépendamment de cette raison, les exemples du passé n'étaient pas de nature à nous encourager dans la recherche de semblables garanties religieuses.

Le veto de la couronne sur la nomination des évêques catholiques romains, le serment imposé aux personnes dans les ordres de ne concourir à la consécration d'aucun évêque ou d'aucun doyen catholique romain qui ne leur paraîtrait pas loyal et paisible dans sa conduite, la no-

mination d'une commission chargée de l'examen des bulles, des dispenses et des autres actes de la cour de Rome, toutes les garanties, toutes les mesures de ce genre avaient provoqué, lors de leur proposition, des discussions sans mesure et sans fin, et elles avaient inspiré un grand mécontentement aux catholiques, sans augmenter, à beaucoup près dans la même proportion, la satisfaction et la confiance des protestants.

On vient de publier, dans les Mémoires et la correspondance de lord Castlereagh, une note de lord Castlereagh sur les « garanties » proposées par M. Grattan et M. Canning.

Il fait, je suppose, allusion à celles qui étaient contenues dans le bill d'émancipation de 1813. Lord Castlereagh parle d'un ton fort peu révérencieux du serment proposé pour les prêtres, « de ne jamais consentir à la nomination, en qualité d'évêque, d'une personne qu'ils ne pourraient regarder comme loyale et paisible dans sa conduite, et de ne jamais correspondre avec le pape que sur des matières ecclésiastiques. » « Quant à ce serment, destiné à protéger notre Église, c'est, » dit-il, « la plus grande farce que j'aie jamais lue. »

Au sujet des commissaires revêtus par le bill du pouvoir d'examiner les bulles, etc., et « d'annuler la nomination d'un évêque qui ne serait pas reconnu loyal et paisible, » lord Castlereagh, tout en exprimant l'avis qu'une « commission de laïques catholiques romains, chargés des rapports entre le gouvernement et l'Église, serait une bonne institution, » adresse de nombreuses objections au mode de nomination de la commission proposée par le bill de 1813, et aux fonctions dont elle était revêtue.

Il dit que « la pensée de créer une commission laïque

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 489 ayant le pouvoir d'annuler, même après l'approbation papale, l'élection d'un évêque, est en opposition formelle avec les principes de l'Église de Rome. »

Au sujet de l'enquête sur les bulles papales, etc., lord Castlereagh dit : « Pourquoi faire jurer le secret ? Pourquoi exiger une copie des bulles, et non l'original ? Pourquoi dispenser de l'examen les bulles qui seront, sous serment, déclarées n'avoir qu'un caractère purement ecclésiastique? De telles dispositions ne peuvent avoir été insérées dans le bill que par ignorance. »

Il dit encore que toutes les clauses du bill imposant des serments sur le caractère particulier des bulles papales, des rescrits, etc., lui paraissent ne pouvoir être bonnes à rien, « car les évêques titulaires ne peuvent prêter un serment qui ne soit subordonné à celui qu'ils ont prêté au pape. Mais la clause de M. Canning ne va à rien moins qu'à enlever au gouvernement la connaissance du gouvernement de l'Église romaine dans les trois royaumes, et à établir par la loi, comme légale et en dehors de tout contrôle, l'autorité du pape sur l'Église catholique d'Angleterre et d'Irlande, dans toutes les affaires purement ecclésiastiques. »

Je cite ces observations d'un homme dont l'autorité est fort grande, et qui était très-favorable à l'établissement de rapports entre la religion catholique romaine et l'État, je les cite, dis-je, afin de prouver combien il est difficile de créer ces « garanties, » qu'on croyait trouver en donnant à l'État un droit de contrôle sur les nominations aux fonctions ecclésiastiques dans l'Église de Rome, et en apportant des restrictions aux relations avec le siége papal.

Si nous avions proposé des garanties de ce genre en 1829, il n'est pas douteux que nous aurions eu à lutter contre des objections analogues à celles de lord Castlereagh,

objections protestantes d'un côté, objections catholiques de l'autre. Dans tous les cas, nous n'aurions pu conserver l'espoir de régler promptement une question de cette nature, et nous nous serions exposés néanmoins au juste reproche d'avoir manqué de bonne foi si nous avions ajourné indéfiniment les mesures annoncées comme des garanties, tout en recommandant l'adoption immédiate des autres mesures, celles qui devaient conférer aux catholiques la capacité illimitée d'exercer des pouvoirs publics.

J'ai la confiance qu'eu égard à la situation des affaires en 1829, notre décision a été sage. Il était urgent de régler immédiatement la question politique; il était de la plus grande importance d'embarrasser le moins possible la question en y mêlant des matières sinon étrangères, du moins d'une nature si complexe et si difficile qu'elles auraient donné lieu à des controverses interminables et à de justes demandes d'ajournement.

Le 10 avril, les bills sur la suppression des incapacités politiques des catholiques romains et sur le règlement de la franchise électorale en Irlande furent l'un et l'autre lus pour la troisième fois, et passèrent dans la chambre des Lords, le second sans scrutin, le premier à une majorité de 104 pairs, y compris les procurations.

Les votes se répartirent ainsi :

Pour le bill, 213. Contre, 109.

Ainsi se termina la lutte parlementaire sur ces importantes mesures. Après un intervalle de vingt ans, je ne puis me reporter à cette lutte sans exprimer ma reconnaissance de l'appui cordial que je reçus dans les deux chambres du Parlement, non-seulement de tous les hommes avec qui nos liens officiels avaient été naguère rompus. SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 491 mais même de ceux qui n'avaient jamais eu de rapports

politiques avec nous, et qu'on pouvait regarder, en se plaçant au point de vue des intérêts et des liens de parti,

comme nos adversaires décidés.

Non-seulement ils donnèrent leur appui à nos mesures, mais ils s'abstinrent avec prudence de toute manifestation qui aurait pu semer des embarras sur notre route; et, en plusieurs circonstances, ils évitèrent de nous adresser des objections partielles auxquelles ils attachaient un grand prix, afin de rendre plus cordial et plus efficace l'appui par eux donné au plan dans son ensemble. Comme j'avais dû naturellement le prévoir, la conduite que je crus devoir adopter, en conseillant le règlement de la question catholique, et en me chargeant de proposer au Parlement les mesures du gouvernement, et de les faire triompher dans chambre des Communes, m'exposa au blâme de ceux qui restaient convaincus que ces mesures n'étaient point nécessaires.

Ce blâme prit les formes les plus opposées et me fut adressé aux degrés les plus divers, depuis le reproche amical et l'expression modérée d'un dissentiment consciencieux, jusqu'aux injures les plus violentes et à l'accusation d'avoir obéi aux plus bas motifs.

Je cherchai à adoucir par des explications respectueuses ceux de mes adversaires qui voulaient bien écouter mes arguments. Je ne tins aucun compte des calomnies inventées par un zèle trop ardent pour pouvoir être accessible à la raison et trop peu charitable pour croire à la possibilité d'une intention honnête.

Pour donner un spécimen de la première classe d'adversaires, je vais reproduire la correspondance que j'échangeai avec un digne et respectable prélat, le docteur Jebb, évêque de Limerick. Ma lettre en réponse à la pre-

mière des lettres de l'évêque récapitule nécessairement certains arguments déjà donnés dans les documents qui précèdent; mais la seconde lettre de l'évêque serait à peine intelligible sans l'insertion de celle à laquelle elle répondait. On verra que, non-seulement je ne réussis point à convaincre l'évêque de Limerick, mais que les raisons que je regardais comme les plus concluantes en ma faveur, celles qui me paraissaient le mieux démontrer la nécessité de changer notre politique, eurent pour malheureux résultat d'affermir, si c'était possible, l'évêque dans sa conviction que les concessions offraient plus de danger qu'une résistance absolue.

# L'évêque de Limerick à M. Peel.

5, York Terrace, Regent's Park, 7 février 1829.

#### « Mon cher Monsieur,

- « Depuis le mémorable hiver de 1821-1822, j'ai eu, à plusieurs reprises, l'honneur d'adresser à une portion du gouvernement de S. M., et par l'intermédiaire d'un ami intime, des communications qu'on a, je crois, prises en honne part, ou que du moins, j'en suis certain, on ne m'a jamais reprochées.
- « Dans la situation actuelle, je crois qu'il est de mon devoir de déclarer que mes opinions politiques ne sont en rien changées. Mes sentiments et mes actes à l'égard de mes compatriotes catholiques romains ont toujours été empreints de bonté et de bon vouloir; mais c'est ma conviction inébran-lable qu'il faut s'attendre, en Angleterre comme en Irlande, aux plus terribles conséquences politiques et ecclésiastiques si l'on accorde, dans une mesure quelconque, le pouvoir à tout ou partie du corps catholique romain.
- « Les concessions peuvent suspendre pour un temps certains des maux actuels; elles n'en détruiront aucun et elles les aggraveront tous: c'est là ma conviction bien arrêtée, et

exprimée de sang-froid. On ne peut, au prix de certaines concessions, acheter la chance d'une tranquillité temporaire, qu'avec la certitude d'accroître le trouble, de le rendre permanent, et d'amener des conséquences qu'il est impossible à la sagesse humaine de calculer et de contrôler, mais dont la génération présente pourra probablement sentir les malheureux commencements.

« Je suis un évêque irlandais; je n'ai pas le droit d'exposer mon avis au Parlement dans la présente session; j'espère donc que vous voudrez bien me pardonner d'avoir ainsi déchargé ma conscience. Par un scrupule de délicatesse, j'ai évité avec soin d'adresser jusqu'ici directement mes communications à vous ou à vos collègues, et je me suis servi de l'obligeant et prudent intermédiaire de mon ami sir Robert Inglis. Des motifs semblables me poussent aujourd'hui à écrire directement, et je n'ai pas besoin de dire pourquoi j'ai dû renoncer à l'avantage de me concerter préalablement avec lui.

« Je ne puis finir sans vous demander la permission de vous envoyer l'expression de ma reconnaissance pour toute la bonté que vous m'avez témoignée, en particulier dans ma dernière maladie. C'est dans de semblables moments qu'on juge le mieux si le cœur d'un homme est bien placé.

> « J'ai l'honneur d'être, etc., « John Limerick. »

## M. Peel à l'évêque de Limerick.

Whitehall, 8 février 1829.

« Mon cher Lord,

« Je puis vous assurer bien sincèrement qu'aucune opinion que vous pouvez avoir à m'exprimer, qu'aucune ligne de conduite politique que vous pouvez vous sentir tenu

d'adopter, ne peut diminuer en moi le plaisir que j'ai à connaître vos sentiments, ni le respect que m'inspirent un nom sans tache et de grandes lumières.

« Je serai le dernier à me montrer surpris que des concessions aux catholiques romains vous paraissent dangereuses; mais je vous supplie d'examiner sans passion les faits que je vais rappeler à votre attention, les chances qu'il y a de pouvoir opposer une résistance permanente à toute concession, et le danger que les concessions ne nous soient imposées dans des circonstances beaucoup plus défavorables que celles d'aujourd'hui.

« En premier lieu, il y a division sur ce sujet entre la chambre des Lords et la chambre des Communes, et voilà

seize ans qu'elle dure.

« Secondement. Pour faire marcher le gouvernement de ce pays, dans les vingt-cinq dernières années, il a été trouvé nécessaire de ne point exclure du conseil du roi des hommes tels que M. Pitt, feu lord Melville, lord Castlereagh, et M. Canning. Dans des temps de difficulté pressante, leur exclusion du gouvernement était impossible. Leur admission a introduit la désunion dans le cabinet et a tendu à faire faire des progrès aux intérêts catholiques. Leur impuissance à mettre immédiatement leurs vues en action les a rendus probablement d'autant plus décidés dans leur langage sur la nécessité d'adopter finalement ces vues.

« Troisièmement. L'opinion des jeunes gens qui entrent dans la vie publique et qui ont quelque chance de se distinguer est, je crois, à peine sans exception, en faveur d'un

règlement de la question.

« Quatrièmement. Dans le cours des six derniers mois, l'Angleterre, étant en paix avec le monde entier, a employé les cinq sixièmes de l'infanterie du Royaume-Uni à maintenir la paix et à faire la police en Irlande. Je regarde un état de choses qui exige un tel déploiement de force militaire comme plus grave qu'une rébellion ouverte.

« Cinquièmement. Une union intime s'est établie entre

les laïques catholiques romains et les prêtres catholiques romains. Le résultat de cette union, c'est que la représentation des comtés de Waterford, de Monagham, de Clare et de Louth a été violemment enlevée à l'aristocratie naturelle de ces comtés; si l'état de choses actuel se perpétue, si les partis dans le Parlement continuent à se balancer au point de se paralyser mutuellement, et de pouvoir empêcher, l'un toute concession, l'autre toute répression et tout contrôle, il faut nous résigner à voir l'Irlande envoyer au Parlement de soixante à soixante-dix radicaux, lors de la prochaine élection générale.

« Sixièmement. L'état social de l'Irlande deviendra bientôt incompatible avec le jugement par jury, dans toutes les affaires politiques. Les catholiques romains ont découvert la force que leur donnent les droits électoraux. A moins d'être prêts à substituer un nouveau système de jurisprudence criminelle au système actuel, gardons-nous de leur apprendre combien il est facile de paralyser l'action du gouvernement et de la loi.

ci de la loi.

« Si tel est réellement le présent état des choses, permettez-moi de vous supplier de réfléchir à ce que serait la condition de l'Angleterre si la guerre venait à éclater.

« Un Parlement anglais souffrirait-il un instant en Irlande un état de choses qui obligerait à appliquer la moitié de ses forces militaires à la protection, ou plutôt à la surveillance

de cette partie exposée de l'empire?

« Pouvons-nous oublier, en nous reportant à l'histoire d'Irlande, ce qui s'est passé en 1782, ce qui s'est passé en 1793? Il est facile de blàmer les concessions faites alors, mais elles n'ont été faites que par suite de la conviction intime que, pour éviter de plus grands dangers, il était absolument nécessaire de s'y résigner.

« Mon opinion arrètée est que, si un gouvernement uni ne prend pas en considération la situation générale de l'Irlande et ne cherche pas à régler la question catholique, il faut se préparer à la nécessité de la régler un jour à venir, d'une façon dangereuse pour les établissements protestants, et incompatible avec la dignité de la couronne d'Angleterre.

« Supprimez les dissidences sur les incapacités politiques, et vous verrez l'esprit protestant dix fois plus fortement uni contre le papisme qu'il ne l'est aujourd'hui.

« Pardonnez-moi de vous écrire si fort en hâte sur une matière d'une telle importance.

« Croyez-moi, etc.,

« Robert Peel. »

## L'évêque de Limerick à M. Peel.

44 février 4829.

#### « Mon cher Monsieur,

« J'ai examiné de nouveau (car ils n'étaient pas nouveaux pour moi) les arguments contenus dans votre lettre; je l'ai fait avec tout le calme et toute l'attention dont je suis capable. Il en est résulté pour moi la conviction de plus en plus forte, si c'est possible, que les concessions présentent infiniment plus de difficulté et de danger qu'une résistance absolue.

« Notre situation est terrible; je ne saurais me le dissimuler, quand même je le voudrais. Les papistes d'Irlande sentent leur force, cela n'est que trop vrai; mais leur force tient surtout, et ils le sentent aussi, à la faiblesse de notre gouvernement. Après une longue période de désordre, malgré la présence dans le pays d'une force militaire imposante, on n'a pris, dans ces derniers six mois de complète anarchie, aucune mesure efficace pour réprimer les agitateurs et punir une trahison pire que la révolte ouverte. Au contraire, les amis de la constitution ont été réprouvés presque comme des ennemis; ses ennemis ont été encouragés comme des amis; humainement parlant, avec un tel système, rien ne peut nous sauver.

« Je me repose, après tout, dans la divine Providence, et

ma confiance ne pourra être ébranlée. Je crois encore que tout ira bien; mais en même temps, pour la défense de tout ce qui est cher aux protestants anglais, je suis prêt, si cela est nécessaire, à sacrifier de bon cœur ma vie elle-même, comme tant d'autres de mon ordre l'ont fait avant moi.

« Avec les plus grands sentiments de bienveillance personnelle,

« Je suis, etc.,
« John Limerick. »

Le corps électoral dont j'avais eu le malheur de perdre la confiance fournit de nombreux exemplés d'une autre classe d'adversaires, aussi décidés que l'évêque à résister à l'émancipation, mais moins charitablement disposés envers son auteur.

Si l'on avait invoqué le brusque changement de ma politique comme preuve de mon manque de sagacité et de prévoyance, si l'on m'avait reproché de m'être attaché avec trop d'obstination à une cause désespérée, d'avoir trop longtemps permis à des engagements de parti et à une déférence excessive pour les désirs de mes commettants de l'emporter sur l'évidence chaque jour croissante d'une nécessité prochaine si telle eût été l'accusation dirigée contre moi, il me serait plus difficile d'y opposer une réfutation complète et préremptoire.

Mais c'était l'accusation contraire qu'élevaient contre moi ceux dont j'avais perdu la faveur et le bon vouloir : sans raison suffisante, par pusillanimité et pour d'indignes motifs, j'avais, selon eux, conseillé l'abandon d'une résistance dans laquelle il cût été facile autant que sage de persévérer avec vigueur.

Il appartient à d'autres de décider, après mûr examen des preuves que j'ai données et de celles que le temps produira sans doute, si, au moment où la politique de concession fut adoptée, les raisons en faveur de cette politique ne l'emportaient pas sur les raisons en faveur d'une résistance absolue et prolongée.

Mais il m'est permis de parler de mes motifs et de mes intentions.

La pusillanimité, le manque de courage moral, m'auraient poussé dans une voie bien différente de celle que j'ai suivie. Si j'avais été dominé par d'indignes craintes, la crainte des reproches, la crainte de la responsabilité, la crainte de luttes parlementaires, il m'eût été facile de cacher mon opinion réelle, de m'abriter derrière le prétexte déshonnête d'une fausse constance, et de gagner les vains applaudissements qu'on prodigue à ceux qui s'attachent inflexiblement à une fopinion une fois exprimée, bien que des changements de circonstance en justifient et en exigent l'abandon.

Si j'avais été animé d'ambition personnelle, de cette ambition personnelle qui se contente de la direction d'un parti politique ou de la possession du pouvoir officiel, j'aurais pu encourager et partager les scrupules du souverain; j'aurais pu faire appel aux sentiments religieux du pays et les rallier autour du trône pour le maintien de la religion protestante, et pour la protection de la conscience royale.

Les documents que je produis suffiront, je crois, à défendre ma mémoire contre l'imputation d'avoir obéi à des motifs plus indignes encore. Je puis affirmer avec vérité, et j'affirme solennellement, en présence du Dieu toutpuissant « à qui tous les cœurs sont ouverts, tous les désirs connus et à qui nul secret ne peut être caché, » qu'en conseillant et en proposant les mesures de 1829, je n'étais dominé par aucune autre crainte que la crainte des mal-

SUR L'ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES (1829). 409 heurs publics, et que j'ai agi en vertu d'une profonde conviction que non-seulement ces mesures étaient utiles au bien général, mais qu'elles étaient devenues impérieusement nécessaires pour détourner un danger croissant et imminent qui menaçait des intérêts spécialement commis à ma garde, les intérêts de l'Église et des institutions liées à l'Église.

Il se peut que, sans m'en douter, j'aie subi l'influence de motifs moins purs et moins désintéressés, que j'aie cédé au secret plaisir d'être « un hardi pilote au milieu de la tempête; » mais ce ne fut certainement pas une ignoble ambition qui me poussa à affronter une lutte à outrance, et à me soumettre au sacrifice de tout ce qu'un homme public a de plus cher, tout, excepté l'approbation de sa conscience et l'espoir de la justice de l'avenir.

#### VII

Au moment de la dissolution du Parlement par le cabinet de lord John Russell, en juillet 1847, sir Robert Peel, sorti des affaires depuis un an, et saisissant avec empressement cette occasion d'expliquer, en la résumant, toute sa conduite pendant son ministère, adressa aux électeurs de Tamworth, qu'il avait constamment représentés, la lettre suivante:

Aux électeurs du bourg de Tamworth.

Drayton Manor, 15 juillet 1847.

a Messieurs.

« Il paraît très-probable que le Parlement va être immédiatement dissous. « Si vous souhaitez que je continue à vous représenter dans le Parlement, je mets mes services à votre disposition.

- « On m'a proposé de me présenter dans plus d'un lieu dont l'importance était de premier ordre quant à la richesse et à la hardiesse commerciale et quant au nombre des électeurs; mais après avoir été, pendant de longues années, votre représentant, après avoir reçu de vous, dans les crises les plus difficiles des affaires publiques, des preuves éclatantes d'estime et de confiance, je suis décidé à ne point briser, par un acte qui me soit personnel, le lien qui a longtemps existé entre nous.
- « Mais je ne puis rechercher votre appui pour nulle autre cause que pour une cause publique, et comme la position où je me trouve est, sous quelques rapports, toute particulière, je me vois forcé de dépasser les limites d'une lettre ordinaire, pour vous demander de vous rappeler la marche que j'ai suivie dans le Parlement actuel, et pour vous expliquer, autant que je le pourrai, en me conformant à la liberté de jugement qui est essentielle à l'accomplissement complet des devoirs parlementaires, les principes généraux que j'ai l'intention de suivre, si je suis réélu.
- « Quand vous m'avez envoyé au Parlement pour la dernière fois, je remplissais la fonction la plus importante dans le gouvernement de ce grand empire. Je m'adresse maintenant à vous en ma qualité d'homme privé, heureux d'avoir retrouvé du loisir et de l'indépendance, bien éloigné d'avoir l'intention ou le désir de reprendre l'autorité qui appartient ou qui doit appartenir à ceux qui sont aux affaires, ou de retrouver l'influence qu'on acquiert en dirigeant et en guidant un grand parti politique qui aspire au pouvoir.

« Mais je n'en suis pas moins désireux de justifier, de façon à vous satisfaire, les motifs qui m'ont dirigé, les mesures auxquelles j'ai pris part et la marche politique générale de l'administration à laquelle j'étais associé.

« Vous devez avoir parfaitement présents les principaux

AUX ÉLECTEURS DE TAMWORTH (15 JUILLET 1847). 501 actes de cette administration, et les circonstances qui ont amené sa dissolution.

a Vous êtes maintenant bien en mesure de juger si la conduite du gouvernement, relativement aux relations extérieures de ce pays, était de nature à produire le bien public. Vous pouvez comparer l'état des affaires en 1841 et en 1846, et puis vous déciderez vous-mêmes si la stabilité de notre empire des Indes a reçu quelque atteinte, ou bien si une succession de glorieux faits d'armes sur le champ de bataille, si la vigueur et la fermeté, et, par-dessus tout, si la justice et la modération de ceux qui ont dirigé les affaires publiques dans les Indes, n'ont pas accru dans tout l'Orient le respect pour le nom anglais, et n'ont pas assuré à l'autorité anglaise une obéissance volontaire.

« On a, je le crains, quelque raison de reprocher au peuple et au Parlement de ce pays une indifférence comparative pour l'administration des affaires étrangères, sauf dans des cas de soudaine émotion. Mais ceux qui, par le choix qu'ils ont à faire de leurs représentants, sont chargés de déterminer l'esprit général du nouveau Parlement, négligeraient gravement leurs devoirs s'ils n'accordaient une sérieuse attention à cet important département des affaires publiques.

« A l'époque où se forma le dernier gouvernement, le département des relations extérieures fut confié par la reine à un ministre dont je peux dire avec vérité qu'il a réussi à obtenir l'estime et la confiance de tous les hommes honnêtes qui servaient la diplomatie des autres États, et qu'il a employé cette estime et cette confiance à atteindre le grand but de sa vie politique, c'est-à-dire le maintien d'une honorable paix.

« C'est à vous qu'il appartient de juger si lord Aberdeen a sagement agi en n'écoutant point des appels à l'orgueil et aux susceptibilités nationales qui, s'ils n'étaient pas des provocations à la guerre, étaient du moins de grands obstacles au maintien de la paix, et en prenant la résolution de régler, si cela était possible, au moyen d'arrangements à l'amiable et de concessions mutuelles, les petits différends qui surgissent constamment entre des nations puissantes, et qui peuvent, si on les envisage dans un autre esprit, donner facilement naissance à des querelles nationales.

« C'est à vous de juger, en revenant sur nos discussions avec les États-Unis, s'il eût été sage d'insister à outrance sur des droits territoriaux à la frontière nord-est de la province du Maine et sur les rives de la rivière de Colombie, et de faire naître par là (à supposer qu'on pût éviter la guerre), pour un demi-siècle encore, une controverse pleine d'amertume et d'irritation; ou bien s'il n'était pas d'une meilleure politique de proposer, dans un esprit de paix, des conditions parfaitement compatibles avec l'honneur des deux pays, sans demander ni à l'un ni à l'autre des sacrifices territoriaux ou commerciaux que n'aurait pas achetés trop cher le prix d'une seule semaine d'hostilités.

« Mais, Messieurs, quelque importantes que soient les considérations auxquelles je viens de faire allusion, il en est d'autres pour lesquelles vous sentirez probablement, à cause de leurs rapports avec notre condition sociale et notre politique intérieure, un intérêt plus immédiat. Les plus importantes, dans le moment présent, sont celles qui se rattachent à des questions religieuses et aux changements récemment opérés dans la législation financière et commerciale.

a Je désire vous donner sur ce point les explications les plus complètes. Je vous écris sans m'être concerté et sans avoir communiqué avec qui que ce soit; les vues et les opinions que j'exprime, je les exprime donc exclusivement pour mon propre compte.

« II.—Je porte, Messieurs, le plus profond intérêt à tout ce qui concerne la prospérité de l'Église établie. L'intérêt que je lui porte prend sa source dans ma sincère conviction de la vérité de ses doctrines, et dans ma ferme croyance que l'Église établie peut devenir, et que, grâce au zèle tempéré et aux efforts actifs des autorités spirituelles les plus élevées, elle est en voie de devenir l'instrument le plus puissant qui existe

AUX ELECTEURS DE TAMWORTH (15 JUILLET 1847). 503

pour administrer les consolations de la religion, pour répandre la connaissance de la vérité divine, et pour suppléer, par les obligations et les freins des devoirs religieux, aux imperfections des lois humaines.

« J'ai résisté, et je continuerai à résister à toute proposition tendant à approprier à un autre emploi qu'aux affaires de l'Église une portion quelconque des revenus de l'Église, dans

une partie quelconque du Royaume-Uni.

« J'ai cru cependant que je pouvais, tout en restant profondément attaché aux intérêts de l'Église, prendre la part la plus active aux mesures qui avaient pour objet d'abolir des sinécures ecclésiastiques, de diminuer des émoluments excessifs, et d'employer à remédier en partie aux grands maux qui pèsent sur la condition sociale et spirituelle de ce pays telle ou telle portion du revenu des cathédrales et des églises collégiales que ne réclamait pas le but de ces institutions.

« On déclarait publiquement, il y a quelques années, d'après les autorités les plus positives, qu'une proportion énorme des habitants de ce pays ne pouvaient ni jouir du culte public ni recevoir une instruction chrétienne. On appuyait ces faits sur des preuves comme celles-ci : « Il y a, disait-on, à Londres et dans les fauhourgs quatre paroisses qui renferment une agglomération de 166,000 personnes : les églises ne peuvent en contenir que 8,200, c'est-à-dire pas la vingt-etunième partie de la population. Dans le même district, il y a 34 paroisses qui contiennent 1,137,000 habitants; les églises ne peuvent contenir que 101,632 personnes; et dans notre voisinage, dans le diocèse de Lichtfield et de Coventry, il y a 16 paroisses dont chacune possède plus de 10,000 habitants, avec une population agglomérée de 235,000 personnes, et les églises ne peuvent recevoir que 29,000 personnes.»

« Sans nul doute, il était de la compétence du Parlement de subvenir à ces insuffisances alarmantes; il pouvait augmenter les moyens de donner l'instruction religieuse en allouant une portion considérable des ressources publiques au moyen d'un impôt général; mais j'étais convaincu qu'une telle proposition ne tournerait pas à l'avantage de la religion tant qu'on n'aurait pas épuisé dans ce but toutes les ressources que l'Église pouvait y employer. J'étais également convaincu qu'en appropriant ces fonds, du libre consentement de l'Église, à des emplois tels que l'augmentation du revenu de bénéfices pauvres, l'établissement de nouveaux districts ecclésiastiques, et l'amélioration générale de la surveillance pastorale dans des paroisses très-peuplées, non-seulement on augmenterait l'influence locale de l'Église, mais encore on contribuerait à accroître l'attachement et le respect de la nation pour elle.

« C'est dans ce dessein, qu'avec le libre consentement de l'Église, je proposai, dans l'année 1843, un bill qui devint loi, et qui avait pour objet de fournir de plus amples ressources pour donner des soins spirituels aux paroisses populeuses d'Angleterre et de Galles. Sous l'empire de cette loi, il a été constitué, ou on a décidé de constituer 218 districts ecclésiastiques et nouvelles paroisses; ainsi on a pourvu à l'instruction religieuse et à la surveillance pastorale d'une population de plus de 764,000 âmes. J'oppose ce fait à ceux qui nous reprochent de l'indifférence ou de l'hostilité à la prospérité de l'Église.

« Certainement je n'ai pas cru incompatible avec les véritables intérêts de l'Église de protéger les droits ou de consulter les sentiments et les désirs de ceux qui diffèrent avec elle sur les doctrines, dans les circonstances où j'ai jugé que

leurs prétentions étaient fondées.

« ÎII.—C'est sous l'empire de ces impressions que j'ai donné mon appui à des mesures qui assuraient les droits des dissidents à avoir des lieux de culte, et que j'ai fait abolir beaucoup de mesures pénales en matière de religion, tombées en désuétude dans la pratique, mais opposées à l'esprit de modération de la législation moderne, et qui blessaient gratuitement, par la méfiance et les soupçons qu'elles impliquaient, sans offrir le moindre remède aux dangers qu'on aurait pu redouter.

« C'est sous l'empire des mèmes impressions que, tout en approuvant cordialement la proposition faite par le gouvernement actuel de Sa Majesté, afin d'étendre le système d'instruction publique dans cette partie du Royaume-Uni, j'ai exprimé l'avis que la mesure devrait être conçue dans un esprit assez large pour comprendre les enfants nés de parents catholiques romains.

« IV.—Durant la période à laquelle je fais allusion, l'état de l'Irlande (source intarissable de discussions pénibles et constantes) a continuellement attiré l'attention du Parlement. Dans cette lettre, je ne m'occuperai, parmi les questions qui ont rapport aux affaires d'Irlande, que de celles qui ont excité le plus d'intérèt dans cette portion du royaume, et sur lesquelles beaucoup de réunions électorales demandent en ce moment, aux candidats qui se présentent, d'exprimer leur avis et de donner des gages pour l'avenir.

« Je citerai, comme préface aux réflexions que je pourrai faire sur ce sujet si important, un morceau tiré des écrits de l'homme éminent que la postérité regardera comme le plus éloquent des orateurs et comme le plus profond des hommes d'État philosophes des temps modernes.

« Il y a maintenant cinquante ans que M. Burke écrivait, dans une lettre adressée à son fils, les réflexions qu'on va lire :

« Je ne suis, » dit-il, « qu'un simple laïque très-médio-« crement versé dans la controverse; je ne mène que la vie « la plus ordinaire; je ne prends que l'intérêt d'un simple « citoyen aux affaires de l'Église ou de l'État; cependant je « dois vous dire, pour me rendre justice à moi-mème, qu'il « n'y a pas un de ces dévots voués à la cause protestante qui « souhaitent plus sincèrement que je ne le fais, peut-ètre « mème pas la moitié aussi sincèrement que moi, la prospé-« rité de l'Église établie dans ces deux royaumes. C'est un « puissant moyen pour retenir la religion unie aux affaires de « l'État, et pour maintenir dans une intime harmonie d'opi-« nion et d'affection ces deux îles que la constitution actuelle » placedans une indépendance si critique. Je veux du bien à « l'Église établie, parce que c'est la religion du plus grand « nombre des propriétaires fonciers de ce royaume, gens avec « lesquels tout établissement, soit religieux, soit politique, « doit, selon moi, être fermement uni pour des raisons politi-« ques très-puissantes. Je lui veux du bien parce qu'elle est, « plus que tout autre système ecclésiastique, étroitement unie « à la couronne, qui est le point d'appui de notre constitution « tempérée; parce que, dans l'état actuel des choses, elle est le « seul principe politique qui forme un lien entre les consti-« tutions des deux royaumes indépendants. J'ai, pour lui « vouloir du bien, une autre raison infiniment plus puissante. « c'est que, dans le moment présent, je la considère comme « un des principaux piliers de la religion chrétienne elle-« même. J'attache beaucoup plus d'importance au corps et « à la substance d'une religion qu'aux formes et aux dogmes « des sectes particulières. La chute de l'Église établie ferait un « vide énorme, que rien d'autre, à ce que je puis concevoir, « ne saurait combler. Je respecte la hiérarchie catholique et « la république presbytérienne; mais je sais que l'espoir ou la « crainte de les voir établir dans ces royaumes serait égale-« ment chimérique, lors même que je préférerais l'une ou « l'autre à l'Église établie, ce que je ne fais certainement pas. « Voilà quelques-unes de mes raisons pour désirer le « maintien de l'Eglise d'Irlande telle que la loi l'a établie. « Ces raisons sont fondées sur la situation absolue aussi bien « que sur la situation relative de ce royaume. »

« Aux raisons qu'établit ainsi M. Burke pour le maintien de l'Église établie en Irlande, il faut ajouter la valeur et l'autorité du pacte qui garantit son maintien, et auquel les Parlements des deux royaumes ont donné leur assentiment, au moment de l'union des législatures,

« Dans un autre endroit de la même lettre, M. Burke ajoute :

« L'Irlande a un gouvernement établi et une religion « légalement établie qu'il faut conserver. Elle a un peuple « qu'il faut aussi ménager, et qu'il faut amener, par raison, « par principe, par sentiment et par intérêt, à acquiescer au « gouvernement de l'Angleterre. L'Irlande est un pays dans « des circonstances toutes particulières. La population de « l'Irlande est une population très-mélangée, et les différents « ingrédients qui forment ce mélange n'y sont nullement en « égale proportion, Gouvernerons-nous ce corps ainsi mélangé « comme s'il se composait des éléments les plus simples, « réunissant le tout dans un seul système de législation bien-« veillante, ou bien ne devons-nous pas plutôt pourvoir aux « différentes parties suivant les nécessités variées et diverses « de cette masse hétérogène? Ne serait-ce pas agir selon le « bon sens et l'honnêteté que de gouverner ce peuple, com-« posé d'éléments si divers, en respectant les rangs et les « classes naturelles d'une société civile bien ordonnée, sous « la protection du même souverain, et avec une forme de « constitution favorable à la fois à l'autorité et à la liberté, « telle que notre constitution prétend être, telle qu'elle est a pour ceux qui ont le bonheur d'en jouir?

« Vous avez un établissement ecclésiastique qui n'est pas « selon la religion de la majeure partie des habitants, et « qui, en conséquence, ne répond pas pour eux, bien qu'il « soit d'accord avec la religion du prince et de la plupart des « grands propriétaires fonciers, au but d'un établissement a religieux. C'est là un état de choses que pas un homme a dans son bon sens n'appellera parfaitement heureux. Mais « c'est l'état de l'Irlande. »

« C'est en vue de cet état de l'Irlande, et pour obéir à des considérations telles que celles que présentait M. Burke, que le gouvernement dont je faisais partie proposa des mesures qui ne sauraient devenir un précédent pour aucune autre partie du Royaume-Uni, mais qui sont spécialement applicables à la condition particulière et à la structure de la société en Irlande.

« Quelques-unes de ces mesures rencontrèrent une opposition violente, et d'autant plus redoutable qu'elle prenait sa source beaucoup plutôt dans de sincères scrupules de conscience que dans des vues purement politiques, ou dans un intérêt de parti. Pourtant, Messieurs, je suis forcé d'avouer que je me rappelle avec une entière satisfaction la part que j'ai prise au succès de ces mesures et l'esprit dans lequel elles ont été conçues. C'était un esprit de justice et de bienveillance envers nos concitoyens catholiques romains d'Irlande, esprit qui, je l'espère, animera notre législation à venir pour ce pays. Cet esprit nous est fortement recommandé par bien des considérations puissantes, par les pénibles souvenirs de nos relations avec l'Irlande à une époque plus reculée de notre histoire, par notre sympathie pour ses souffrances présentes, par la nécessité urgente, et cela dans notre intérêt aussi bien que dans le sien, d'améliorer la condition morale et matérielle de sa population.

« Je ne reculerai pas, dans la crainte de provoquer de nouvelles hostilités ou de raviver de vieilles discussions, devant la nécessité de rappeler à votre souvenir le caractère général et le but des mesures auxquelles je fais ici allusion.

« V.—En premier lieu, nous avons modifié la loi sur les donations et les legs charitables en Irlande; nous avons donné à la couronne le pouvoir de nommer des commissaires chargés de veiller au bon emploi de ces donations et de ces legs; la moitié de ces commissaires doit nécessairement être choisie parmi des personnes qui professent la foi catholique romaine. C'est aux commissaires catholiques romains qu'appartiendra exclusivement le droit de régler toutes les questions relatives à des legs concernant les usages ou la discipline de l'Église de Rome. Nous avons donné aux individus aussi bien qu'aux corporations le pouvoir absolu de donner, par acte ou par testament, des biens ou des propriétés, de quelque nature que ce soit, dans le but de faire construire ou de soutenir des lieux de culte catholique romain, ou de concourir au maintien de membres du clergé de l'Église de Rome, guides pastoraux d'une congrégation.

« VI.—Nous avons mis Sa Majesté en état de doter de nouveaux colléges destinés à l'amélioration de l'instruction en Irlande. Nous avons accordé aux étudiants de ces colléges toutes les facilités désirables pour qu'ils pussent recevoir l'instruction religieuse suivant leur croyance personnelle, et suivre l'office divin dans une église ou une chapelle qu'approuveraient leurs parents et leurs tuteurs. En même temps nous avons établi qu'il n'y aurait pour eux nulle obligation de suivre les cours théologiques ou les instructions religieuses, sauf avec l'approbation de leurs parents et de leurs tuteurs; et nous avons défendu qu'on demandât un serment religieux soit pour l'admission des étudiants, soit pour la capacité à remplir un emploi, soit enfin pour jouir de priviléges ou d'avantages dans les nouveaux colléges.

« Nous avons augmenté la dotation du collége de Maynooth. Cette dotation avait été faite jadis sous le règne de
George III, d'après les conseils de M. Pitt, dans un moment
de grand péril national, époque « où , pour préserver ce
« royaume et en particulier l'Irlande des entreprises tentées
« par une puissance dangereuse et ennemie, et pour mettre
« la société civilisée à l'abri des dangers de l'anarchie, » le
roi avait jugé nécessaire d'appeler à son aide toutes ses ressources, soit étrangères, soit domestiques, et de réunir
l'habileté, le courage et l'expérience de tous ses sujets, quelque partie de son royaume qu'ils habitassent.

« C'est dans ce moment de crise et dans de telles circonstances qu'un Parlement irlandais, exclusivement protestant par sa nature, établit le collége de Maynooth et reçut du souverain des félicitations, « parce qu'il avait posé un sage « fondement pour donner au clergé catholique romain une « éducation nationale. »

« En 1845, cinquante ans s'étaient écoulés depuis le jour où le Parlement irlandais recevait ces félicitations. Pendant cinquante ans on avait continué à donner chaque année une somme tirée du trésor public, dans le but avoué d'aider l'éducation de la jeunesse catholique romaine dans les doctrines catholiques romaines, et de la préparer au saint ministère dans l'Église de Rome. Nous avons pensé qu'en tout cas,

ce ne serait pas une violation inouie d'un principe religieux que de rendre ce don moins disproportionné au but auquel il était destiné, et de lui donner ouvertement le caractère de permanence qu'en fait il avait acquis par une prescription d'un demi-siècle. Cela nous a paru, pour la chambre des Communes, une conduite plus sage et plus digne que d'accorder chaque année, à regret, un misérable subside, qu'on pouvait également attaquer comme une violation de principe, et qui ne produisait aucun bien et n'excitait point de reconnaissance.

« Dans le cours des discussions qui eurent lieu sur le bill de Maynooth, deux questions me furent adressées. On me demanda en premier lieu si l'augmentation de la dotation de Maynooth faisait partie d'un arrangement systématique dont le but final serait de doter le clergé catholique romain en Irlande; en second lieu, si je pouvais garantir, par égard pour des objections de conscience, que jamais, à l'avenir, on

ne proposerait une telle mesure.

« A la première question, je fis une réponse collective au nom du gouvernement. Je déclarai explicitement que nous proposions d'augmenter la dotation de Maynooth comme une mesure séparée, et non dans le but de faciliter le moins du monde la dotation du clergé catholique romain. En effet, je savais que plusieurs membres du gouvernement qui ne s'opposaient pas à la dotation de Maynooth feraient, à toute proposition concernant la dotation du clergé catholique, l'opposition la plus décidée.

« VII.—En répondant alors à la seconde question, je parlai comme je le fais maintenant, en mon propre nom exclusivement. Je dis, en substance, que je ne pouvais donner l'assurance qu'on me demandait; que je prévoyais, à la vérité, de grandes difficultés pratiques à établir une semblable dotation, — difficultés également grandes des deux parts, puisque les laïques catholiques romains et le clergé catholique romain d'Irlande faisaient à cette mesure des objections positives, et qu'en Angleterre l'esprit public répugnait extrême-

ment à voir prendre un tel parti; je dis que je n'avais à proposer aucun plan pour lever ces difficultés, mais que je ne voulais pas enchaîner ma liberté d'action en promettant absolument de ne jamais prendre en considération un tel plan, à quelque époque et dans quelques circonstances que ce fût.

- « Il est bien rare qu'on puisse, en s'acquittant honorablement de ses fonctions parlementaires, entrer dans des engagements de cette nature.
- α Peut-être, dans le cas dont il s'agit, aurait-on pu faire avec raison une telle promesse si, après avoir soigneusement et mûrement réfléchi, on était venu à la conclusion qu'en accordant à un prêtre catholique un salaire convenable, au lieu de le laisser dépendre pour sa subsistance d'un troupeau appauvri dont il est le guide non-seulement spirituel, mais aussi temporel, on augmenterait une influence déjà trop grande, et on arrêterait la propagation d'une foi plus pure. Un tel engagement serait encore plus justifiable de la part de ceux qui croient consciencieusement qu'en agissant ainsi on sanctionnerait et on adopterait l'erreur, et qu'on offenserait le Dieu Tout-Puissant en consentant à doter des hommes qui nient et qui rejettent la vérité divine.
- « Pour moi, je ne puis donner ma sanction ni à l'une ni à l'autre de ces conclusions.
- « En ce qui touche la première, je crois que rien ne peut être moins efficace, pour affaiblir l'influence de la religion catholique romaine en Irlande, que la marche que nous avons suivie jusqu'ici en maintenant des lois pénales ou des incapacités politiques, ou en n'entretenant aucun lien ni rapport avec les ministres de cette religion.
- « Quant au second point, je ne saurais admettre qu'en payant, avec la sanction du Parlement, une certaine somme au ministre d'une croyance religieuse qui n'est pas celle de l'Etat, on fasse adopter ou sanctionner par l'État les doctrines que peut enseigner ce ministre; je ne saurais admettre qu'une telle conduite soit subversive des principes d'une Église éta-

blie. Si cela était, nous devrions abolir bien des actes de la couronne et du Parlement qui sont sujets absolument à la même objection. Chaque année (et cela souvent sans qu'une seule voix s'y opposât) nous avons voté la somme nécessaire au soutien des ministres presbytériens en Irlande, au nombre desquels il en est beaucoup qui professent et qui prêchent les doctrines unitaires. Par acte du Parlement, nous avons assigné des dotations tirées des fonds publics pour payer des chapelains catholiques romains attachés à des prisons ou à des maisons de travail. Pour faciliter la soumission de colonies importantes et pour en rester paisibles possesseurs, nous n'avons pas hésité à leur garantir, non-seulement la dotation de prêtres catholiques romains, mais même l'établissement permanent de la religion catholique romaine.

« Si, sous prétexte de scrupules de conscience, nous sommes tenus de ne pas même prendre en considération des propositions tendant à allouer un salaire aux prêtres catholiques romains en Irlande; si, en prenant une telle proposition, nous donnons notre sanction aux erreurs catholiques romaines, et si nous avons à redouter le juste châtiment de Dieu pour notre apostasie, est-il juste de maintenir notre union avec le Canada et avec Malte, de continuer à subvenir non-seulement au payement de prêtres catholiques romains, mais même à l'établissement de la religion catholique romaine dans les dépendances de la couronne d'Angleterre? Des considérations politiques ou constitutionnelles peuvent, sans aucun doute, empêcher de faire en Irlande ce qu'on permet dans le Canada; mais peut-on, en conscience, tolérer et encourager, dans une portion des possessions de la reine, ce qui, dans une autre, est défendu par des motifs purement de conscience et de religion?

« Pour moi, je ne puis, sur de telles raisons, m'engager à enchaîner ma liberté à venir dans la question à laquelle j'ai fait allusion.

« Je vous ai parlé, sans aucune réserve mentale, des

AUX ÉLECTEURS DE TAMWORTH (15 JUILLET 1847). 513

questions intérieures qui sont, par leur lien avec la religion, d'une importance prédominante. J'arrive à celles qui ont rapport à notre politique financière et commerciale; elles suivent immédiatement les autres en importance.

« Lorsque le dernier cabinet est venu au pouvoir, il v avait eu, pendant plusieurs des années précédentes, un déficit dans les revenus comparés aux dépenses. Le chiffre du déficit en 1841 avait atteint la somme de 2,100,000 l. s. En 1840. on avait tenté de combler le déficit en ajoutant 10 pour cent aux contributions directes et 5 pour cent aux revenus des douanes et des contributions indirectes. L'augmentation produite par les contributions directes répondit à l'espoir qu'on en avait concu. Mais la plus grande partie des sommes qu'on espérait recouvrer devait provenir des augmentations imposées aux droits de douane et de contributions indirectes, c'est-à-dire de l'accroissement de l'impôt sur des articles de consommation générale et sur les matières premières de manufacture intérieure. On estimait que ces droits additionnels rapporteraient 1.910,000 l.s. Ils ne produisirent, à prendre l'estimation la plus favorable, que 750,000 l. s., c'està-dire 1,160,000 l. st. de moins que ce qu'on avait espéré.

« Dans de telles circonstances, il était de mon devoir, comme ministre des finances, de conseiller l'adoption de mesures capables de combler la différence entre le revenu

public et les charges qui lui étaient imposées.

« IX.—Comme organe du gouvernement, je proposai d'établir une taxe sur tous les revenus dépassant un certain chiffre. J'accompagnai cette proposition d'une réforme partielle du code commercial tendant à réduire beaucoup de droits onéreux au commerce et aux entreprises commerciales de la nation. Le principe de réforme adopté en 1842 comprenait l'abolition des prohibitions et la diminution des droits d'un caractère prohibitif, la réduction des droits sur les matières premières à un chiffre qui ne dépassait pas 5 pour cent de la valeur, et sur des articles manufacturés en partie ou

complétement manufacturés, à un chiffre ne dépassant pas 12 et 20 pour cent des valeurs respectives.

| « La somme to  | tale | des | réd | uct | ions | de | droits fut, dans l'an- |
|----------------|------|-----|-----|-----|------|----|------------------------|
| née 1842, de . |      | e : |     |     |      |    | l. s. 1,092,690        |
| En 1843, de.   |      |     |     |     |      |    | 411,821                |
| En 1844, de.   |      |     |     | . , |      |    | 458,810                |
|                |      |     |     |     |      |    |                        |

l. s. 1,963,321

« Malgré ces réductions, le revenu ordinaire du Royaume-Uni, c'est-à-dire le revenu provenant des douanes, contributions indirectes, timbre, taxes et ports de lettres, monta, dans l'année 1841, à . . . . . . . . . l. s. 47,917,000

« En prenant le total du revenu de la dernière année, j'ai naturellement déduit les sommes provenant de la taxe des propriétés, et aussi les sommes provenant de sources accidentelles de revenu, telles que le payement de la somme payée par la Chine pour le remboursement des frais de la guerre.

« La période de trois ans pour laquelle on avait, dans l'origine, voté l'impôt sur le revenu, expirait le 5 avril 1845. Encouragé par l'expérience du passé, le gouvernement proposa au Parlement de renouveler l'impôt sur le revenu pour une nouvelle période de trois ans, et d'étendre, en les appliquant, les principes de réforme commerciale en vertu des-

quels il avait agi précédemment.

« Les droits sur les matières premières employées dans les manufactures, sur les matières pour teinture, ainsi que les droits sur divers articles qui ne produisaient que peu ou point de revenu furent également abolis. La fabrication des verres fut déchargée des droits indirects, et on la dispensa de la surveillance des employés de ces contributions. Le chiffre total des droits abolis en 1845 ne fut pas de moins de 4,511,000 l. s.

« En 1846, on abolit de nouveau des droits pour la somme de 1,151,000 l. s.

« Le chiffre total des impôts supprimés, depuis le commencement de la session de 1842 jusqu'à la démission du dernier cabinet en 1846, fut de 7,625,0001. s.

« Le revenu ordinaire de 1841 avait été de 47,917,000 l.s.

« Celui de 1846 (en déduisant de nouveau les sommes provenant de l'impôt sur le revenu et des revenus casuels) fut de 47,554,000 l. s.

« Il faut cependant attribuer une portion des revenus de la dernière année, 416,000 l. st. environ, à l'augmentation des revenus fournis par le sucre, en conséquence de la réduction faite par le gouvernement actuel dans les droits sur les sucres étrangers. En faisant largement la part de cette augmentation, on verra que les réductions d'impôts faites par le dernièr gouvernement, et qui se montaient à la somme de 7,625,000 l. s., ne furent suivies que d'une diminution de revenus montant seulement à la somme de 779,000 l. s.

« Le résultat de ces deux expériences a donc été que, dans les années 1842, 1843 et 1844, la somme totale enlevée au revenu public par la réduction des impôts a été plus que remplacée. Dans les deux années 1845 et 1846, les neuf dixièmes d'une réduction bien plus considérable avaient été retrouvés. Mais la question n'est pas là. Malgré les désastreuses conséquences de la dernière récolte, malgré la langueur du commerce, le revenu de 1847 présente encore un accroissement considérable sur celui de l'année précédente. La dernière balance des finances du Royaume-Uni est celle de l'année qui finit le 5 avril 1847. Si on compare le revenu ordinaire de cette année (après en avoir déduit la taxe sur le revenu) au revenu ordinaire de l'année qui finit le 5 avril 1841, on trouve:

Pour l'année qui finit le 5 avril 1841. l. s. 47,218,178 — 1847. 48,161,597

Différence en faveur de 1847. l. s. 943,419 « Cette différence en faveur de la dernière année excède de beaucoup tout ce qui peut être provenu de l'admission des sucres étrangers.

« Un tableau, publié le 6 de ce mois, contient le budget de la Grande-Bretagne jusqu'au moment présent, c'est-à-dire jusqu'au 5 juillet 1847, le budget de l'Irlande n'étant pas encore complet. Ce tableau présente, pour cette portion du royaume, un accroissement total du revenu ordinaire, si on le compare à l'année terminée le 5 juillet 1846, qui atteint le chiffre de 2,615,871 l s. Il y a, dans cette somme (en dépit de l'abolition des lois sur les grains), 1,812,773 l. s. qui proviennent des droits de douane ou des contributions indirectes, en d'autres termes, qui viennent de l'accroissement de la consommation.

« L'effet général des mesures du dernier gouvernement a donc été de supprimer plus de sept millions et demi de livres sterling de taxes; tandis que le revenu ordinaire de la dernière année financière que nous ayons été appelés à régler a dépassé de beaucoup le revenu ordinaire (provenant de sources identiques) de l'année financière qui avait immédiatement précédé

l'accession au pouvoir de notre cabinet.

« Dans les observations qui précèdent, je n'ai fait aucune allusion à la réduction des droits sur le froment et sur les autres espèces de grains qui étaient comprises dans le bill sur les grains de l'année dernière. Le chiffre de réduction des impôts de sept millions et demi auquel je viens de faire allusion ne comprend pas les avantages qui ont résulté, pour les consommateurs, de la réduction opérée en 1842 et du rappel de ces droits en 1846.

« J'ai déjà fait mention des points principaux sur lesquels a porté la réforme des tarifs,—l'abolition de toute prohibition, —la réduction des droits prohibitifs,—le rappel des droits sur les matières premières de manufacture;—mais je désire appeler spécialement votre attention sur la suppression ou la diminution des droits à l'importation des articles étrangers qui entrent pour une grande part dans la consommation du

peuple comme articles de subsistance.

« Vous savez déjà que c'était sur ce point que portaient les plus grandes diversités d'opinion, et que la proposition AUX ÉLECTEURS DE TAMWORTH (15 JUILLET 1847). 517 faite par le cabinet d'abolir, à une époque peu éloignée, les droits sur les grains étrangers, fut la principale cause de sa dissolution.

« Je veux mettre sous vos yeux, de la façon la plus claire et la plus intelligible, la portée des diverses mesures proposées par le dernier gouvernement dans le but de diminuer et d'abolir les droits auxquels j'ai fait ci-dessus allusion. La première colonne du tableau suivant présente le chiffre des droits exigés sur les divers objets le 1er janvier 1842; la seconde colonne présente le chiffre des droits à payer le 1er août 1846.

TAUX DES DROITS A PAVER:

| Animaux vivants, tels que bœufs, vaches, moutons, etc., etc | 1er janv. 1842.<br>Prohibés. |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Viande, salée et fraîche                                    | 1. st. schel. pence.         | 1      |
| Lard, par quintal                                           | 1 9 4                        | Libre. |
| Beurre, id.                                                 | 1 1 0                        | 0 10 0 |
| Fromage, id.                                                | 0 11 0                       | 0 5 0  |
| Cacao étranger, par livre                                   | 0 0 6                        | 0 0 2  |
| Café étranger, id                                           | 0 1 3                        | 0 0 6  |
| Raisin de Corinthe étranger, par quint                      |                              | 0 15 0 |
| Jambons, par quintal                                        |                              | 0 7 0  |
| Saindoux, id                                                |                              | Libre. |
| Riz, id                                                     | 0 15 9                       | 0 1 0  |
| Eaux-de-vie et alcools, par galon                           | 1 2 10                       | 0 15 0 |
| Sucre, par quintal (colonies anglaises).                    | 1 5 2                        | 0 14 0 |

« En ce qui touche les lois sur les céréales, le 1er janvier 1842, le taux des droits pour l'importation des grains étrangers variait suivant la moyenne des marchés intérieurs.

« Quand le froment coûtait 62 sh. le quarter, le droit était de 24 shellings 8 pence.

« Quand le froment coûtait 68 sh. le quarter, le droit était de 16 sh. 8 pence.

« Quand le froment coûtait 73 sh. le quarter, le droit était de 1 sh.

« Des droits correspondants étaient levés, suivant le même

principe, sur l'importation des autres espèces de grains. Pour l'orge, par exemple, et pour le maïs, quand le prix de l'orge était au-dessous de 34 sh. le quarter, le droit d'importation pour un quarter d'orge, et de même pour un quarter de maïs, était de 12 sh. 4 pence; le droit tombait à 1 sh. quand ces grains coûtaient plus de 41 sh. le quarter.

« Ces divers droits furent réduits dans la session de 1842. Dans celle de 1846, on prit des mesures pour en assurer le

rappel total au 1er février 1849.

« Parmi les différentes propositions faites par le dernier gouvernement en faveur de la réduction des droits sur les articles de subsistance et de consommation générale, celle qui avait pour objet l'abolition définitive des droits sur les grains étrangers rencontra l'opposition la plus vive.

« Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les circon-

stances dans lesquelles fut faite cette proposition.

« Durant les mois de septembre et d'octobre 1845, il y eut, dans beaucoup de parties du Royaume-Uni, des faits indiquant cette maladie mystérieuse qui a attaqué d'une façon si grave la récolte des pommes de terre. En Irlande surtout on était vivement alarmé des conséquences. Diverses autorités de ce pays, et qui avaient droit au plus grand respect, adressèrent des représentations propres à faire une profonde impression sur l'esprit de ceux qui, en leur qualité de serviteurs de la couronne, étaient tenus de prendre toutes les mesures raisonnables et de nature à remédier au mal dont on était menacé, au manque de nourriture. Je ferai de courtes citations de ces lettres.

« Le lord-lieutenant d'Irlande écrivait, le 20 octobre : « Les nouvelles de la récolte des pommes de terre continuent

« à être extrêmement décourageantes. Des pommes de terre

« qui, lorsqu'on les recueille, paraissent parfaitement saines,

α ne tardent pas à s'altérer et pourrissent bientôt tout à fait.

« Dans de telles circonstances, il est impossible de se former « une opinion arrêtée quant à l'étendue de la calamité. »

« Le 24 octobre, le lord-lieutenant écrivait : « Nous rece-

« vons constamment des rapports satisfaisants sur l'état des « pommes de terre qu'on vient d'arracher; mais, peu de « jours après, on nous apprend qu'elles se sont pourries dans « les caves où on les avait déposées. Nous ne savons pas, et « nous ne pouvons pas savoir l'étendue du mal. »

« Le secrétaire de la Société royale d'agriculture (association composée des principaux propriétaires fonciers d'Irlande) écrivait, à peu près à la même époque : « Quand, il y a un « mois environ, j'ai envoyé une lettre circulaire aux secré- « taires des cent vingt sociétés locales qui sont en rapport « avec la société centrale, j'ai reçu plusieurs réponses de « personnes qui m'écrivaient que la maladie n'avait pas « encore paru dans leur voisinage immédiat; mais depuis « j'ai reçu des lettres de la plupart d'entre ces personnes qui « m'annoncent qu'après avoir arraché les pommes de terre « on a trouvé presque partout la maladie; et je puis dire en « toute assurance qu'il n'y a pas à présent en Irlande un « seul comté qui ne soit plus ou moins affecté. J'ajouterai « seulement que la plus grande panique paraît régner dans « tout le pays. »

« A une réunion publique, présidée par le duc de Leinster, qui eut lieu à Dublin le 31 octobre 1845, on vota : « Qu'il « était hors de doute que la famine, et par conséquent les « maladies pestilentielles, étaient absolument imminentes, à « moins que le gouvernement ne prît, sans hésitation et sans « délai, les mesures les plus promptes pour pourvoir à « la subsistance du peuple. » On déclara également: « Qu'on « demandait respectueusement au lord-lieutenant d'Irlande « d'ouvrir les ports d'Irlande à l'importation du maïs, du « riz et d'autres articles propres à la nourriture du peuple.»

« Il nous parut possible que des rapports venus du pays même, dans un moment de grande agitation, cussent subi, lors même qu'ils émanaient de sources si élevées, l'influence de l'alarme générale. Nous envoyames donc en Irlande, au mois d'octobre, deux hommes (de la plus haute renommée dans la science à laquelle ils appartiennent), qui n'avaient avec l'Irlande aucun lien local, le professeur Lindley et le docteur Lyon Playfair.

« Nous les envoyâmes en Irlande dans le double but de nous suggérer, si cela était possible, quelque remède contre le mal qui nous menaçait, et de nous transmettre leurs impressions quant à son étendue réelle.

« Leur rapport fut plus défavorable que tous les autres. Ils déclarèrent « qu'ils avaient consulté des gens bien au fait « de la maladie; qu'ils avaient visité les districts situés entre « Dublin et Drogheda, et examiné divers champs de pommes « de terre dans les comtés de Dublin, Louth, Meath, West- « meath, et une partie de Kildare; et qu'à juger d'après les « preuves qu'ils avaient recueillies et d'après ce qu'ils avaient « vu du progrès du mal en Angleterre, ils ne pouvaient que « dire, comme conclusion, que la moitié de la récolte des « pommes de terre était détruite en Irlande, ou dans un tel « état qu'elle ne pouvait servir à la nourriture des hommes.»

« Sans nul doute, il était possible que toutes les personnes en question se fussent trompées jusqu'à un certain point; il était possible que les événements vinssent plus tard prouver qu'elles avaient exagéré l'étendue du mal; mais mettez-vous à la place de ceux qui étaient responsables de la sûreté publique, et qui recevaient de tels rapports au commencement de l'hiver, sans aucun espoir de trouver à l'intérieur des ressources additionnelles pendant un long espace de neuf mois, et vous ne serez pas disposés à juger sévèrement les motifs qui les poussèrent à conseiller qu'on adoptât de plus grandes facilités pour laisser arriver des denrées alimentaires des pays étrangers.

« Vous vous rappellerez que cette calamité était singulière et inouïe, que, pour employer les expressions du lord-lieutenant, « nous ne savions pas , et nous ne pouvions pas « savoir l'étendue du mal; » que ce mal ne s'arrêtait pas à nos îles; que beaucoup d'autres contrées de l'Europe en souffraient, et que, chez plusieurs d'entre elles, on avait déjà suspendu les restrictions apportées à l'importation des denrées alimentaires.

« Je suis forcé de reconnaître que, si le gouvernement s'était horné à conseiller la suspension des restrictions analogues dans notre pays, les opinions n'auraient probablement pas été très-sérieusement partagées. Beaucoup de ceux qui étaient disposés à croire une telle précaution superflue n'auraient probablement pas opposé à cette mesure une résistance prononcée.

« Le point sur lequel portaient et sur lequel portent encore les plus grandes diversités d'opinion, c'était la proposisition de prendre en considération, dans son ensemble, la question des lois sur les grains, dans le but de les abolir définitivement.

a Quand je proposai, le 1er novembre 1845, au cabinet, la suspension temporaire de tout droit sur les grains étrangers, je me vis appelé à décider si, lorsque la période fixée pour la suspension de ces droits toucherait à son terme, il me serait possible d'appuyer la mise en vigueur de la loi qui existait auparavant. Une telle entreprise m'obligeait naturellement à résister, de toute la force et de toute l'autorité du gouvernement, aux propositions qu'on pourrait faire, dans le sein du Parlement, pour modifier cette loi dans son principe ou dans ses dispositions les plus importantes.

« Je jugeai que je ne pourrais, en restant fidèle à ce que je regardais comme un devoir public, prendre un engagement à cet effet.

« X.—Je n'ai nul désir, pour justifier ma résolution à cet égard, de me prévaloir induement des événements qui ont eu lieu depuis. Je ne puis, pour donner les motifs de ma conduite en janvier 1846, faire appel au terrible fléau qui a depuis affligé l'Irlande, et qui a nécessité un emprunt extraordinaire de 10 millions de livres sterling, pour détourner de cette nation les horreurs de la famine.

« Mais, Messieurs, un ministre prudent, appelé à prendre alors un parti, ne pouvait oublier la probabilité qui existait de voir la récolte des pommes de terre en 1846 attaquée du même mal que la récolte de 1845. L'expérience des autres pays où la maladie avait paru tendait à prouver qu'elle ne se limitait pas à une seule saison, et pour vous montrer que nos craintes à ce sujet n'étaient pas sans fondement, je citerai l'extrait suivant d'une lettre du professeur Lindley, en date du 18 février 1846:

« Il est de mon devoir de vous annoncer le plus prompte-« ment possible les faits alarmants que j'ai recueillis quant à « la récolte des pommes de terre pour l'année prochaine. Il « a été établi, sans qu'il soit possible de le mettre en doute, « que des plants malades donnent des produits malades. On « a apporté hier, à la société d'horticulture, des preuves de « cette vérité, en présence de sir Charles Lemon, de sir Phi-« lip Egerton, de lord Grey et d'autres. J'en joins ici, pour « votre propre instruction, quelques spécimen; ce sont des « tiges de nouvelles plantes de pommes de terre cultivées à « Bicton dans le Devonshire. Au mois de janvier, elles « paraissaient parfaitement saines, et maintenant elles ont « déjà dépassé le premier degré de la maladie.

« Je vous aurais communiqué hier ces renseignements si « je n'avais pas voulu examiner de nouveau et à loisir les « preuves que j'avais entre les mains, afin de me mettre en « garde contre toute possibilité d'erreur ou de faux juge-« ment. Je viens de passer plusieurs heures à faire cet « examen, et il ne me reste pas un doute sur la question; « la récolte de l'année prochaine est en péril. »

« Telle était l'opinion du professeur Lindley; elle tendait à confirmer la crainte que la même cause ne rendit une seconde fois nécessaire la suspension des lois sur les céréales.

« Il me parut que, vu la nature de cette loi, qui avait pour but d'assurer, par sa propre opération et sans autre secours, un supplément suffisant de grains étrangers en cas de nécessité, on ne ferait, en la suspendant une seule fois, dans la première occasion difficile, que fournir un argument puissant contre son maintien permanent, et que la nécessité de la suspendre de nouveau (si on en venait là) ajouterait grandement au poids de cet argument.

« Mais, indépendamment de cette considération, d'autres raisons plus puissantes encore vinrent peser sur ma résolution.

- « J'avais perdu une grande partie de ma confiance dans les motifs sur lesquels je m'étais moi-même fondé jusque-là pour maintenir les restrictions apportées à l'importation des grains. La lutte des arguments dans la discussion d'une politique restrictive, les preuves diverses qui établissaient que les gages des laboureurs ne variaient pas avec le prix du blé, le contraste qu'avaient offert, pendant deux périodes successives de disette et d'abondance, la santé, la moralité, la tranquillité et la prospérité générale de la nation tout entière, les motifs sérieux que j'avais de croire que, dans la situation actuelle du pays, le libre commerce des grains était plus propre à assurer le bas prix et l'abondance du blé que les restrictions mises à l'importation dans le but de protéger l'agriculture intérieure, toutes ces causes avaient contribué à affaiblir en moi cette confiance.
- « D'autres considérations, éléments nouveaux dans l'examen de cette grave question, avaient produit dans mon esprit le même résultat.
- « Le rappel général des droits de prohibition et l'application récente des principes du libre échange à presque tous les articles d'importation étrangère soumettaient les lois sur les grains à des discussions plus passionnées et à des recherches plus approfondies; la défense de ces lois en devenait plus difficile.
- « Parmi les articles d'importation étrangère qui avaient été prohibés jusqu'à l'année 1842 et ensuite admis avec des droits minimes, se trouvaient quelques produits importants de l'agriculture,—les viandes salées ou fraîches, les bœufs, les moutons, les vaches, etc., etc. Vous vous rappelez probablement la panique causée par l'admission de ces objets, la vente forcée des bestiaux, et comment on prophétisait qu'il serait impossible de rivaliser avec les éleveurs étrangers, et que la viande tomberait à 3 pence la livre. Cinq ans se sont écoulés depuis que ce grand changement dans la législation

s'est opéré, et votre propre expérience vous met à même de juger si la panique était fondée et si les prophéties se sont accomplies.

- « L'insuccès absolu de ces prophéties avait naturellement agi sur l'opinion publique quant aux conséquences probables d'une plus grande liberté de commerce pour d'autres produits agricoles.
- « Il existait une autre circonstance encore plus de nature à diminuer les craintes quant au danger d'ouvrir le marché de ce pays à la concurrence étrangère.
- « Depuis quelques années, la consommation des articles de subsistance semble s'accroître beaucoup plus rapidement que ne le fait la population. Il est difficile, sinon impossible, à cause de l'absence de renseignements statistiques, de mesurer exactement cette augmentation en ce qui touche les articles de première nécessité, tels que le blé et la viande. Mais on peut s'en faire une idée d'après la consommation relative, à diverses époques, des articles qui peuvent servir de points de comparaison.

« Voici un tableau de quelques-uns des principaux articles de consommation intérieure durant les années 1841 et 1846 :

| ARTICLES.                 |           | 1841       | 1846       |  |
|---------------------------|-----------|------------|------------|--|
| Cacao                     | Livres.   | 1,930,764  | 2,962,327  |  |
| Café                      | Id.       |            | 36,781,391 |  |
| Raisin de Corinthe        | Quintaux. | 190,071    | 359,315    |  |
| Riz                       | Id.       | 245,887    | 466,961    |  |
| Poivre                    | Livres.   | 2,750,790  |            |  |
| Sucre                     |           | 4,065,971  |            |  |
| Mélasse                   | Id.       |            | 582,665    |  |
| Thé                       | Livres.   |            | 46,728,208 |  |
| Tabac à fumer et à priser | Id.       | 22,308,385 |            |  |
| Eau-de-vie                | Galons.   |            | 1,515,954  |  |
| Genièvre                  | Id.       |            | 40,211     |  |
| Spiritueux anglais        | Id.       | 20,642,333 |            |  |
| Drèche soumise aux droits | Boisseaux | 36,164,441 | 41,979,000 |  |

« Il est impossible assurément de comparer ces deux tableaux sans être frappé de l'accroissement rapide dans la AUX ÉLECTEURS DE TAMWORTH (15 JUILLET 1847). 525

consommation des articles qu'ils embrassent. Peut-on douter que la consommation des articles de première nécessité, tels que le pain et la viande par exemple, n'ait tout au moins fait un progrès aussi rapide que la consommation des articles d'une nécessité secondaire?

« Durant la plus grande partie de la durée de ce Parlement, depuis le milieu de l'année 1842 jusqu'à la fin de 1846, les mesures de libre échange ont été en vigueur. Elles ont été en vigueur, par conséquent, en même temps tout au moins que cet accroissement du bien-être et de l'aisance de la nation. D'autres causes ont, sans nul doute, contribué à cette aisance et à ce bien-être; mais, lors même qu'on les attribuerait en entier à d'autres causes, aux entreprises de chemins de fer ou à tout autre motif, on ne saurait diminuer la valeur de mon argument. S'il y a tendance à ce que la consommation des articles de première nécessité augmente plus rapidement que la population, quel que soit le motif de cette tendance, la responsabilité de ceux qui veulent apporter des restrictions légales à la circulation des moyens alimentaires sera plus grande, et la difficulté de maintenir ces restrictions, dans des temps où la prospérité sera soudainement arrêtée et où le prix des subsistances sera plus élevé, deviendra considérable, tandis que d'un autre côté on aura moins à redouter la concurrence étrangère.

« Ce fut après avoir réfléchi à toutes ces considérations, après avoir pesé la diminution de la confiance dans la nécessité ou dans les avantages du système protecteur, après avoir vu la difficulté toujours croissante de ne pas appliquer aux denrées alimentaires les principes qu'on avait graduellement appliqués à tant d'autres articles; ce fut après avoir été témoin de l'expérience faite à l'égard des bestiaux et de la viande en 1842, en présence d'une consommation qui augmentait rapidement, et sous le poids de l'extrême difficulté qu'il y avait à maintenir les lois sur les grains, lorsqu'au premier danger réel on les avait écartées; ce fut, dis-je, sous l'influence combinée de toutes ces considérations que

j'en vins à conclure qu'après avoir suspendu ces lois il serait impolitique de vouloir les maintenir, que la lutte qu'on engagerait pour les maintenir prendrait un nouveau caractère, et qu'il n'y aurait, à obtenir le succès, aucun avantage qu'on pût comparer aux conséquences d'un échec, ou même seulement aux maux qu'entraînerait une lutte prolongée.

« J'ai pu me tromper à ce sujet, mais je ne me suis formé cette opinion qu'après de longues et pénibles délibérations, et je ne saurais trouver un seul motif d'intérêt propre, personnel ou politique, qui ne fût pas de nature à faire incliner mon esprit en faveur d'une conclusion opposée. Si les intérêts agricoles avaient sur moi des droits spéciaux, par suite de la confiance que les représentants de ces intérêts avaient mise dans le cabinet et de l'appui qu'ils lui avaient librement donné, je les aurais mal servis en donnant, dans un moment très-critique, des conseils qui certainement auraient été plus agréables, qui m'auraient mis à l'abri du reproche d'inconstance et d'infidélité, mais que, dans mon cœur et dans ma conscience, je croyais, vu le temps et les circonstances, aussi faux que dangereux.

« Je n'ai vu, entre le maintien absolu des lois sur les grains et les mesures qui amenaient leur rappel définitif, aucune conduite mixte qui pût être satisfaisante ou avantageuse pour quelque intérêt que ce fût; j'ai cru qu'il y aurait encore moins de satisfaction ou d'avantage à attendre sans raison et à rester indécis; je n'ai pu admettre que le Parlement actuel fût plus incompétent dans cette affaire que dans toute autre question d'intérêt public; il m'a paru qu'à tout prendre il y avait moins de danger à régler définitivement la question des grains qu'à suivre toute autre marche; et du moment que telle a été ma conviction bien arrêtée, j'ai cru de mon devoir de supporter les pénibles sacrifices auxquels, en agissant d'après cette conviction, je devais inévitablement m'exposer.

« Tous les événements qui se sont passés depuis—je parle de ceux qui pouvaient agir directement sur cette questionAUX ÉLECTEURS DE TAMWORTH (15 JUILLET 1847). 527 m'ont, sans exception, confirmé dans mon opinion que, même en ce qui touche les intérêts agricoles, la marche que nous avons suivie était préférable à toute autre.

a J'ai fini, Messieurs, en ce qui concerne le passé. Quant à l'avenir, j'ai l'intention, si je suis réélu, de me conformer, pour tout ce qui regarde nos intérêts financiers et commerciaux, aux principes généraux qui m'ont guidé lorsque j'étais au pouvoir.

« Tout en agissant avec la réserve et la circonspection qui rendent les réformes permanentes en les rendant prudentes, et qui sont absolument nécessaires dans toutes les occasions où le bien public, de même que des intérêts étendus et complexes, sont en question, je serai disposé à soutenir les mesures propres à faire tomber les restrictions qui pèsent encore sur le commerce, à diminuer les droits en vigueur dans un intérêt protecteur, ou qui, par leur taux trop élevé, nuisent au revenu qu'ils pourraient rapporter, — à répartir d'une façon équitable le fardeau des impôts, et à améliorer la condition de ceux qui trayaillent pour vivre.

« De telles mesures ne sont pas seulement parfaitement d'accord avec le grand but de la politique constitutionnelle que depuis le commencement de ma vie publique, comme je l'aurai jusqu'à la fin, j'ai eu constamment à cœur de faire triompher; plus que toute autre elles y tendent directement.

« C'est ma ferme persuasion que la conduite qu'a approuvée le présent Parlement, en ce qui touche notre politique financière et commerciale, a tendu à fortifier les institutions de ce pays, à inspirer un sentiment de confiance dans l'équité et dans la bienveillance de la législature, à maintenir la juste autorité d'une noblesse héréditaire, et à diminuer le désir qu'on pouvait avoir de voir s'opérer des modifications démocratiques dans la constitution de la chambre des Communes.

« Cette conduite a aidé le gouvernement à diriger l'administration des affaires intérieures et à maintenir la tranquillité publique pendant une époque où le commerce languissait et où les subsistances avaient atteint un prix très-élevé, et ce résultat a été obtenu beaucoup plutôt par la douce influence d'une satisfaction générale qu'en employant la force ou en exerçant durement le pouvoir politique. Si nous devions revoir les douloureux jours d'une épreuve encore plus cruelle, cette épreuve ne serait supportée qu'avec plus de courage et de patience, puisqu'on ne pourrait attribuer les privations qui l'accompagneraient qu'à des causes sur lesquelles la législation ne saurait exercer aucun contrôle.

« Je vous ai retracé, Messieurs, la marche que j'ai suivie et celle que je compte suivre si je suis réélu.

« Dans peu de jours, le mandat que vous m'avez confié sera probablement remis entre vos mains. Si vous désapprouvez ce que j'ai fait, si vous croyez notre politique commerciale mauvaise, ou si nos motifs pour son adoption vous semblent insuffisants ou indignes, je ne puis ni solliciter ni attendre de vous une nouvelle marque de confiance. Je puis encore moins la solliciter ou l'attendre si vous croyez que cette politique doive être changée, si vous désirez rétablir le principe de la protection, et remettre en vigueur les droits naguère abolis sur le coton, sur la laine, sur la viande, sur la farine, en un mot sur les objets d'importation qui sont les matières premières des manufactures intérieures ou qui servent à la consommation générale comme denrées alimentaires.

« XI.—J'espère fermement que vous ne règlerez le choix de votre représentant que par des raisons de bien public, et que vous ne souffrirez pas que la considération d'un attachement purement personnel, ou le souvenir de ma longue union avec vous, vienne influer sur votre vote aux dépens de votre jugement réfléchi.

« Si, après y avoir mûrement songé, vous vous déterminez en faveur de la marche que j'ai suivie et que je me propose de suivre, j'espère que vous voudrez bien me continuer votre confiance;—sinon, nos rapports dans toutes les relations de la vie privée ne perdront point leur caractère amical parce qu'en vous acquittant du devoir qui vous était confié, vous AUX ELECTEURS DE TAMWORTH (15 JUILLET 1847). 529 aurez obéi, en ce qui concerne les affaires publiques, à des opinions qui ne sont pas les miennes.

« J'ai l'honneur d'être, Messieurs, avec une grande estime,

votre fidèle serviteur et ami,

« Robert Peel. »

FIN.

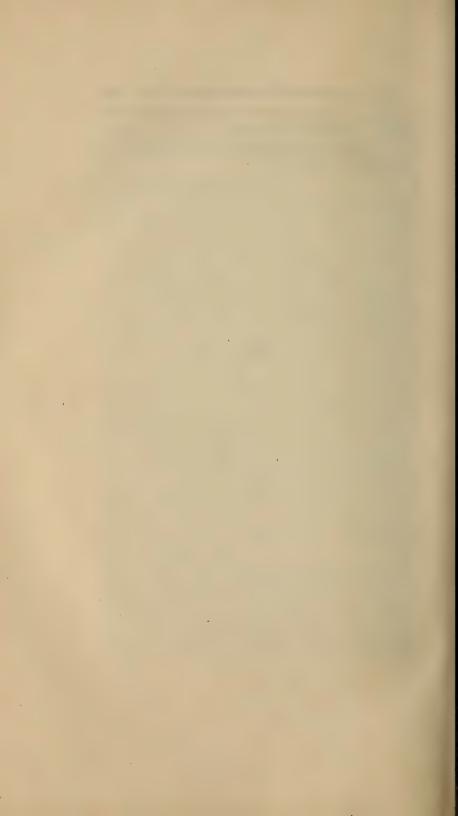

## TABLE

Pages.

| Préface                                                                                                                                             | V   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SIR ROBERT PEEL 1 à                                                                                                                                 | 354 |
| FRAGMENTS extraits du Mémoire de sir Robert I<br>sur l'émancipation des catholiques en 1829.                                                        | EEL |
| I                                                                                                                                                   |     |
| Réflexions préliminaires de sir Robert Peel sur la rédaction de ses Mémoires et sur sa situation dans la question de l'émancipation des catholiques | 357 |
| II                                                                                                                                                  |     |
| Sur la lutte électorale qui eut lieu dans le comté de Clare, en<br>Irlande, entre M. Vesey Fitzgerald et M. O'Connell, en                           |     |
| juin 1828                                                                                                                                           | 370 |

## Ш

| Correspondance entre le duc de Wellington et sir Robert Peel sur la position à prendre dans la question de l'émancipation des catholiques                                      | Pages. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV                                                                                                                                                                             |        |
| Sur les débats dans l'intérieur du cabinet et entre le roi<br>George IV et le cabinet pour l'émancipation des catho-<br>liques                                                 | 414    |
| · <b>v</b>                                                                                                                                                                     |        |
| Sur la démission et l'échec de sir Robert Peel comme repré-<br>sentant de l'université d'Oxford dans la chambre des<br>Communes                                                | 450    |
| VI                                                                                                                                                                             |        |
| Entretiens du cabinet avec le roi George IV, relativement à l'émancipation des catholiques, et dernières réflexions de sir Robert Peel sur sa conduite dans cette circonstance | 477    |
| VII                                                                                                                                                                            |        |
| Lettre de sir Robert Peel aux électeurs de Tamworth (45                                                                                                                        | 400    |

FIN DE LA TABLE.



## ŒUVRES DE M. GUIZOT

## Édition format in-8

- HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION D'ANGLETERRE, depuis l'avénement de Charles I<sup>av</sup> jusqu'au rétablissement des Stuart (1625-1660). 6 vol. in-8, en trois parties.
- —— HISTOIRE DE CHARLES ler depuis son avénement jusqu'à sa mort (1625-1649); préed d'en Discours sur la Révolution d'Angleterre. 8e édit. 2 vol. in-8.
- --- HISTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGLETERRE ET DE CROMWELL (1649-1638 Nouvelle édition. 2 vol. in-8.
- --- HISTOIRE DU PROTECTORAT DE RICHARD GROMWELLet du Rétablissement de Stuart (1659-1669). 2 vol. in-8.
- MONK. CHUTE DE LA RÉPUBLIQUE, etc.; étude historique. Nouv édit. 1 vol. in-8.
- PORTRAITS POLITIQUES des hommes des divers partis: Parlementaires, Cavaliers Républicains, Niveleurs; études historiques. 1 vol. in-8.
- 51R ROBERT PEEL. Étude d'histoire contemporaine, augmentée de documents inédit 1 vol. in-8.
- ESSAIS SUR L'HISTOIRE DE FRANCE, etc. 12º édit. 1 vol. in-8.
- HISTOIRE DE LA CIVILISATION EN EUROPE ET EN FRANCE, depuis la chute l'Empire romain, etc. 7° édit. 5 vol. in-8.
- —— HISTOIRE DE LA CIVILISATION EN EUROPE, depuis la chute de l'Empire romai jusqu'à la Révolution française. 9° édit. 1 vol. in-8, portrait.
- HISTOIRE DES ORIGINES DU GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF et des Institution politiques de l'Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'au xiv° siècle. (Cou de 1820 à 1822.) Nouv. édit. 2 vol. in-8.
- CORNEILLE ET SON TEMPS. Étude littéraire, suivie d'un Essai sur Chapelain, Rotrou et Scarron, etc. 1 vol. in-8.
- NEDITATIONS ET ÉTUDES MORALES sur la Religion, la Philosophie, l'Education, etc. Nouvelle édition. 1 vol. in-8.
- ÉTUDES SUR LES BEAUX-ARTS en général. De l'état des beaux-arts en France et du Salon de 1810. Description des tableaux du Musée du Louvre, etc. Nouvelle édition, 1 vol. in-8.
- DISCOURS ACADÉMIQUES, suivis des Discours prononcés au concours général de l'Université et devant diverses Sociétés religieuses, etc. 1 vol. in-8.
- ABAILARD ET HÉLOISE. Essai historique, par M. et M<sup>me</sup> Guizor, suivi des Lettres d'Abailard et d'Héloïse, traduites en français par M. Oddoul. Nouv. édit., revue et corrigée 1 vol. in-8.
- DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES SYNONYMES DE LA LANGUE FRANÇAISE, 6º édition revue et considérablement augmentée. 2 parties en 1 vol. grand in-8.
- GRÉGOIRE DE TOURS ET FRÉDÉGAIRE. Histoire des Francs, suivie de la Chronique de Frédégaire, traduction de M. Guizot, entièrement revue. Nouv. édit., complétée et augmentée de la Géographie de Grégoire de Tours, par Alfred Jacobs. 2 vol. in-8, avec augcarte de la Gaule.
- CEUVRES COMPLÈTES DE SHAKSPEARE, trad. de M. Guizot, entièrement revue, accompagnée d'une Étude sur Shakspeare, de notices et de notes. 8 vol. in-8.
- HISTOIRE DE WASHINGTON et de la fondation de la République des Élats-Unis, par M. Cornelis de Witt, précédée d'une Étude historique sur Washington, par M. Guizot. Nouvelle édit. 1 vol. in-8, avec carte.
- THOMAS JEFFERSON. Étude sur la démocratie américaine, par Cornelis de Witt. 3º cell 1 vol. in-8, portrait
- BÉNANDRE. Étude historique et littéraire sur la Comédie et la Société grecques, pu. M. Guillaume Guizot. Ouvrage couronné par l'Académie française en 1853. 1 vol. in a avec poutrait.











